





T<sub>pe</sub>

# ANALYSE DEMONTRÉE.

### LA METHODE

DE RESOUDRE LES PROBLÊMES DES MATHEMATIQUES,

EΤ

#### D'APPRENDRE FACILEMENT CES SCIENCES;

Expliquée & démontrée dans le premier Volume, & appliquée, dans le second, à découvrir les proprietés des figures de la Geometrie simple & composée; à resoudre les Problèmes de ces sciences & les Problèmes des sciences Physicomathematiques, en employant le calcul ordinaire de l'Algebre, le ealcul differentiel & le calcul integral . Ces derniers calculs y sont aussi expliqués & démontrés.

TOME I.



CHEZ FRANÇOIS PITTERI.

MDCCXXXIX. AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE.

on the second of



Towns of Comple

# LE DUC DE BOURGOGNE

#### MONSEIGNEUR,

Honneur que vous me faites de permettre que consolié pour faciliter l'étude des Mathematiques, & pour les condaire à leur perfétien par un progrès rapide, paroisse sour vou Assisten & lous la pratetion de votre auguste Nom, est le plus fort prijugé quon puille avoir de sou utilit. Tout le monde frait, MONSEIGNEUR, votre goût pour toute sorte de Sciences en general, & pour les Mathematiques en partieller; que ce goût est plein de discrement; qu'il est exquis.

On voit avec admiration qu'un jeune Heros qui a [ca conduire des Armées , vaincre l'Ennemi , & emporter les plus fortes Places presqu'auffitôt qu'il a été en age de manier les armes; toujours plein d'une noble ardeur, qui ne respire que de nouvelles conquêtes & de nouveaux triomphes; toujours prêt à s'exposer pour le bien de l'Etat, soit qu'il faille porter la terreur au dehors en fondant sur nos Ennemis, ou rassurer la confiance au dedans du Royaume, en rendant inutile leur irruption sur une de nos Provinces: qui ne neglige aucun des soins qu'un Prince destiné à gouverner un grand Royaume, doit prendre de l'instruire par avance de tout ce qui concerne le bien de l'Etat & les avantages particuliers de chaque Province, & generalement de tout ce qui peut contribuer au bonbeur des Peuples & à la grandeur du Souverain: On voit, dis-je, avec admiration que sans rien prendre sur le temps , qu'une pieté solide lui fait un devoir de donner au culte de Dieu & à l'étude assidue des Livres faints, il scait encore en dérober à ses plaisirs pour déveloper ce qu'il y a de plus caché dans les Sciences; qu'elles lui servent de délassement; & qu'il bonore de sa protection ceux qui les cultivent, après s'être mis en état de juger par luis même de leurs sciences, & de décider de leurs Ouvrages.

Mais, MONSEIGNEUR, les vraits de la plame d'un Geometre n'ont par affez de delicatesse ni de vivacité pour representer au naturel le portrais que vous avez tract vousmême dans tous les esprits d'amis tous les cours par cette conduite toujour remplie de fagesse, de bonté, formé un les admirables Exemples d's sur les Royales Inspirations et plus Sage, du plus Religieux, du plus Magnanime, en un mot du Premier d'au plus Grand des Rois votre auguste.

Ayeul.

Je puis assurer, MONSEIGNEUR, qu'il n'y a personne en qui il produise de plus visis sentimens de veneration que dans celui qui a l'honneur d'être avec un très prosond respect,

Monseigneur,

Votre très hamble & très obciffant Serviteur CHARLES REYNEAU, Prêtre de l'Oratoire,



## PRÉFACE.

TESPRIT de l'homme est si borné, qu'il ne peut voit distinctement d'une simple vue beaucoup d'objets à la sois. Les perceptions vives, comme sont routes celles des sens & de l'imagina-

tion, l'éblouissent, & elles occupent tellement son étendue, qu'il ne peut découvrir les rapports & les proprictés des objets sensibles, qu'en les confiderant par parties les unes après les autres avec une application penible & fatigante; & quand il est attentif à quelqu'une, il a perdu de vue les autres, qui lui seroient pourtant nécessaires afin d'en appetcevoir les rapports.

Cest une des principales causes du peu de progrès qu'ont fait les sciences sensibles: Mais, pour ne parler ici que des Mathematiques, que leur utilité, leur beauté, leur évidence & leur certitude ont toujours fait cultiver; pendant que l'on ne sy est appliqué que par la contemplation des figures mêmes, que l'on a cherché les proprietés des figures en les regardant, ou en les formant dans fon imagination, on n'a pas fait beaucoup de chemin: les découvertes étoient fort bornées; on ne trouvoir avec beaucoup. de peine que des refolutions particulieres des Problèmes; on le fatiguoir; on le rebuttoir; & l'on ne peur affés louer le travail, la patience & la force d'élprit des anciens Geometres, d'avoir porté les Mathematiques par des moyens si difficiles, à l'état où ils nous les ont laissées.

On s'avisa heureusement, dans le dernier siecle, d'exprimer les lignes & les figures par les caracteres familiers de l'alphabet, & de réduire ces expressions à un calcul facile, qui exprimât aussi tous les rapports simples & composés que peuvent avoit ces lignes & ces figures. On forma un Art methodique ( qui est ce que l'on nomme l'Analyse ) pour trouver, par les rapports connus qu'ont les grandeurs inconnues que l'on cherche dans les Problêmes avec celles qui sont connues, des equations qui exprimassent les conditions & la nature, pour ainsi dire, des Problèmes; & pour découvrir les valeurs des grandeurs inconnues de ces équations; ce qui donne la resolution des Problèmes. Monsieur Descartes perfectionna & réduisit à une extrême facilité ces calculs & cette Analyse naissante. Il y ajouta l'excellente methode d'employer les expressions indéterminées, qui, quelques simples qu'elles étoient, representassent pourtant une infinité de grandeurs; & de les déterminer aux grandeurs particulieres de tous les cas aufquels elles peuvent convenir: la methode de réduire les lignes courbes à des équations qui en exprimassent les principales

proprietés; & de tirer de ces équations toutes les choles que l'on pouvoit destrer de connoître sur ces courbes: enfin la maniere d'employer les courbes elles-mêmes à la resolution des équations & des Problèmes.

Ces nouvelles methodes, réduisant la Geometrie à un calcul simple & facile, retranchoient ce qu'il y avoit d'embarassant dans les figures, c'est à dire, tout ce qui fatiguoit l'imagination, & ce qui remplissoit la capacité de l'esprit. Elles lui laissoient la liberté de penetrer son sujet, & de découvrir avec évidence tout ce qu'il renfermoit. Elles augmentoient même, pour ainsi dire, l'étendue de l'esprit par l'art de sui representer, comme dans une perspective, sous des expressions simples & abregées, un nombre infini d'objets. Les Mathematiques devintent par là si faciles, que chaque trait de plume donnoit naissance à des découvertes. Alors le plaisir succeda à la peine, & le cœur dédommagé permit à l'ésprit de voir les utilités & les beautés des Mathematiques, & il s'y rendit. Aussi ces sciences changerent-elles de forme. On vit une Geometrie nouvelle, qui contenoit tout ce que nous avions reçû des anciens, & qui alloit infiniment plus loin : les resolutions étoient generales, & aucun cas particulier ne leur échapoir.

On vie naître de la même source des sciences curicuses & utiles, & presque toutes les autres en tirerent un nouvel éclat: comme celle qui a appris à donner aux horsoges toute la justesse no cessaite pour les rendre la mesure exacte du temps: celle qui nous a donné les moyens d'étendre notre vue aux objets qui nous étoient inconnus par leur trop grand éloignement, ou par leur extrême petitelle: celle qui a découvert la maniere de jetter les bombes, & de les faire tomber precilément où l'on voudroit, &c.

Ces methodes étoient affés fecondes pour produire toutes les découvertes; mais il leur manquoit des expressions, & un calcul qui suivit pas à pas la nature, laquelle, produisant les figures par le mouvement, n'en fait décrire, aux corps mobiles qui les forment, que des parties insensibles plus petites que toutes celles que nous pouvons déterminer, dans chacun des instans qui passent plus vite que tout temps que nous pouvons mesurer. On ne pensoit pas à donner des expressions à ces espaces qui étoient trop petits pour avoir un rapport déterminé avec ceux aufquels convenoient les expressions ordinaires, ni à ces instants que leur petitesse infinie empêchoit d'entrer en comparaison avec le plus petit temps que l'on pût prendre pour la mesure de tous les autres. On pensoit encore moins à réduire ces premiers élemens des grandeurs à un calcul qui leur fût propre, & qui les soumît aux methodes de l'Analyse.

Cependant le paincipe de ce calcul est sinaturel, que les premiers Geometres l'ont fait servir à quel ques unes de leurs démonstrations. La plûpar de propositions du donziéme livre d'Euclide ne sont démontrées que par ce principe; & on le voir supposé dans quelques-unes des découvertes d'Archimede. On s'apperçut bien du besoin que l'on avoit

PREFACE. de ce calcul, pour résoudre des Problèmes qui surent proposés du temps de Monsieur Descartes, & il fut obligé d'exclure de ses methodes les courbes qu'on a nommées aprés lui Mechaniques, qui font pourtant un nombre infini de courbes dont les proprietés sont aussi utiles que celles des courbes Geometriques, & qui, à l'aide de ce calcul, deviennent soumises à ces methodes comme les autres. Les Geometres, qui ont suivi les methodes de Monsieur Descartes, ont été obligés, aussi bien que les plus anciens, de supposer, dans la résolution de plusieurs Problêmes, le principe de ce calcul que l'on touchoit du doigt, pour ainsi dire : mais il falloit que differentes Nations cussent part à la gloire des découvertes. Celles-ci se sont faites en même temps en Allemagne par Monsieur Leibnits, & en Angleterre par Monsieur Newton; l'un & l'autre ont trouvé des expressions, & un calcul propre à ces premiers élemens des grandeurs d'une petitesse infinie par rapport aux grandeurs entieres dont ils sont les premiers élemens; & l'on a pû,

le calcul integral. Monsieur Leibnits n'eut pas plûtôt rendu publiques les nouvelles découvertes, dont il cacha pourtant une partie exprès, comme il le dit lui-même, pour laisser aux autres le plaisser de les trouver, que Mesheurs Bernoulli, qui en virent toute l'utilité, s'y

par le moyen de ces expressions & de ce nouveau calcul, leur appliquer les methodes de l'Analyse, & remonter de ces élemens infiniment petits aux grandeurs entieres dont ils font les élemens. Ces nouveaux calculs s'appellent le calcul differentiel & appliquerent avec tant de succés, qu'ils les pénetrerent, se les rendirent propres, y ajouterent de nouvelles methodes, & en sirent ulage dans la resolution d'une grande quantité de nouveaux Problêmes.

Monsieur le Marquis de l'Hospital donna l'excellent Ouvrage de l'Analyse des infiniment petits, où le calcul differentiel, & les principaux usages de ce calcul pour toutes les courbes, sont expliqués: & il fit voir qu'il avoit pénetré dans tout ce que le calcul integral pouvoit avoir de plus caché, par les resolutions complettes qu'il trouva des plus difficiles Problêmes, qui furent proposés par ceux qui s'en étoient rendu les maîtres. Monsseur Varignon doit bientôt donner une science generale du Mouvement toute nouvelle, qui est le fruit des profondes découvertes qu'il a faites dans ces nouvelles methodes, & dans la Geometrie composée. On doit juger du prix de l'ouvrage par les beaux morceaux qui paroissent tous les ans. Ce sont des pieces achevées, remplies de nouvelles découvertes, qui font bien desirer l'ouvrage entier dont elles ne doivent saire que quelques parties. Monfieur Carré employa le principe le plus general du calcul integral à la mefure des surfaces, des solides, des distances des centres de pesanteur & d'oscillation - Monsieur Neweton fit paroître de sont côté le sçavant Ouvrage des Principes Mathematiques de la Philosophie naturelle, qui est tout fondé sur ces nouvelles methodes qu'il avoit inventées, mais dont il n'a laisse voir que quelques vestiges , pour donner lieu à ceux qui voudroient entrer dans l'invention même des verités qu'il y découvre, de se rendre propres les methodes qui en sont la clef. Enfin depuis l'invenrion de ces nouveaux calculs, on a non feulement résolu d'une maniere courte & generale les Problêmes les plus difficiles, qui avoient été trouvés par les methodes de Monsieur Delcartes appliquées au calcul ordinaire de l'Algebre; mais on a vû les Actes de Leipsic, les Journeaux de Scavans & les Memoires de l'Academie Royale des Sciences remplis des resolutions de Problêmes, que l'on n'auroit osé tenter auparavant. Elles étoient tirées comme du fond de la nature, & des premiers & plus intimes principes du mouvement, de la courbure même des courbes & des petits angles que forment entr'elles les tangentes de leurs points qui se touchent, que l'on peut bien concevoir, mais que l'on ne sçauroit comparer avec les angles déterminés que nous mesurons; & l'on s'est ouverr par le moyen de ces nouveaux calcuts une voye qui conduit à une nouvelle Geometrie des courbes mechaniques & parcourantes, qui est aussi utile que celle que l'on avoit déja.

Les resolutions d'un si grand nombre de Problèmes nouveaux, que nous ont donné les illustres Inventeurs des calculs differentiel & integral, & ceux qui aprés eux se les sont rendu propres par leut travail, sont les fruits que l'Analyse a recueilis de ces calculs; mais ils ne sont que pour un petir nombre de Sçavans; c'est le prix de la peine qu'il faut prendre pour inventer soi-même guelquesunes des methodes qui ont servi à les découvrit. Pour les posseur, il faut se mettre en état de faire de pareilles découvertes; & ce n'est que depuis peu de temps que l'on a vû des regles du calcul integral dans l'ouvrage de Monseur Cheinie Ecossois, de Methodo suvionum inversa, ( les Anglois donnent aprés Monseur Newton, au calcul differentiel, le nom de calcul des fluxions), & dans le petit traité de quadraturis curvarum, que Monsseur Newton a mis à la sin de son ouvrage sur les couleurs.

On a toujours regardé les Mathematiques comme très utiles pour la perfection de la Physique & des Arts , & pour former l'esprit des jeunes gens, en les accoutumant à apporter aux sujets de leurs applications toute l'attention qu'ils demandent; à mettre dans toutes les démarches que doit faire leur esprit dans la recherche de la verité, l'ordre qu'il faut pour y arriver; à ne donner leur consentement entier qu'à l'évidence dans les sciences naturelles : en leur rendant familiere la pratique des regles qui font découvrir, dans toutes les occasions où ils peuvent se trouver, le parti le plus raisonnable: & enfin en leur faisant acquerir la sagacité necessaire pour trouver dans les questions difficiles les moyens les plus propres à les résoudre. Cette utilité des Mathematiques, & l'habitude de les mettre à la portée des commençants acquise pendant vingt deux années de temps que je les ai enseignées publiquement, m'ont porté à mettre toutes les methodes que nous avons reçues de Monsieur Descartes & de ses Disciples, & celles qui ont été découvertes par les sçavans Geometres de notre temps, dans leur ordre naturel, de maniere qu'elles s'éclaireissent mutuellement.

ment, & fussent toutes démontrées dans cet Ouvrage, que je nomme à cause de cela l'Analyse démontrée. Je me suis proposé de rendre, par le moyen de ces methodes, les Mathematiques faciles à ceux qui commencent, & qui veulent les sçavoit à fond; en leur découvrant les voyes qui les conduiront des permiers principes à tout ce qu'ils peuvent desirer d'en connoître, sans se fatiguer l'imagination, sans être obligés de lire de gros volumes, sans qu'il faille charger leur memoire d'un grand nombre de propositions: en leur ôtant par là ce qu'il y avoit de rebutant & de plus pénible dans l'étude des Mathematiques: en les faisant entrer dans l'invention naturelle de ces sciences, qui les menera sur chaque sujet à des resolutions simples & generales: en les mettant enfin en état d'entendre toutes les nouvelles découvertes, & de faire eux-mêmes celles qu'ils voudront entreprendre.

Cet Ouvrage est parragé en huit Livres: l'Analyse est expliquée & démontrée dans les sept premiers
Livres, qui sont le premier Volume; & le huitisme,
qui est comme une seconde partie de l'Ouvrage, &
qui en est le second Volume, fait voir les ulages de
l'Analyse, & apprend aux Lecteurs qui commencent, la maniere d'en appliquer les methodes à la
Geometrie simple & composée, & à la resolution des
Problèmes des sciences Physico-Mathematiques, en
fervant du calcul ordinaire de l'Algebre, du calcul differentiel & du calcul integral: ces nouveaux
calcus y sont aussi expliques & démontrés, comme
on le dira dans, la Préface de ce huiteime Livre.

Le premier Livre contient l'Analyse simple, &

la resolution de plusieurs Problèmes qui n'ont befoin que de l'Analyse simple. Les fix Livres suivants expliquent & démontrent l'Analyse composée. Le second & le troisseme enseignent les premiers principes de l'Analyse, & les préparations qu'il saut donner aux équations composées pour les resoudre.

La methode de réduire les Problèmes aux équations qui en expriment toutes les conditions, est expliquée dans le fecond Livre avec plusieurs préparations qu'il faut faire fur les équations, pour en rendre la resolution plus facile; comme la maniere d'en ôter les fractions & les incommensurables, & la maniere de trouver le plus grand diviseur commun à pluseurs équations d'un même Problème.

On explique dans le troilième Livre la formation des équations: elle fert à faire concevoir clairement leur nature aux Lecteurs qui commencent. On leur apprend à diftinguer le nombre & les qualités des valeurs de l'inconnue de chaque équation; & on leur enfeigne les differentes transformations des équations avec leurs ufages. Aprés avoir appris les premiers principes de l'Analyfe dans les trois premiers Livres, qui font comme des préparations pour refoudre les équations & les Problèmes qu'elles expriment, on enfeigne la refolution des équations dans les quatre Livres suivants.

Le quatriéme Livre contient plusieurs methodes pour resoudre toutes les équations de quelque degré qu'elles puissent être, lorsque les valeurs de l'inconnue sont commensurables; & les methodes generales de téduire les équations composées aux plus simples qu'il est possible. Les regles qu'a données Monsteur Hudde dans la lettre intitulée de reductione equationum, qui est à la fin du premier Volume de la Geometrie de Monsteur Delcarres, y
sont mises en ordre & démontrées. La methode
d'employer les grandeurs indéterminées qui representente toutes les grandeurs particulieres, pour découvrir celles que l'on cherche, est expliquée dans
ce quartiéme Livre, & mise en usage dans tous
les suivans. Les Lecteurs qui commencent, doivent
se rendre familiere cette methode de Monsseur Descartes: elle est comme la clef qui ouvre l'entrée
préque à toutes les découvertes. On explique dans
le même Livre tout ce qui regarde les valeurs égales
des inconnues des équations; ce qui est de grand
usage dans la resolution de plusseurs Problèmes.

On a mis dans le cinquième Livre les methodes de resoudre les équations composées en particulier du second degré, du troisiéme, du quatriéme, &c. On tâche de faire entrer les commençants dans ces resolutions, qui sont la plûpart de l'invention du Pere Prestet, comme s'ils les découvroient euxmêmes. Ils y remarqueront qu'il y a dans l'Analyse, aussi bien que dans la Geometrie simple, des Problêmes dont l'on n'a pû jusqu'à present démontrer l'impossibilité, ni trouver des methodes qui en donnassent la resolution exacte; qu'on n'a pas laissé cependant de trouver des methodes qui en donnassent des resolutions si approchantes, que les Mathematiques practiques & les Arts en tirent les mêmes avantages qu'ils auroient des resolutions exactes: & comme l'on a trouvé dans la Geometrie des valeurs si approchantes de la longueur de la

circonference & de la quadrature du cercle, que leur différence d'avœ les valeurs exactes est infenfible; on a de même trouvé des methodes d'approcher de si prés des valeurs des inconnues des équations dans les cas où l'Analyse nen a pas encore pû
trouver d'expressions exactes, qu'on en peur rendre
la difference plus petite qu'aucune grandeur que l'on
voudra. Ces methodes d'approximation sont le sujer
du sixiéme & du septiéme Livre.

On explique & l'on démontre dans le fixiéme Livre la methode de trouver les grandeurs qui font les limites des valeurs de l'inconnue dans les équations numeriques de tous les degrés; ( Monfeur Rolle est l'Auteur de cette methode; ) & l'on donne pluficurs manieres de trouver, par le moyen de ces limites, les valeurs des inconnues des équations numeriques aufit peu différentes des valeurs exactes qu'on le

peut desirer.

La maniere de faire une formule generale pour élever une grandeur complexe de raut de termes qu'on voudra à une puissance quelconque, dont l'exposant indéterminé represente un nombre quelconque entier ou rompu, positif ou négatif, est expliquée & démontrée pour tous les cas dans le fepriéme Livre » Elle est de grand usage pour former toute sorte de puissances, pour extraire toute sorte de racines, par de simples substitutions, pour faire des formules generales dans la resolution des Problèmes & dans le calcul integral; & pour réduire à une extrême tacilité la pratique des methodes qui sont l'étouver par des suites mônies les valeurs des celles des inconnues que l'on voudra de toutes

fortes d'équations qui en ont plusieurs, comme aussi de toutes celles qui contiennent les differentielles de plusieurs grandeurs changeantes meslées ensemble. Ces methodes, découvertes par Messieurs Leibnits & Newton, font expliquées & démontrées dans ce septiéme Livre : & comme elles sont de grand usage dans la resolution d'une infinité de beaux Problêmes, & qui sont très utiles, comme on le verra dans la derniere Section de la seconde Partie du huitième Livre; on n'a rien oublié pour les faire concevoir clairement aux Lecteurs qui commencent, & pour les leur rendre familieres par plusieurs exemples : on les applique aussi, à la fin de ce septiéme livre, à l'approximation des valeurs des inconnues des équations litterales déterminées de quelque degré qu'elles puissent êrre.

Ainsi les Lecteurs apprendront, dans les sept premiers Livres, la maniere de réduire en équations les Problèmes des Mathematiques, & surtout de la Geometrie simple & compolée, & des sciences l'hysico-Mathematiques, que l'on a eucs principalement en vue dans cet Ouvrage. Ils apprendront les methodes pour reloudre ces équations & les Problêmes dont elles sont les expressions: Elles leur feront trouver des relolutions exactes, quand cela se peut; & quand elles ne le pourront pas, elles leur donneront des approximations qu'ils pourront continuer à l'infini. Enfin ils verront dans le huitième Livre les usages de ces methodes; & ils y apprendront la maniere de les appliquer à découvrir les proprietés des figures de la Geometrie simple & composée; & à re-Soudre les Problèmes de ces Sciences, & les Problèmes des Sciences Physico-Mathematiques.

# A VERTISSEMENT.

POUR former une notion de l'Anahfe aux Lesteurs qui commencent, on leur feraremenquer, que dans tous les Problèmes des Mathematiques il y a des grandeurs inconnues que l'on cherche, des grandeurs connues; G des rapports comus entre les grandeurs connues l'est inconnues il que c'eff par le moyen de cet rapport connue qu'on peut découvrir les grandeurs inconnues que l'on cherches un uguion peut découvrir les grandeurs inconnues que l'on cherches

L'Analyle est la ficience qui contient termethodes pour décoquivrir let grandour incommer que l'on écreté, cet methodes récigaent à marquer par les lettres de l'alphabet les grandours incomnues G let grandours commer, à trouver, par le moyant des reports commuyai font entre les unes G les astres, des équations qui expriment les Problèmes que l'on vous répoudre, G reinfia d'répoute ce équations, c'ôt à dire, à faire découvrir les valeurs des lettres qui marquent les grandours incomnes que l'on cherche. C'est ainsi que l'Analyst donne la ve/olation des Problèmes.

Quand les équations, que l'Analyle fait découvrir pour la rèfolation des Problèmes, consimense des lettres qui marquest les inconnucs qui ne sont point multipliées par elles-mêmes, ni par d'autres lettres qui représentent d'autres inconnues, est équations à appellent simples; de l'Analyse, par sapport d'est équations; à appelle l'Analyse simple. Le premier Livre explique l'Analyse simple.

Quand les lettres des inconnues font multipliées par elles mêmes ou par d'autres lettres des inconnuts dans les équations, on les nomme des équations composées; & l'Asabje par rapport à ces équations, s'appelle l'Analyse composées: Elle est le fajet des Livres qui (uivont le vremier.

Quand l'inconsus ne fait qu'un foul terme de l'équation dent tran les antes termes ne contiennent que des grandeurs commes, fi elle est multipliée par elle-même, l'équation est composse. C'elle se le se voint que les methodes des équations composser, mais comme elle se vojout aussi par une simple extraction de resines, on peut la regarder comme une équation sumple, qui peut être résolue par L'Analsse simple. Ceux qui voudront profiter de cet Ouvrage, ne doivent le lire que la plume à la main, & faire eux-mêmei les calculs, qu'ils y trouveront.

Pour l'entendre avec plus de facilité, & pour se le rendre propre peu à peu sans se rebuter , ils pourront se contenter dans une premiere lecture de lire le premier , le second & le troisième Livre jufqu'à la page 92 art. 44, paffer tout le refte du troisième Livre . & tout le quatrieme Livre , & lire la seule premiere Section du cinquieme Livre. Les connoissances, qu'ils auront acquises dans cette premiere lecture, suffiront à ceux qui seavent les premiers élemens de la Geometrie simple, pour entendre la premiere & la seconde Section du buitième Livre, où ils verront les usages des methodes de l'Analyle qu'ils auront apprises, dans la Geometrie simple, dans l'art de jetter les bombes, & dans les Problèmes qui font découvrir les centres d'oscillation des pendules composés pour donner la justelle aux horloges. Ils pourront même entendre la troisième Section du buitième Livre. Ils y trouveront les usages de l'Analyse dans la Geometrie composée, & en même temps ils se formeront une idee de cette science & de toutes les lignes courbes qui en font l'objet, & ils apprendront les proprietés les plus utiles des courbes les plus simples , qu'on appelle les Sections coniques . Ces connoifsances les mettront en état d'entendre les Problèmes des articles 498 6 499. Aprèr quoi ils pourront lire la premiere Section de la leconde Partie du huitième Livre, où est expliqué le calcul differentiel , jufqu'à l'art. 536; paffer aux art 549 550 6 551, pour voir l'ulaze de ce calcul dans les Problèmes qui font trouver les tangentes des courbes ; & fans s'arrêter au refte de la seconde Partie du huitième Livre, ils pourront lire la premiere Section de la troisième Partie, cù font expliqués les premiers principes du calcul integral sufqu'à l'art. 6661 enfin, pour voir quelques ufages faciles de ce calcul, ils pafferont tout le refte de la troisième Partie jusqu'à la derniere Section, dont ils pourront lire les deux premiers Exemples . & passer à la seconde Partie de la derniere Section ; ils verront, dans le premier Exemple Physico-mathematique, l'invention des Ovales dont parle M' Descartes à la fin du second Livre de sa Geometrie, dont il n'a pas donné l'Analyse. Le second Exemple Phylico-mathematique leur apprendra la rejolution generale du Problème, où il l'agit, après avoir donné à la premiere surface d'un verre telle figure qu'on aura vouln, de trouver la figure qu'il faut donner à la seconde surface du même verre, afin que les rayons

qui partent d'un point déterminé, soient disposés par les refractions qu'ils soussirient à l'entrée & au sortir de ce verre, à s'aller réunir dans un même point déterminé. Ils passeront tout le reste.

Les Lecteurs qui commencent, apprendront, par cette première lecture, les premières methodes de l'Analyfe; & li verront les ufages de ces neubodes dans la Geometrie fimple & composée, & dans la resolution des Problèmes Physico-mathematiques, en employant le calcul ordinaire de l'Algebre, le calcul differentiel & le calcul integral.

Dans une seconde lecture, si les choses qu'ils auront lues dans la premiere ne leur font pas affez familieres, ils liront les trois premiers Livres , la premiere Section du quatrieme Livre , la troisiéme jusqu'à l'art. 66, & la quatrieme Section ; la premiere Section du cinquieme Livre, la seconde Section jusqu'à l'art.94, la troisieme Section julqu'à l'article 104; ils liront ensuite toute la premiere Partie du huitième Livre; les trois premieres Sections de la seconde Partie, excepté l'art. 536 & les suivants jusqu'à l'art. 542; ils. pafferont la quatrieme Section, & ils liront dans la troisieme Partie la premiere Section jusqu'à l'art. 666, ils passeront cet article & les suivants jusqu'à l'art. 714, qu'ils pourront lire avec ce qui reste de la premiere Section ; ils ne liront ni la seconde ni la troisiéme Section, ni le premier exemple de la quatrieme; mais ils liront le reste de la quatrième Section, & ils pourront entendre les six Exemples Physico-mathematiques qui sont à la fin de la cinquieme Section .

Dans une troisième lecture, ils ajouteront à la précedente la fixième d'le spirieme Livre, excepte la cinquieme d'la sixième Section du spirieme Livre et d'i n'y aura plus rien dans le buititme Livre qu'ils ne puissent entendre 3 d'ils seront en état de faire le choix des Methodes de l'Ouvrage qu'ils doivent se rendre les plus samilières.

Pour entendre tout cet Outrage, il ne faut se avoir que les operations de l'Algebre sur les grandants illiterales, cest à dire, ilne faut se autre faut se les les les les les proportions de le progression de les progressions. Ces chose a lond entre les Elements du Dere Preste, ou dans le Trait de la Grandeur du Pere Latty; ceux qui ont la Geometrie latine de M'Desertes, peuvent se contenter du petit Traité dont le titre est. Principia Matheleos universails, qui est au commercement du second Volume. Pour entendre le buitéme Livre, il sussi du sevoir la Geometre.

Geometrie simple, c'est à dire, ce qui est contenu dans les six premiers Livres d'Euclide. On donnera dans la suite un Traité d'Algebre & une Geometrie simple.

Le seul calcul qui ness par expliqué dans les Traites d'Algebre dont on vient de parler, est estu des exposans des puillances. On le metra aic en peu de mois pour la commodité des commen pants, qui pourront le lire quand ils seront arrivés aux endocist de ces Durrage du ils en auront besoin.

Lossqu'une même grandeur a est multipliée par ellemême une soit, deux sait, troit sait. O ainsi de luite ; les produits as, aas, act. è appellent se puissances de cette grandeur. Pour abreger ect expressions ; son évrit au baut de cette grandeur vers la droite en mointe au atlete le nombre qui exprime combien de soit en baut de cette grandeur vers la soite en mointe caractère le nombre qui exprime combien de soit chatun des produits contiens la lettre a, de cette maniere a; a, a, a, a, b, ce, ces nombres : l'appellent les exposants des puissances et de la grandeur a; ainsi a' est la seconde puissance de a si, gell'exposant de la seconde puissance de a; 3 gel responant de la seconde puissance de a si gent possible que la contient en suissance suis la la grandeur simple a l'unite pour exposant, de cette sorte a'; ce qui mar deux simple a l'unite pour exposant, de cette sorte a'; ce qui mar elemême. Les grandeurs dont le exposant sont des nombres entirts, s'appellent des puissances considerations.

Let rainet d'une grander à se marquent ordinairement pai le signe V avec le nombre au desse qui marque si c'est la racine quarrée ou seconde sla racine cubique ou trossistime, la quatriéme. Oct. de cette sorte Va. Va. 4a, 4a, 8cc. Mais pour les reduire au même calcul que les puissance estirets, on les marque sant le signe V. O son écret, pour leur exposant, une fraction dont le namerateur est l'unité d'dont le dénominateur est le nombre 2 si c'est la racine seconde; le nombre 3, quand c'est la racine trossis-

me, Gc, de cette sorte a , a , a , a , 3, &c. Ainst a = Va marque la racine seconde de a ; & ainst des autres. Par le moyen de cet expression on peut regarder les racines des grandeurs comme des puissances dont les exposants sont des nombres rompus.

La racine quelconque d'une grandeur à , 2 , &c. qui est une guiffunce entire que mapene nodamant pour respolant à ette grandeur une fraction dont le premier terme est l'expolant de la puissancentière de cette grandeur. Et dont le second terme est l'expolant de de la racine quo vout exprimer. Ainsi la racine sconde de de l'é marque ainsi a ; la racine cinquième de a se marque ainsi a . Il en est de même des autres.

Pour marquer une puissance en general, on prendune lettre pour expolant; ains à marque une puissance quelconque; l'expolant (a) represente to nombre qu'on voudra, soit entier, soit rompa, & on l'appelle, à cause de cela, un expolant indéterminé. On peut aussi marquer une puissance en general, dont l'exposant est une fraction,

de cettemaniere a ce qui signific & a, c'est à dire la racine quelconque representée par (c) de la grandeur a. De même a yamarque la racine quelconque, representée par l'indéterminée n, de a
êtecte à la puissance enire dont l'exposant, quelque combre
tier qu'il puissers, est represente par l'indéterminée m. Cet exposant indéterminés (erocn à trouver de resploition genates
qui conviennent à toute le grandeur particulières dont les puisfantes peuvent avoir pour exposant quelque nombre que ce puisfe être; tous cet exposants particulières pouvant ître represente
par l'exposant indéterminé. Cet cologie sposées, voici le calcul
velt puissante par le mogra de leure exposant;

LE CALCUL DES PUISSANCES DES GRANDEURS, par le moyen de leurs exposants.

POUR multiplier deux puissances d'uns grandeur, il ne faut qu'ajouter les deux exposants de ces puissances, & écrire la somme des exposants pour l'exposant du produit.

Pour diviser une puissance d'une grandeur par une autre puissance de la même grandeur, il ne saut qu'êter l'exposant du divisser de l'exposant de la puissance à divisser, d'écrire la disserte des exposants pour l'exposant du quotient.

Pour m' liplier à par a', il faut écrire a'\* ou a' pour le produit. Pour multiplier à par a', il faut écrire a'\* ou a' pour le produit. Peur multiplier a' par a', il faut écrire pour le produit a' = a'. Pour multiplier a par a', il faut écrire pour le produit a' + = a'. Pour multiplier a par a', il faut écrire pour le produit a' + = a'. De même le produit de x' par x' e fix \* celui de x' e fix

Pont divifer a' par a', il faut écrire pour le quotient a' = a'; de même le quotient de a' par a' est a' = a'; celui de a' divisé par a' est a' = a'. Le quotient de a' par a' est a' = a' ; celui de a' par a' est a' = a' ; celui de a' par a' est a' = a' = a' ; Demême le quotient de x par x' est x' = a' ; Demême le quotient de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' par x' est x' = a' ; Celui de x' = a' ; Ce

On remarquera qu'il suit de ces operations, 1°, qu'un exposant négatif marque que la puissime, dont il est l'exposant, est un diviseur, & qu'elle est par consequent au dénominateur; ainsi x°, = 1, x° = 1, x

2°. Que l'on peut dans une fraction, faire passer une puissance du décominateur au numerateur, ou du numerateur au dénominateur, sun charger la voluer de la fraction, de raccemple, au décominateur, sun charger la voluer de la fraction, Par excemple, au de de la fraction, on peut écrire ax'y-1. L'on peut encore écrire z-1, 1! en est de même des autres. Cerebengemens d'expression pouvent être dulage dans quelques rencontres.

3°. Que quand on multiplie deux puissanes dont les exposants sont négatifs, par exemple x par x ½; ce qui donne le produit x ½ = x ; cette operation revient à la même chose que si l'on divisit x ½ par x ½; car le quotient servit auss x 2 x 2 x 3.

4. Que quand on multiplie la même granderr ou la même puissance plusieurs sois par elle-même, par exemple x par x & ainst des dutres. Car  $x^{\frac{1}{2}} \times x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}$ 

D'où il fuit que pour avoir la vacine d'une puissance quelconque, il n'y a qu'à diviser l'exposant de la puissance par l'exposant du signe vadical de la vacine, & le quotient sera l'exposant que l'on cherche. Par exemple pour extraire la vacine quatrième

marquée par V de a 1, il faut écrire pour la racine a 4 = a 1.5. C'est la même chose des autres. Mais 1 divisé par 4 est la même chose que 1 multiplié par 2,5

Pour élever une puissance quelconque à à une puissance quelcompue dont l'explosant est representé par m, il ne saut que multiplier l'explosant à de la puissance propée à par l'explosant de la puissance de laquelle on veut élever à ", & écrire a" pour la puissance que l'on cherche.

Pour élever a' à la puissance dont l'exposant est ; il faut écrire 2 = 2; pour élever x' à la puissance dont l'exposant est = ;, il faut écrire x = 1. Il en est de même des autres.

xxi

Voilà le calcul des paissances par le ruoyen de leurs exposant se voici la raison sur laquelle ce calcul est sondé: les Lecteurs qui spavent les propriecés des progressions aristmectiques & des progressions sons geometriques, l'entendront sactioment.

A Progression geometrique des puissances de a:...

$$\frac{1}{16}$$
,  $\frac{1}{16}$ ,  $\frac{1}$ 

Toutes les puissances d'une grandeur a mise de suire, de maneur que a, ou, ce qui est la même chose, l'unité foit entre cellet dont les exploants sont les nombres entiers posités peis de la ce & celles, dent ser exposants sont les mêmes nombres négatifs mis auss de juite; toutes ces puissances, dis-je, sont une progression geometrique.

Les expolant de crepúismes font une progresson anishmetique, est roqui est entre les expolants positif à les expolants négatifs, est l'expolant de l'unité ou de a dans la progression geometrique ; ainsi il y a deux progressions dans l'expression à la geometrique est est les des vossignates; l'existentique est celle des expolants ;

Outre les termes marqués dans la progression geometrique B, on en peut concevoir une infinité d'autre de cette manière. Entre 2º ou l'unité d'a', on peut concevoir toutes les puissances infinies de a dont les exposants sont les nombres rompus possissi moindres chacun

que l'exposant 1 de 2', comme 2', 2', 2', 2', 2', 2', 2', 2', 8', 6', 6' l'on peut concevoir entre 2' d' 2' toutes les puissances à l'infinité de 2, dont les exposants font les mêmes nombres rompus moindres ébacun que l'unité, mais négatifs.

On peut de même concevoir entre a & a un nombre infini de puipacte da dont les expolants sont de suite tou le nombre primares que les expolants sont de suite tou le nombre montre que un fin de pui sulface cert e a " & a " le nombre infini de puissance de a, dont les exposants sont les mêmes nombres rompus dont on vient de parler, mais négatifs.

Ainsi entre chacun des termes de la progression B & celui qui le suit, on celui qui le précede, il peut y avoir une insinité d'autres termes qui seront tous les puissances de a mais leur expo anss seront c il des nombres rompus positifi en allant de ao veri la droite, & né-

gatifs en allant de ao ver la gauche.

Pour faire concrosie que les expojants de ce nombre infini de puissance de a mijes de saite en progression geometrique, sposi entreux une progression gentiement au la difference sil e plui petit mombre qu'on puisse imaginer, il n'y a qu'à faire remarque une manire finisple de troover ent termit provinci à l'infini entre les termit marqués daus B. Par exemple pour trouver tous les termes entre a Ca', au unite 1 Ca', il ny a qu'à prende terme moyen proportionel gometrique d'a Go pour avoir son expolant, il n'y a qu'à prende le moyen arithmetique proportionel entre 0 C1 qu'i

of 1. Ainfi l'on aura :: a, a, a.

Es imaginant de la some maniere les moyens proportionels geometriques entre tous les termes voisson & les arithmetiques qui leur servoire d'exposants, on verra clairement qu'on peut concrouir une progression geometrique infinie de soutes les puissances de sinte d'une grandeur, dont let styclosats seront auss, une progrésion d'une grandeur, dont let styclosats seront auss, une progrésion d'une grandeur, dont let styclosats seront auss, une progrésion progrésion de la comme de la consequence de la contra del contra de la contra del contra de la contra

arithmetique.

L'on remarquera que toutes les fois qu'on prendra quatre termer, dans la progression geometrique, qui seront entreux une proportion geometrique, les quatre expalants de ces quatre termet stront entreux une proportion arthometique. El que toutes les qu'on vondra, dans la progression geometrique, que, quoiquélais qui les uns des autres, seront pourtant entreux une progression geometriques les expolants de tour est termes, pris dans le même ordre front entreux une progression arthometique; ést à dire, la même difference reguera dans leur progression. Mais quand zero eft le premier terme d'une proportion arithmetique 0, 1:2, 1 + 2 = 3, il fant ajouter le second & le troisième terme, & la somme est le quatrieme terme . Quand zero eft le quatrieme terme d'une proportion arithmetique 3, 2:1,0, il faut retrancher le second terme du premier , & la difference eft le troisième terme, Enfin quand zero est le premier ou le dernier terme d'une progression ariebmetique - 0, 1, 2, 3, 4; - 4, 3, 2, 1,0, il faut multiplier le terme le plus proche de zero, qui est la difference de la progression, par le nombre des termes depuis zero non compris, par exemple par 4, fi l'on veut le quatrieme terme depuis zero nen compris , & le produit eft le terme que l'on cherche.

C'est la raison des regles qu'on a données pour multiplier & pour diviser deux paissances d'une même grandeur l'une par l'autre par le moyen des expofants; & pour élever une puissance d'une grandeur à une autre puissance dont l'exposant est donné Car pour multiplier par exemple a' par a', il y a une proportion geometrique ao ou 1. 2 :: 2 . 25, dont l'unité est le premier terme, 2 & 2 font le second & le troisième terme, & le produit as que l'on cherche est le quatrième terma Les exposants 0, 2: 3, 3+ 2 = 5 font auffi une proportion arithmesique dont zero eft le piemier terme, les expofants 2 & 3 des grandeurs à muttiplier , 2", 23 , font le fecond & le troisième terme : ainsi ajoutant 2 + 3, la somme 5 est l'expofant du terme a' que l'on cherchoit.

Pour diviser 2º par 2º, il y a une proportion geometrique 2º.2º 2: a' . a' ou I, dont a' eft le premier terme ; le divifeur a' le fecond terme ; le quotient a' que l'on cherche eft le troisième terme, & l'unité a° ou I eft le quatrième terme. Les expofants 3, 2: 1,0, font aush une proportion arithmetique; le premier terme est 3, le fecond eft 2 le troisième 1 eft l'expofant du quotient que l'on cherche, & zero eft le quatrième terme ; ainfi en retranchant le fecond terme 2 du premier terme 3, la difference 1 eft l'exposant du quotient que l'on cherche.

Pour élever la puissance d'une grandeur comme 2' à une puisfance dont l'expofant est donné, par exemple à la puissance dont l'expofant est 4, il y a une progression geometrique - 2º ou 1,2. a', a', at, dont le premier terme est l'unité, la puissance donnée a' eft le premier terme aprés l'unité , & la puissance at que l'on cherche

#### AVERTISSEMENT:

xxiv

est le quatrieme terme après l'unité. Les exposants sont aussi une progession aritimetique - 0, 3, 2, 3, 4, depais zero ; le premier terme après, expossi l'unité. D'i sil ad difference de la progession; l'exposant que l'on cherche est le quatrieme terme après gros pe dans une progession arithmetique, la difference étant connue, qui est ici, 4, les vous de l'est, 6 le nombre det termes après gros qui estici, sil n'y a qu'à multiplier la difference par le vombre des termes depuis gro onn compris, G le produit, qui est le c'erm que l'on cherche de la progession arithmetique, O par consequent s'exposant de la pulgance à que l'on cherche de la progession arithmetique, O par consequent s'exposant de la pulgance à que s'on cherches.



ANALYSE



## ANALYSE DEMONTRÉE.

LIVREI

DE L'ANALYSE, QUI ENSEIGNE à résoudre les Problèmes qui se réduisent à des équations simples.

#### SECTION I.

La Methode de réduire un Problème en équations.

#### PROBLÊME L

. REDUIRE un Problème en équations ; c'est à dire , exprimer par des équations tous les raports d'un Problème.

L faut diflinguer avec beaucoup d'attention les trois chofes que renferme le Problème: I. Les grandeurs connues: 2. Les grandeurs inconnues qu'on cherche, ou qui fervent à faire trouver celles qu'on cherche: 3. Les rapports connus entre les

grandeurs connues & les inconnues, ou même ceux qui font entre les inconnues.

2°. Il faut marquer les grandeurs connues par les premieres lettres de l'alphabet a, b, c, &c. &c les inconnues par les dernières i, t, v, x, y, z.

Il est bon aussi de marquer les grandeurs connues & in-

connues par les premières lettres des noms qui les expriment: Par exemple, de marquer un nombre en general par n, une fomme par s, le temps par s, la vitesse par v, une tangente par s, une soutangente par s, &c ainsi des au-

tres; cela foulage la memoire.

3º. Il faut suppofer le Problème comme resolu, en regardant les inconnues comme si elles étoient connues, & trouver par le moyen des rapports connus du Problème, autant d'équations, qu'on a supposé d'inconnues. Il faut observer aurant qu'on peut, l'ordre naturel dans la formation des équations, c'est à dire qu'il saut commencer par les rapports les plus simples, & se servir ensuite par ordre des rapports les plus composés.

#### EXEMPLE I.

TROUVER le quatriéme terme d'une proportion, dont on connoît les trois premiers termes.

1°. Je remarque les grandeurs connues qui font les trois premiers termes connus, Ja grandeur inconnue qui est le quatriéme terme, & les rapports connues exte les grandeurs connues & l'inconnue: dans ce Problème, les rapports connus font le rapport qui est entre la premiere & la séconde grandeur connue; & la quatrieme qui est entre la troisféme grandeur connue; & la quatrieme qui est l'inconnue qu'on cherche, ces deux rapports sont égauxs par conséquent le produit des extrêmes est égal à celui des moyens.

2°. Je marque les grandeurs connues par les premieres lettres de l'alphabet, & l'inconnue par une des dernieres; de cette maniere. Soit le premier terme = a. Le fecond = b. Le troisséme = c. Le quatriéme = x.

3°. Par le moyen des rapports connus, j'ai cette propor-

tion a. b :: c. x.

Et le produit des extrêmes étant égal à celui des moyens, l'on aura cette équation ax = bc, qui est celle du Problème.

#### EXEMPLE II.

ROUVER la fomme de tous les termes infinis d'une progression geometrique qui va en diminuant, dont on connoît le premier & le second terme.

. 1º. Je remarque les grandeurs connues , qui font le premier terme de la progreffion qui eft le plus grand , & le fecond terme , la grandeur inconnue qui est la fomme de tous les termes infinis de la progreffion ; Je remarque de plus que par la proprieté des rapports égaux qui font entre tous les qui est lici la fomme de tous les termes infinis de la progreffion , parceque zero est le demier terme, est à la fomme de tous les consequents , qui est la fomme de tous les termes moins le premier , comme le premier terme est au fecond.

2°. Je marque les grandeurs connues & l'inconnue de cet-

Soit le premier terme connu = a.

Le second == 6.

La somme inconnue de tous les termes infinis == s.

3°. Je me fers ainsi du rapport connu pour former l'équation du Problème.

La somme de tous les antecedents de la progression qui est égale à s - o, c'est à dire la somme s, est à la somme de tous les consequents qui est s - as comme le premier terme a est au second b, &c j'ai cette proportion.

Et le produit des extrêmes étant égal à celui des moyens, l'on aura cette équation bs = as - aa, qui est celle du

#### EXEMPLE III.

TROUVER deux grandeurs dont on connoît la fomme & la différence.

r. Soit la fomme connue des deux grandeurs inconnues = a.

Soit leur différence connue = d.

Soit la premiere & la plus grande des deux grandeurs inconnues == x.

La feconde == y.

Problême.

2°. Il y a deux rapports connus, le premier est que la fomme des deux inconnues est égale à a, ce qui donne cette premiere équation x + y = a.

Le second rapport connu est que la difference des deux.

inconnues est égale à d, ce qui donne cette seconde équation x - y = d.

L'on a ainsi les deux équations du Problème.

#### REMARQUE.

OR SQU'IL n'y a pas affez de rapports connus pour trouver autant d'équations qu'on a supposé d'inconnues, le Problême a plusieurs résolutions, comme on le fera voir dans la fuite, & on l'appelle indéterminé.

#### DE'FINITION.

Les grandeurs qui font des deux côtés du figne = dans une équation, sont nommées les deux membres de l'équation, x-y est le premier membre de l'équation  $x-y=d_x$ & d en est le second membre.

#### AVERTISSEMENT.

A PR E's avoir réduit un Problème en équations, il faut faire en forte que les inconnues des équations se trouvent seules dans le premier membre, & qu'il n'y ait que des grandeurs connues dans le second ; ce qui donne la résolution du Problême.

Le dégagement des inconnues des équations, & les préparations pour y arriver, fe font par l'addition, la foustraction , la multiplication , la division , l'extraction des racines, &cc.

#### SECTION II.

La Methode de dégager les inconnues des équations, & de préparer les équations à ce dégagement.

Usage de l'addition & de la soustraction pour le dégagement des inconnues, & pour y préparer les équations.

2. L'ADDITION & la foustraction servent à faire passer une ou plusieurs grandeurs d'un membre de l'équation dans l'autre.

Il faut effacer la grandeur qu'on veut faire passer, dans le membre où elle est, & l'écrire dans l'autre membre avec un signe contraire à celui qu'elle avoit.

Par exemple, dans l'équation bi = ai - aa, on fera paffer -aa du fecond membre dans le premier, en l'effagant dans le fecond membre, & l'écrivant dans le premier avec le figne +, & l'on aura bi + aa = ai.

On fera paffer de inême dans l'équation bi + aa = ai, la

grandeur + bi du premier membre dans le second, en l'effacant dans le premier, & en l'écrivant avec le signe — dans le

fecond, & I'on aura aa = as - bs.

#### DE'MONSTRATION.

# Usages de la transposition.

r. On N peut mettre par transposition toutes les quantités où est l'inconnue dans un membre, & toutes les quantités connues dans l'autre, comme on le voit dans la derniere équation; ce qui servira au dégagement des inconnues.

2. On peut mettre par transposition toutes les quantités d'une équation dans un membre, & zero dans l'autre; ce qui servira dans les Livres suivans. Car en essagnat toutes les quantités d'un membre, & les écrivant avec des signes contaires dans l'autre membre, l'égalité demeure toujours, & zero se trouve seul dans le membre où l'on a essac toutes les quantités. Par exemple, si l'on a xx - ax = ab, l'on aura par transposition xx - ax - ab = 0.

3. On peut rendre positives par le moyen de la transposition, les grandeurs negatives de l'équation, les ôtant du membre où elles sont negatives, & les mettant dans l'autre avec le signe +; ce qui sert à rendre l'inconnue positive. quand elle est negative, & à faire trouver la valeur positive de l'inconnue.

4. Lorsque la même grandeur se trouve avec le même figne dans chaque membre de l'équation, comme dans cet exemple ax + ab = + ab + bc, il faut l'effacer, & l'on aura ax = bc.

Usages de la multiplication pour préparer les équations, pour en ôter les fractions, & pour en dégager les inconnues.

OR SQUE l'inconnue est divisée par une grandeur connue, comme dans cet exemple = = t, on peut dégager l'inconnue de cette grandeur connue, en multipliant chaque membre par la grandeur a, par laquelle l'inconnue x est divifee, & l'on aura x == 4.

2. On peut encore ôter par la multiplication, toutes les

fractions d'une équation.

Il faut multiplier les deux membres de l'équation par le dénominateur de la premiere fraction, & multiplier la nouvelle équation par le dénominateur de la seconde fraction, & ainsi de suite, & l'on trouvera une équation où il n'y aura plus de fractions.

Exemple, Il faut ôter les fractions de l'équation \* + -= ₹.

Je multiplie chaque membre par a, & je trouve l'équation x + 4 = 4. Je multiplie ensuite chaque membre de cette équation par

le dénominateur  $\epsilon$ , & je trouve  $\epsilon x + ab = \frac{a \cdot d}{\epsilon}$ . Enfin je multiplie chaque membre de cette équation par le dénominateur e. & je trouve cex + abe = acd où il n'y a

plus de fractions.

On peut ôter tout d'un coup toutes les fractions d'une équation, en multipliant chaque membre par le produit de

tous les dénominateurs.

Dans l'exemple précedent en multipliant # + = = par ace produit de tous les dénominateurs. l'on trouve l'équation \*\*\* + \*\*\* = \*\*\*\*; dans laquelle effaçant les lettres communes au numerateur & au dénominateur de chaque fraction, l'on aura l'équation sans fractions cex + abe = acd, comme on l'avoit trouvée.

D'où l'on voit que si toutes les quantités d'une équation étoient divisées par une même grandeur, il n'y auroit qu'à effacer cette grandeur, & l'équation seroit sans fractions.

3. On peut auffi âire en forte par la multiplication, qu'une des grandeurs connues, laquelle on voudra, devienne un quarré ou une puissance parsaite, en multipliant chaque membre de l'équation par cette même grandeur, ou par la racine; par exemple, dans cette équation axx + abc = c², on peut rendre la grandeur c² quarrée en multipliant chaque membre par c. & l'on aux acxx + abc = c².

On peut aussi par ce moyen faire en sorte dans quelques équations, où la plus haute puissance de l'inconnue est multipliée par quelque grandeur connue, que cette grandeur de-

vienne quarrée ou une puissance parfaite.

Par exemple, si l'on a l'équation axx + abx = bbe, on rendra quarrée la grandeur axx, en multipliant chaque membre par la grandeur connue a, & l'on aura aaxx + aabx = abbe.

Enfin on pourroit ôter toutes les grandeurs incommensurables d'une équation, lorsqu'elle en a, par le moyen de la multiplication; mais cet usage n'étant que pour les équations compostes, il sera mieux placé dans le Livre suivant.

Démonstration de tous ces usages.

I L est évident que dans toutes les operations précedentes, on multiplie les deux membres de l'équation par des grandeurs égales; par consequent ils sont encore égaux aprés la multiplication.

Usages de la division pour préparer les équations, & pour dégager les inconnues.

4. 1. \_\_OR SQUE l'inconnue est multipliée par une grandeur connue dans une équation, comme dans le premier exemple de la premier exemple de la premier séction, où l'on a trouvé ax == br, on dégagera l'inconnue en divisant chaque membre par cette grandeur connue.

Aind divifant chaque membre par a, l'on aura  $x=\frac{a}{2}$ , ce qui donne la réfolution du Problème, où l'on voit que le  $\frac{a}{2}$  terme d'une proportion étant inconau , & les trois premiers étant connus , l'on trouvera le  $\frac{a}{2}$  en divifant le produit du fecond & du troisséme par le premier.

On dégagera de même l'inconnue dans l'équation du fecond exemple  $b_1 = a_1 - a_4$ ; car par transfortion lon aura  $a_0 = a_1 - b_1$ ; è d'uifant chaque membre par  $a - b_2$ . l'on aura  $\frac{a_1}{a_2} = s$ . Celt à dire si l'on divise le quarré du premier terme d'une progression geometrique qui va en diminuant, par le premier terme moins le second, le quotient fera égal à la fomme de tous les termes infinis de la progression.

 Lorque toutes les quantitez d'une équation font multipliées par une même lettre ou par une même grandeur, on rendra l'équation plus fimple, en divifant toutes les quantitez qui la compofent par cette grandeur commune.

Par exemple, si l'on a l'équation axx - abx = bex, en divisant toutes les quantités par x, l'on aura l'équation plus

fimple ax - ab = bc.

3. Lorsque les deux membres d'une équation ont un divifeur commun, on la reduira à une équation plus simple, en

divifant chaque membre par leur commun divifeur.

Par exemple, les deux membres de axx - aax = abx - aab, ont le divifeur commun ax - aa; en divifant chacun par ax - aa, l'on aura l'équation fimple x = b, où l'inconnue est entierement dégagée.

# Démonstration de tous ces usages:

It est évident que dans toutes les operations précedentes, on divise les deux membres égaux d'une équation par des grandeurs égales; par consequent ils sont encore égaux après la division.

Usages de l'extraction des racines pour préparer les équations,

G pour dégager les inconnues.

5. I. LORSQUE le fecond membre d'une équation ne contient que des grandeurs connues, & que le premier membre ou êt l'inconnue contient une puissance parfaire, il faut extraire la racine de ces deux membres, & l'on aura une équation plus simple.

Lon a par exemple l'équation xx = aa, il faut extraire la racine quarrée de chaque membre, & l'on aura x = a, De la même maniere en tirant la racine cubique de chaque membre de l'équation  $x^1 = aab$ , l'on aura  $x = \sqrt{aab}$ .

Le

Le premier membre de l'équation xx - 2ax + aa = bc, est un quarté parfait; ainsi en tirant la racine quarrée de chaque membre, on aura l'équation simple  $x - a = \sqrt{bc}$ , & car transposition  $x = a + \sqrt{bc}$ .

Le premier membre de l'équation  $x^3 - 3axx + 3aax - a^3 = abc$ , est un cube parsait; ainsi en tirant la racine cubique de chaque membre, l'on aura l'équation simple  $x - a = \sqrt{abc}$ ,

& par transposition x = a + Vabc.

2. Il y a pluficurs équations dont le premier membre deviendroit une puissance parsiaire, si on lui ajoutoit une grandeur connue; par exemple, si l'on ajoutoit  $\rightarrow aa$  au premier membre de l'équation xx - 2ax = bc, le premier membre feroit le quarte xx - 2ax + aa; dans ce cas il faut ajoûter à chaque membre la grandeur connue qui rend le premier membre une puissance parfaire, ce l'on aux xx - 2ax + aa = aa + bc; il faut ensuite tirer la racine de chaque membre, & l'on aux  $x - a = \sqrt{aa} + bc$ , qui est une équation simple, où l'on aux par transposition  $x = a + \sqrt{aa} + bc$ .

De la même manière fi l'on retranche  $b^i$  de chaque membre de l'équation  $x^i - 3bx + bbx = c^i$ , l'on auta l'équation  $x^i - 3bx + bbx = b^i - b^i$ , dont le premier membre est un cube parfait ; ainst en triant la racine cubique de chaque membre, on auta l'équation simple  $x - b = \sqrt{c} - \overline{b}^i$ ,

& par transposition  $x = b + \sqrt{c^3 - b^3}$ .

Le fecond ufage de l'extraction des racines fert à reduire à des équations fimples, toutes les équations où l'inconnue est élivée au quarré dans une des grandeurs de l'équation, & lineaire dans quelqu'autre grandeur, comme l'équation x—ax=a de l'accept de l'extraction de l'équation x—ax=a de l'accept de l'extraction de l'extraction de l'équation x—ax=a de l'extraction de l'

Ces équations font nommées du freend degré, & l'on y diffingue trois termes: le premier est xx, c'est à dire le quarré de l'inconnue; le sécond est celui où l'inconnue est lineaire, comme — ax; le troisséme & dernier terme est celui qui ne contient que des grandeurs connues , comme ab.

La met bode de reduire toutes les équations du second degré à des équations simples : ce qui en donne la résolution.

6. Pour reduire les équations du second degré à des équations simples, 1°. il faut faire passer les grandeurs toutes conques dans le second membre . 2°. Il faut prendre la moitié de la grandeur connue qui multiplie l'inconnue lineaire dans le second terme. 3°. Ajouter le quarré de cette moitié à chaque membre de l'équation, & le premier membre deviendra un quarré parfait. 4°. Il faut tirer la racine quarrée de chaque membre, & l'on aura une équation fimple.

Exemple. Il faut réduire l'équation xx - ax - ab = 0 à

une équation simple.

1°. Je fais passer la grandeur connue - ab dans le second membre, & je trouve xx - ax = ab.

2. Je prens - a qui est la moitié de la grandeur connue a

du fecond terme.

3°. J'ajoute 4 aa, qui est le quarré de cette moitié, à chaque membre, & je trouve xx - ax + 1 aa = 1 aa + ab, dont le premier membre est un quarré parfait, qui a pour sa racine x - 1 a.

4°. Je tire la racine quarrée de chaque membre, & je trouve l'équation simple  $x = \frac{1}{4}a = \sqrt{\frac{1}{4}aa + ab}$ , & par

transposition  $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}}aa + ab$ .

Troisième usage de l'extraction des racines.

7. L'ON trouve dans la résolution de quelques Problèmes deux équations, qui étant jointes ensemble, ou retranchées l'une de l'autre, font trouver une équation dont le premier membre où est l'inconnue, est une puissance parfaite; ou bien ces équations étant élevées au quarré, au cube, &c. & enfuite jointes ensemble ou retranchées l'une de l'autre, l'on trouve une équation dont le premier membre où est l'inconnue, est une puissance parsaite: dans ce cas il faut extraire la racine de chaque membre de la derniere équation que l'on a trouvée, & l'on aura une équation plus simple.

Exemple I Si I'on a les deux équations  $x^3 + 3a^2 x = b^3$ ,

& 24xx + a1=c1.

Les ajoûtant l'une à l'autre, l'on aura x' + 3axx + 3aax + a = b + c, dont le premier membre est le cube de x + a, il faut extraire la racine cubique de chaque membre, & l'on aura l'équation simple  $x + a = \sqrt{b^3 + c^3}$ , & par transposition

x = - a + \( \bi + c \).

Exemple 11 L'on a les deux équations  $xx - yy = \frac{1}{1}p$ , &

 $x^{2} + 3xyy = \frac{1}{2}q$ .

Si l'on éleve la premiere à la troisième puissance, & la seconde au quarré, l'on aura  $x^2 - 3x^2yy + 3xxy^4 - y^6 = \frac{1}{27}p^3$ , &  $x^6 + 6x^6yy + 9xxy^4 = \frac{1}{4}qq$ .

Retranchant le premier membre de la premiere du premier membre de la seconde, & le second membre de la premiere du second membre de la seconde, l'on trouve  $9x^2yy + 6xxy^2 + y^2 = \frac{1}{2}qq - \frac{1}{2}p$ , dont le premier membre est le

quarré de 3xxy + y'.

C'est pourquoi tirant la racine quarrée de chaque mem-

bre, I'on trouve  $3xxy + y^3 = \sqrt{\frac{1}{3}qq - \frac{1}{12}p^3}$ .

Enfin ajoutant cette équation à l'équation  $x^3 + 3xyy$  $= \frac{1}{2}q$ , l'on trouve  $x^3 + 3xxy + 3xyy + y^3 = \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}$ , dont le premier membre est le cube de x + y.

C'est pourquoi tirant la racine cubique de chaque membre, l'on trouve l'équation simple  $x + y = \sqrt{\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p}}$ .

# Démonstration de tous ces usages.

Les racines quarrées, ou cubiques, ou quatrièmes, &c. de grandeurs égales, font égales, or il est évident que dans outres les operations précedentes, on tire des racines quarrées, ou cubiques, &c. de grandeurs égales; les grandeurs que l'on trouve sont donc encore égales, &c elles sont une équation, mais elle est plus simple.

#### AVERTISSEMENT.

Les operations précedentes fuffiént pour dégager l'inconnue des équations fimples, lorfqu'il n'y en a qu'une feule, mais l'on a encore besoin des substitutions, lorfqu'on trouve pluseurs équations simples dans la résolution d'un Problème, qui contiennent pluseurs inconnues.

# DES SUBSTITUTIONS.

 Qu'il L n'y a qu'une inconnue dans le premier membre d'une équation, les quantités dont le second membre est composé, sont la valeur de cette inconnue.

Dans l'équation x = a+b, a+b est la valeur de x. Substituer la valeur d'une inconnue dans une équation a B ii c'est y mettre cette valeur à la place de l'inconnue, ou les puissances, ou les racines de cette valeur à la place des semblables puissances, ou des semblables racines de l'inconnue.

D'on il fuit, 1°, que si l'inconnue est dans l'équation avec le signe + ou -, il faut l'ôter de l'équation, & mettre sa valeur en sa place avec ses signes si l'inconnue a le signe +,

avec des signes contraires si l'inconnue a le signe -.

aº. Si l'inconnue est multipliée ou divisée dans l'équation par quelqu'autre grandeur, il faut multiplier ou divisér la valeur de l'inconnue par cette grandeur, ôt la mettre dans l'équation à la place de la grandeur où étoit l'inconnue; ce qui se doit aussi entre des puissances de l'inconnue, ou de les racines.

Enfin de quelque maniere que soit l'inconnue dans une équation, il faut y mettre de la même maniere sa valeur à sa pla-

ce. Tout ceci s'entendra mieux par des exemples.

### EXEMPLE L

Pour fubflituer la valeur de y, qu'on suppose =  $a - x_j$  dans l'équation x - y = ds; il faut ôter — y de cette équation, & mettre en sa place sa valeur  $a - x_s$ , en changeant les v. signes de cette valeur \*, & l'on aura x - a + x = d; & en abregeant l'on aura x - a + x = d; & en capposant l'on aura x - a + x = d; \( \text{\text{0}} \) en qu'en a + d, \( \text{\text{0}} \) en qu'en a + d, \( \text{0} \) en qu'en a + d, \( \text{0} \) en qu'en a + d. \( \text{0} \) en qu'en a + d.

### EXEMPLE IL.

Pour fubilituer la valeur de x, qu'on suppose = y + r, dans l'équation xx - 2x - 3 = 0; il faut,  $1^*$ , élever chaque membre de x = y + 1 au quarré, & l'on aura xx = yy + 2y + 1.

2°. Multiplier y + 1 valeur de x par - 2, & l'on aura -

2x = -2y - 2

3°. If faut mettre dans l'équation xx-2x-3=0, à la place de xx & de -2x, leurs valeurs , & l'on aura yy-4, =0, au lieu de xx-2x-3=0, & par transpontion l'on aura yy=4, & y=2, l'on aura la valeur de x toute connue, en mettant à la place de y dans l'équation x=y+1, fa valeur 2, car l'on trouvera x=3.

L'operation se fait de cette maniere.

L'équation proposée est xx - 2x - 3 = 0, l'on suppo-

fe x = y + 1. L'on aura donc

$$\begin{array}{l}
 xx = yy + 2y + 1, \\
 -2x = -2y - 2, \\
 -3 = -3.
 \end{array}$$

Donc xx - 2x - 3 = 0 = yy + 4 = 0

### EXEMPLE III

On propose de substituer dans l'équation  $x = \frac{-x}{\sqrt{x}}$  la valeur de z prise dans l'équation  $z = -x + \frac{\sqrt{x^2 + x^2 + x^2}}{\sqrt{x + x}}$ , l'on trouve en mettant au lieu de z sa valeur,

Il faut ensuite abreger cette expression par les operations ordinaires de l'Algebre, de cette maniere,

L'on aura donc l'expression la plus simple x = - 1 -

# Démonstration des fubstitutions .

L'ON met par la subflitution des grandeurs égales dans une équation, à la place d'aurres grandeurs qu'on en ôte; par confequent les deux membres de l'équation demeurent toujours égaux.

B iij

#### SECTION III.

Où son explique la manière de résoudre entièrement les Problèmes simples ou du premier degré, & l'on en apporte plusieurs exemples.

# PROBLÊME IL

2. APRES avair réduit un Problème en autant déquations qu'on a pris d'incannues ; trouver la valeur connue de toutes les inconnues, c'est à dire trouver la résolution du Problème.

#### Premiere maniere.

1°. On écrira toutes les équations du Problème qui expriment tous les rapports connus qui sont entre les inconnues. & les connues, & on les nommera les premieres équations.

- 2. On en prendra une, qu'on écrira à part, l'on prendra la valeur de l'une des inconnues qu'elle contient, oct l'on fubfilituera cette valeur à fa place dans toutes celles des premieres équations où fe trouve cette inconnue, excepté celle où on l'a dégagée; a prés quoi cette inconnue ne fe trouvera plus dans les équations où fa valeur a été fubfilitée, on écrira toutes ces nouvelles équations où l'inconnue qu'on a ôtée, n'étoit point, s'il s'en trouve quelqu'une, ôc on les nommera les fecondes équations.
- 3°. On prendra une de ces équations , que l'on écrira avec celle qu'on a déja misé à part , on prendra la valeur de l'une des inconnues qu'elle contient, & on la fublituera à la place dans toutes celles des fecondes équations où cette inconnue ; equi donnera de nouvelles équations où cette inconnue no fe trouve plus. On les écrira , & l'on y ajourera celles des fecondes équations où ne fet rouve viet pas cutte inconnue , & on les nommera les troillémes équations , fur le fquelles on operera comme l'on a fait fur les équations precedentes , & l'on continuera l'operation jusqu'à ce qu'on trouve une équation où il n'y ait qu'une feule inconnue.

4°. On prendra la valeur de l'inconnue de cette équation, & on la fublituera dans celle des équations mifes à part, où il n'y a que cette inconnue & une autre, & il n'y reftera que cette autre inconnue, dont on prendra la valeur, qu'on fublituera dans une des équations mifes à part où il ou que cette inconnue avec une autre. En continuant d'operer de cette maniere, on trouvera les valeurs connues de toutes les inconnues, & l'on aura la réfolution du Problème.

### Seconde maniere.

1°. APR E's avoir écrit les premieres équations, on prendra toutes les valeurs d'une même inconnue dans toutes celles des premieres équations où elle se trouve, & l'en en écrira une à part.

2°. On comparera toutes ces valeurs les unes avec les autres; ce qui donnera de nouvelles équations, qu'on écrira, & l'on y ajoutera celles des premieres où n'étoit point cette inconnue, s'il s'en trouve, & l'on aura les secondes équations.

3°. On operera fur celles-ci comme on a fait fur les premieres, & l'on continuera jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une équation où il n'y ait qu'une inconnue.

4º. On en prendra la valeur , & on la fublituera dans celles des équations mifes à part où elle fe trouve avec une feule autre inconnte , & l'on continuera , comme dans la methode précedente , jusqu'à ce qu'on ait les valeurs connues de roures les inconnues.

# REMARQUE.

Lor squ'on a trouvé la valeur toute connue d'une seule inconnue, si l'on n'avoit pas mis à part les équations dont on parlé, on trouveroit neanmoins la valeur de toutes les inconnues en substituant la valeur toute connue dans une des équations où il n'y a que l'inconnue qui a cette valeur avec une seconde inconnue, & que l'inconnue qui a cette valeur avec une feconde inconnue de la seconde inconnue, & on la substitución avec la valeur de la premiere inconnue dans une des équations où il n'y a que les deux premieres inconnues avec une troisséme; & en continuant cette operation, on trouveroit les valeurs connues de toutes les inconnues.

Troisième manière qui sert à abreger les operations dans plusieurs cas.

L arrive quelquefois qu'on trouve tout d'un coup la valeur toute connue de chacune des inconnues du Problème, en ajourant enfemble deux ou plufieurs des valeurs d'une même inconnue prifes dans les premieres équations, ou bien en les retranchant les unes des autres. Il faut feulement observer de joindre ensemble les valeurs d'une même inconnue qui forment une équation oh les autres inconnues fedéruisien par des signes contraires, ou toutes, ou la plipart, comme on le verra dans l'exemple suivant, auquel on appliquera ces trois methodes.

Application de la premiere metbode à un exemple.

On suppose qu'en réduisant un Problème en équations, on a trouvé les quatre suivantes.

Premieres équations. Equations mises à part.

v + x + y = z + a, v = z - x - y + a, v + x + z = y + b, 2z = 2y - a + b, 2z = 2x - b + c.

x+y+z=v+d

2°. On prendra la valeur d'une inconnue, par exemple de v, dans laquelle on voudra de ces équations comme dans la premiere, de l'on trouvera \* v = ₹ − x − y + a, qu'on écrira à part, de l'on fublituera cette valeur dans les autres équations à la place de v, de l'on aura les fecondes équations où v ne fe trouvera plus.

# Secondes équations abregées.

22—23 + a = b. 22—2x + a = c. 2x + 3y = a + d.

3. On prendra la valeur d'une inconnue de ces fecondes

3. équations, comme de z, & l'on trouvera \* 2z = 2y - a + b;
on l'écrira dans l'ordre des équations mifes à part, & l'on
fublituera cette valeur dans celles des fecondes équations
où le trouve z, c'elt à dire dans la feconde, & l'on autra
la premierre des troifiérmes équations, & y a joutant l'équation 2x + 2y = a + d, les troifiémes équations feront les
deux fuivantes.

Troisièmes

# Troisièmes équations abregées:

2y-2x+b=c. 2x+2y=a+d. 4°. On prendra la valeur d'une inconnue de ces troisièmes équations, comme de y, &t l'on trouvera 2y=2x-b+c; On écrira cette équation dans l'ordre des équations mises à

Equations, comme de y, & Pon trouvera 2y = 2x - b + c. On écrira cette équation dans l'ordre des équations miss à part, & l'on fubfituera la valeur de 2y dans l'équation 2x + 2y = a + d, & l'on trouvera 4x = a + b - c + d.

Comme l'on est arrivé à une équation qui ne contient qu'une feule inconnue x, on la dégagera, & l'on trouvera

On subdituera la valeur connue de x dans l'équation mile à part 2y = xx - b + c, qui n'a dinconnues que  $y \& x_1 \& x_2 \& x_3 \& x_4 \&$ 

On substituera cette valeur de y dans l'équation mise à par z(=2)-a+b, & aprés avoir àbrege l'équation qui en viendra, & dégagé l'inconnue z, on trouvera  $z=\frac{a+b+b+b}{2}$ . Enfin on substituera les valeurs connues de x,y,z dans l'équation mise à par v=z=x-x-y+a, & aprés avoir abregé l'équation qui en viendra, & dégagé l'inconnue v, on trouvera  $z=\frac{a+b+b+b}{2}$ .

Le Problème est entierement résolu; & l'on a toutes les valeurs connues des grandeurs inconnues, x = 4+1-4+1, y = 4+1-4-4.

Application de la seconde metbode au même exemple.

Premieres équations. Equations mifes à part.

v + x + y = z + a, v = z - x - y + a. v + x + z = y + b, 2z = 2y + b - a. v + y + z = x + c. 2x = 2y + b - c.

1° On prendra dans les premieres équations toutes les valeurs d'une même inconnue, comme de v, & l'on en mettra une à part. Ces valeurs sont,

v=z-x-y+a. v=y-x-z+b. v=x-y. -z+c. v=x+y+z-d.

2°. On comparera ces valeurs égales les unes avec les autres, & l'on aura les secondes équations.

# Secondes équations abregées ...

 $2\zeta - 2y = b - a$ .  $2\zeta - 2x = e - a$ . 2x + 2y = a + d. Les autres équations qu'on pourroit faire des quatre valeurs de u, font inutiles, ces trois équations contenant toutes les inconnues du Problème excepté v, & toutes les connues.

3°. L'on prendra dans les secondes équations toutes les valeurs d'une même inconnue comme de z, & l'on aura.

27=2x+6-a

2z = 2y + b - a.

On en écrira une dans l'ordre des équations miles à part, on comparera ces valeurs les unes avec les autres, & on aura les troillémes équations en y ajoutant l'équation 2x + 2y = a + d, dans laquelle z ne fe trouve point.

# Troi sièmes èquations abregées.

2x-2y=b-c. 2x+2y=a+d.

4°. On dégagera l'inconnue x dans ces troissèmes équations ; & l'on aura 2x = 2y + b - c. 2x = -2y + a + d.

Enfin on substituera la valeur de y dans les équations mises à part, & l'on trouvera la valeur de x, & avec ces deux valeurs, celle de z, & enfin celle de v, qui sont,

Application de la troisséme methode au même exemple.

# Equations du Problème.

マナス・ナリー マナイ、マナスナス ニメナル、マナリナス ニメナル メナリナス ニマナイ.

| Valeurs de v.                           | Valeurs de x.                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| v = z - x - y + a. $v = y - x - z + b.$ | $ \begin{array}{c} x = z - v - y + a \\ x = y - v - z + b \end{array} $ |
| v = x - y - z + c. $v = x + y + z - d.$ | $ \begin{array}{c} x = v + y + z - c \\ x = v - y - z + d \end{array} $ |
| c 4v=a+b+c-d.                           | Somme 4x= a+b- c+d.                                                     |

# Divifant par 4, v= 4+1+1-11. Divifant par 4, x=4+1-1+1

| Valeurs de y.                                        | Valeurs de z.                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| y=z-v-x+a.<br>==v+x+z-b.<br>y=x-v-z+c.<br>y=v-x-z+d. | z=v+x+y-a.<br>z=y-v-x+b.<br>z=x-v-y+c.<br>z=v-x-y+d            |
| Somme $4y = a - b + c + d$ .                         | Somme $+z = -a+b+c+c$ abregée.  Divisant par 4. $z = -a+b+c+c$ |

COMME il arrive rarement qu'en joignant ainsi toutes les valeurs d'une même inconnue, l'on trouve sa valeur toute connue, il est bon de remarquer qu'en les joignant deux à deux dans les cas où cela se peut faire, ou trois à trois, &c. il faut choifir celles où les autres inconnues se détruisent par des signes contraires, ou toutes, ou en partie.

# Démonstration de ces trois methodes.

L'est évident que dans toutes les operations de ces methodes, l'égalité se conserve toujours entre les deux membres des équations qu'elles font trouver, & que les inconnues se dégagent les unes aprés les autres; par consequent il y a égalité entre les membres des dernieres équations où conduisent ces methodes; ainsi les dernieres équations donnent les valeurs toutes connues de toutes les inconnues du Problême.

# REMARQUE.

10.1. LORSQU'ON ne peut pas dégager toutes les inconnues, ce qui arrive lorsqu'on n'a pas pu former autant d'équations qu'on a été obligé de prendre d'inconnues, le Problème est indéterminé, & il peut avoir differentes résolutions; car en mettant des grandeurs arbitraires à la place des inconnues qu'on n'a pas pu dégager, on aura différentes résolutions: il arrive neanmoins quelquefois que les grandeurs arbitraires doivent être entre certaines limites, autrement on trouveroit des réfolutions négatives, ou même impossibles; les équations où se trouvent les inconnues à la place

Ci

desquelles on peut mettre des grandeurs arbitraires, feront

connoître ces limites.

Par exemple, si en refolvant un Problème, on ne peut trouver d'autre équation que celle-ci,  $y := \frac{x}{2}$ , ce Problème et indéterminé,  $\hat{x}$  en mettant differentes grandeurs arbitraires à la place de x, on aura differentes réfolutions. Cependant il eft évident que pour avoir des valeurs positives de y, il faut que chaque grandeur arbitraire qu'on mettra à la place de x,

foit plus grande que b.

2. Los squ'au contraire on a plus d'equations que d'inonnues, aprés avoir trouvé les valeurs toutes connues de toutes les inconnues; il faut qu'en mettant ces valeurs dans les équations qui restent, on et rouve pas d'impossibilité, c'et à dire qu'en ne trouve pas d'ans les deux des grandeurs toutes connues inégales entre lles : car ce seroit une marque que l'on a supposé que que lumpossibilité dans les rapports du Problème qui ont fourni ces équations; comme si dans l'exemple auquel on a appliqué les methodes, l'on avoit encore eu cette équation de plus que celles qui y sont , x + y = e. L'on auroit touvé en substitute dans les rapoits de l'exemple auguel on a appliqué les methodes, l'on avoit encore eu cette équation de plus que celles qui y sont , x + y = e. L'on auroit touvé en substitute dans certe équation, les valeurs toutes connues de « & de y , l'égalité = e; é & si la grandeur e n'étoit pas égale à = , on auroit supposé dans le Problème une chose impossible.

Exemples ou l'on résout plusieurs Problèmes simples ou du premier degré. 1.

11. LA fomme a de deux grandeurs inconnues x & y , dont x est la plus grande , étant connue avec leur difference d, trouver chacune de ces grandeurs.

Par la supposition x + y = a,  $&x - y = d_1$  dopc x = a - y, &x = d + y, &c par transposition 2y = a - d, &c en divisant chaque membre par x, for aura  $y = \frac{c-d}{2}$ ; subdittuant cette valeur dans laquelle on voudra des équations précedentes comme dans x = a - y. For trouver  $x = \frac{c-d}{2}$ .

L'on a donc trouvé que la moitié de la somme de deux grandeurs avec la moitié de leur disserence, est égale à la plus grande, de la moitié de la somme moins la moitié de la disserence, est égale à la moindre. Ce qu'il saut bien retenir.

### ΙL

On propole de trouver trois grandeurs inconnues x, y, q, qui foient telles qu'en ajoutant une grandeur connue a à la premiere x, elle foit égale aux deux autres, en ajoutant la même grandeur a à la fecondey, elle foit égale au produit des deux autres x ++ Z par un nombre connu s, enfin en ajoutant a à la troiférme z, elle foit égale au produit des deux autres par un autre nombre connu c. Par la fuppofition

x+a=y+z. Equations mifes a part. y+a=bx+bz. x=y+z-a. z+a=cx+cy.  $y=\frac{-zb+c+a+a}{2}$ .

Donc x=y+z-a.  $x=\frac{z}{4}-z+\frac{z}{4}$ .  $x=\frac{z}{4}-y+\frac{z}{4}$ , en comparant la premiere de ces valeurs de l'inconnue x avec les deux autres, l'on aura,

# Secondes équations abregées.

 $2z + \frac{6z-2}{2} = \frac{4z+6}{2}$ .  $2y + \frac{6z-5}{2} = \frac{60z+6}{2}$ ; en dégageant y dans l'une & dans l'autre, on aura  $y = \frac{-16z+6}{2}$ .  $y = \frac{6z+5}{2}$ 

Comparant ces deux valeurs de y, on trouvera  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{$ 

Si l'on suppose a=10, b=2, c=3, l'on aura  $x=\frac{10}{11}$ .  $y=4\frac{6}{11}$ .  $z=6\frac{4}{11}$ .

#### III.

Deux nombres qu'on exprimera generalement par a & b, étant donnés, trouver un troifieme nombre incomu x, par lequel les deux a & b étant divisés, b l'on ajoute à chaque quotient  $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}$ , un nombre donné e, les fommes  $\frac{a}{2} + e$ ,  $\frac{b}{2} + e$ , of the comme deux nombres donné m & n, l'on fuppole e moindre que b, k m moindre que e.

Par la supposition  $\frac{1}{2} + e \cdot \frac{1}{2} + e \cdot m \cdot n$ ; ce qui donne cette équation  $\frac{1}{n} + en = \frac{1n}{n} + en$ ; multipliant toutes les quantités par x, l'on aura an + enx = bm + emx, & dégageant x, l'on aura  $x = \frac{1}{n} - \frac{1}{n}$ .

Silon suppose a = 12, b = 36, c = 8, m = 3, n = 5, lon aura x = 3.

### REMARQUE.

It faut prendre garde en dégageant les inconnues, de faire en force que les valeurs toutes connues que l'on trouve, foient positives lorsque cela est possible.

- IV.

On prendra pour quatriéme exemple le Problème de la courone mélée d'or & d'argent, dont Archimede trouva le mèlange fans endomager la couronne. Un ouvrage paroît être dor, il faut trouver premierement s'il n'y a point d'arge, gent mèlé avec lors fecondement s'il fe trouve du mèlange, il faut trouve't combien il y a d'or, & combien il y a d'argent dans l'ouvrage fans l'endomager.

On suppose comme une chose démontres par l'experience, & dont on donne la raison dans l'Hydrostratique, que les métaux perdent une partie de leur poids dans l'eau, & que l'or

en perd moins que l'argent, & que les autres métaux.

Ainsi le poids de l'ouvrage étant connu & nommé p, il

Anin le pouls de Touvrage eant contu de momme p, in faut prendre un lingot d'or pur, & un lingot d'argent, chacun du poids p de l'ouvrage, & pefer ces trois corps égaux dans l'eau, pour voir la quantité qu'ils y perdent de leur poids; fi l'ouvrage en perd plus que l'or & moins que l'argent, l'on est asfuré par là qu'il y a du mélange.

Pour le trouver soit nommée a la quantité que l'argent perd de son poids dans l'eau; b la quantité qu'y perd l'or pur, & c la quantité qu'y perd l'ouvrage, & l'on suppose c

plus grand que b, & moindre que a.

Soit la quantité inconnue d'argent mêlé dans l'ouvrage = x.

La quantité inconnue d'or mêlé dans l'ouvrage = y.

L'on a déja cette premiere équation x + y = p, puisque les deux parties font ensemble la quantité p du poids de l'ouvrage.

Pour avoir une seconde équation, il faut auparavant faire:

ces deux proportions.

Le poids p'du lingot d'argent est à la quantité x d'argent mêlé dans l'ouvrage, comme la petre a que fait le lingot d'argent de son poids, étant mis dans l'eau, à la pette que fait la partie x d'argent qui est dans l'ouvrage loriqu'on le pese dans l'eau. p.x: a. a. ainsi as est la perte que fait la quantité x

d'argent qui est dans l'ouvrage.

Par un raisonnement s'emblable à celui qui précede, le poids du lingot d'or pur p. y :: b. ½. a insin ½. est la perre que fait la quantité y d'or qui est dans l'ouvrage; mais ces deux quantités de perte ... & ½. deuvent être ensemble égales à la perte c que sait l'ouvrage étant pesé dans l'eau.

L'on a donc cette seconde équation  $\frac{4a}{r} + \frac{3r}{r} = c$ .

Il faut substituer la valeur de x prise dans la premiere équation, qui est x = p - y, dans cette seconde équation, & l'on aura  $\frac{q_2 - q_1 + b_1}{2} = c$ , où l'on trouvera  $y = \frac{c_1 - q_2}{2}$ .

Substituant cette valeur dans x = p - y, on trouvera  $x = \frac{g - b_1}{4 - k}$ .

Si l'on resout chacune de ces égalités en proportion, on trouvera  $a - b \cdot p :: a - c \cdot y$ .  $a - b \cdot p :: c - b \cdot x$ .

Ce sont les proportions que donne la regle d'alliage.

Si l'on fuppole le poids de l'ouvrage p = 10 livres, que l'argent perd la dixième partie de fon poids dans l'eau, c'ett à dire que so livres d'argent perdent une livre, l'on aura a = x que l'or y perd la dix huitiéme partie de fon poids, l'on aura  $b = \frac{n}{2} + \frac{n}{2} + \frac{n}{2}$ , que l'orvage perd  $\frac{1}{2}$  d'une livre de fon poids dans l'eau, c'ett à dire  $c = \frac{n}{2}$ .

On trouvera que la quantité d'argent mèlé dans l'ouvrage est x = 2 liv.  $\frac{1}{x}$ ; la quantité d'or est y = 7 liv.  $\frac{1}{x}$ .

Trouver entre deux grandeurs données  $n \otimes b$ , autant de moyennes proportionnelles qu'on voudra, ce nombre de moyennes proportionnelles foit nommé n.

Il fuffit de trouver le premier terme moyen proportionnel

car par la regle de trois, on aura tous les autres.

Soit ce premier moyen == x. Suivant ce qui est démontré dans les rapports composés  $a^{n+1}$ ,  $x^{n+1}$  :: a. b. d'où l'on déduit  $ax^{n+1} = a^{n+1}b$ , divisant chaque membre par a, l'on aura  $x^{n+2} = a^nb$ ; en tirant la racine dont l'exposant est n+1 de chaque membre x. l'on

aura  $x = \sqrt{a^n b}$ .

Si on demande un feul moyen proportionnel, l'on aura n=1, & n+1=2, ainsi  $x=\sqrt[4]{ab}$ .

Si on demande deux moyens, l'on aura n=2, & n+1= 3, amí  $x=\sqrt{a^2b}$ .

Si on en demande trois, l'on aura x=\$\sqrt{a}^3b\$, &c.

VI.

On prendra un exemple de Physique sur le ressort de l'air

pour le fixiéme.

Soit fuppofe un tuyau de verre d'une longueur déterminée telle qu'on voudra, comme de 30 pouses, fermé d'un bout; & ouvert de l'autre, qu'on remplifié de mercure à la referve d'une certaine quantité d'air groffier qu'on y laiffe telle qu'on voudra, par exemple de huit pouses: l'on dermande aprés avoir renverfé le tuyau, & mis l'ouverture dans un vaiffeau plein de mercure, qu'elle fera la quantité du tuyau qu'occupera l'air qu'on y a laiffé aprés s'être étendu par fon reffort, & à quelle hautteur le mercure demeurera fuforndu.

On fuppole que l'experience demontre, 1°, que le mercure demeure fufpendu à la hauteur de 28 pouces, lorfqu'il n'y a point d'air groffier dans le tuyau; par confequent l'air exterieur preffe le mercure qui eft dans le tuyau; n'e l'empeche de de-foendre avec une force égale au poids de 28 pouces de mercure. Il preffe avec la même force tous les corps qu'il environne, & cun portion d'air groffier même et preffe avec la même force par l'air qui l'environne, de manière que s'il arrivoit qu'elle en fit moins preffée, elle s'étendroit par fon reffort, & cocuperroit un plus grand efpace.

2. Que loríqu'une portion d'air est presse a deux sorces mégales, dont l'une est par exemple double de l'aure, l'espace qu'elle occupe étant presse par la plus grande, est à celui auquel elle s'étend par son ressort et et n'est presse comme reciproquement cette moindre force est à la plus grande; dans cet exemple comme 1 à 2. Ces choses supposées,

Soit la longueur connue du tuyau = 1.

La quantité connue d'air laissé dans le tuyau = a.

La force entiere avec laquelle l'air exterieur presse le mercure, qui est connue & ordinairement égale au poids de 28 pouces de mercure = f.

La hauteur inconnue de la colonne de mercure qui demeurera dans le tuyau où l'on a laissé l'air  $a_1 = x$ .

La quantité inconnue de l'espace qu'occupera l'air a laissé dans le tuyau = y.

Lcs

Les deux quantités x & y des espaces qu'occuperont le mercure & l'air dans le tuyau, seront égales à la longueur du tuyau

I: ce qui donne cette premiere équation x + y = 1.

L'air a laiffé dats le tuyau qui occupôt l'elfaçe a lorf-qu'il étoir preflé par la force entirer f de l'air qui l'environoit, doit s'étendre lorsqu'il n'est plus pressé que par la sorce f - x, moindre que f, c'est à dire lorsqu'il et pressé prois de la colonne de mercure x qui restreut d'inniunée par le poids de la colonne de mercure x qui restrea dans le tuyau, car l'air exterieur pressant le mercure x de l'air qui sont dans le tuyau avec la force f, le poids du mercure x d'inniue l'action de la force f fur l'air resté dans le tuyau, qui n'y est plus pressé que par la force f - x.

Or l'espace y qu'occupera l'air laissé dans le tuyau aprés s'èctendu, n'étant pressé que par la force f - x, doit être à l'espace a qu'il occupoit étant pressé par la force entiere f; comme reciproquement la force f est à la force f - x, ce qui donne exte proportion f - x air f - f - x, d'où l'on déduit la sconde équation f f - x g = af.

Il faut prendre la valeur de x dans la premiere équation

x + y = l, & l'on aura x = l - y.

If faut substituer cette valeur de x dans la seconde équation fy - xy = af, & l'on aura fy - ly + yy = af, qu'on écrira de cette maniere yy + fy - ly = af.

Pour abreger on supposera f - l = -b, lorsque l surpasse f; & f - l = +b, lorsque f surpasse l; & on mettra -b à la place de f - l dans le premier cas, & l'on aura yy - by = af.

II faut ajouter à chaque membre  $\frac{1}{a}bb$ , & l'on aura  $yy = by + \frac{1}{a}bb = \frac{1}{a}bb + af$ , dont le premier membre et un quarre parfait , qui a pour fa racine  $y = \frac{1}{a}bi$  ainsi en tirant la racine quarrée de chaque membre , l'on aura  $y = \frac{1}{a}b = \sqrt{\frac{1}{a}bb + af}$ , & par transposition  $y = \frac{1}{a}b + \sqrt{\frac{1}{a}bb + af}$ . En mettant cette valeur dey dans x = l - y, l'on aura  $x = l - \frac{1}{a}b - \sqrt{\frac{1}{a}bb + af}$ , & le Problème est résolu .

Suppoint 30=1,28=f,8=a,& 28.-30=-2=-b, l'on trouvera y = 16, & x = 14.

# REMARQUE.

L'ON peut souvent abreger les résolutions des Problèmes en le servant de quelques-uns de leurs rapports, pour dimi-

nuer le nombre des inconnues, & par consequent celui des équations. Dans l'exemple précedent, au lieu de prendre la séconde inconnue y, on auroir pu raisonner ainsi: La longueur du tuyau I moins la hauteur inconnue de la colonne du mercure x, est precisément la quantité inconnue de l'espace qu'occupera l'air a laissé dans le tuyau, ainsi cet espace est I - x; ce qui est cause qu'on n'a pas besoin de la première équation, & qu'une seule équation suffit pour la résolution du Problème.





# ANALYSE COMPOSÉE.

o u

ANALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se réduisent à des équations composées.

### LIVRE II.

Où l'on explique la maniere de réduire les Problèmes en équations, & toutes les équations d'un même Problème à une feule qui en continne toutes les conditions, & quelques préparations generales des équations composées, pour les répondre plus faciliemes, comme les manieres d'en êter les fractions, les incommensurables, & de trouver leur plus grand divisfeur commune.

### SECTION I.

Où l'on explique la maniere de réduire un Problème composé sur les mombres ou de Gometrie en équation. El la maniere de réduire souter les équations d'un Problème à une seule qui ne contienne qu'une inconnue lorsque le Problème est déterminé, ou glusseurs lorsqu'il est indéterminé.

#### AVERTISSEMENT.

CE Traité d'Analyse est principalement pour la Geometrie, où les équations composées sont necessaires pour resou-

E Labor

dre les Problèmes les plus composés, d'une maniere generale & si simple, que les expressions noccupent point l'esprit, & lui laissent toute son étendue pour découvrir tout ce qu'ils ont de plus dissibile. Cela oblige de marquer ici en general la manière de réduire en équations les Problèmes de Geometrie.

# PROBLÉME L

12. REDUIRE un Problème composé en équations, & réduire ensuite toutes les équations d'un Problème à une seule qui contienne tous les rapports du Problème, & dons la résolution donne celle du Problème.

### PREMIERE PARTIE DU PROBLEME.

Si le Problème eft de Geometrie, il faut faire la figure propre au Problème, & qui l'exprime comme s'il étoit réfolu, c'est à dire, il faut y marquer les lignes inconnues comme si elles étoient connues; il faut ensuite tracer dans cette figure des lignes perpodiculaires, paralleles, & autres, sélon qu'on les jugera necessaires pour former des triangles rectangles, des triangles semblables, ou d'autres figures propres à découvrir ce qu'on cherche.

Parmi les lignes de la figure il y en a qui sont connues par la construction ou par la supposition, on les marquera par les premières lettres de l'alphabet ; il y en a d'inconnues qui sont celles qu'on cherche, ou celles qu'on juge pouvoir servir à les trouver; on les marquera par les dernieres lettres de l'alphabet, ou par les premières lettres de leurs noms.

Les proprietés de la figure, les propofitions de la Geometrie fur les triangles femblables, fur les triangles rectangles, &c. & les conditions énoncées dans le Problème, feront connoître les rapports qui font entre les inconnues & les connues, & l'on s'en fervira par ordre pour former autant d'équations qu'on a supposé d'inconnues, lorsque cela est possible; & aprés cela le Problème sera réduit en équations.

Lorsqu'on ne peut former autant d'équations qu'on a supposé d'inconnues, le Problème est indéterminé, & peut recevoir plusieurs résolutions, & souvent même une infinité.

Il est bon de remarquer qu'on peut aussi se servir de quelques-uns des rapports du Problème ou de la figure, pour diminuer le nombre des inconnues, ce qu'il faut toujours faire afin d'abreger.

On concevra mieux ce qu'on vient de dire lorsqu'on en verra l'application dans la Geometrie,

# SECONDE PARTIE DU PROBLEME.

13. REDUIRE soutes les équations d'un Problème à une seule qui n'ait qu'une inconnue, lorsque cela se peut.

PARMI les inconnues qu'on a suppossées pour former les équations d'un Problème, il y en a d'ordinaire une principale dont dépend la résolution, & pour laquelle les autres inconnues ont été suppossées. Cette principale inconnue doit être celle de l'équation à laquelle on doit réduire toutes les équations du Problème, & il ne faut point la dégager dans les dé-

gagemens particuliers des autres inconnues.

On le fervira des deux premieres methodes de la troifiéme Section du premier Livre, \* pour réduire toutes les équasions du Problème à une feule, c'est à dire, on prendra dans une des équations du Problème la valeur d'une inconnue qui n'est pas la principale, on la fubilituera dans les autres, & les nouvelles équations qu'on trouvera n'auront plus cette inconnue; on ôtera de même de celles-ci une seconde inconnue, on ôtera de même de celles-ci une seconde inconnue, & on continuera d'oère une troissem enconnue, & toutes les autres ensuite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une équation qui n'ait que la principale inconnue; ce sera l'équation qu'on cherche.

Ou bien on prendra dans les équations du Problème toutes les valeurs, ou du moins deux valeurs d'une inconnue qui n'est pas la principale; on comparera ces valeurs égales, ce qui donnera de nouvelles équations qui n'auront plus cette inconnue; on operera de même sur ces secondes équations, ce qui en sera trouver de troissémes où deux incon-

Dij

nues ne le trouveront plus; enfin on continuera cette operation julqu'à ce qu'on foit arrivé à une équation qui n'ait que la principale inconnue; ce sera l'équation qu'on cherche.

Dans les Problèmes indéterminés, la derniere équation qui renferme toutes les conditions ou rapports du Problème, aura

plusieurs inconnues.

# Application de ces metbodes à un exemple.

On suppose qu'on a réduit un Problème à ces trois premieres équations qui en expriment tous les rapports, & dont y est la principale inconnue qui doit se trouver dans la derniere équation qu'on cherche.

### Premieres équations.

z-y+v=-p. -zy+vy=-q. vz=r.

Pour les réduire à une seule équation dont y soit l'inconnue, je prens par la premiere methode la valeur de z dans la pre
1. miere équation, & je trouve z = y - v - v.

Je substitute \* cette valeur de z dans les deux autres équations, & je trouve les secondes équations dans lesquelles 2 n'est plus.

# Secondes équations abregées.

 $2vy = y^1 - py - q. \quad vyy - vv - pv = r.$ 

Je prens dans la premiere de ces équations la valeur de v, \*4. & je trouve \*  $v = \frac{v^2 - n - 2}{2r}$  dont le quarré est  $vv = \frac{r^2 - 2r^2 - 2r^3 + nrr + 2rr + rr}{2r}$ 

\*8. Je fublitue \*\* les valeurs de v & de vv dans l'équation 

vy — vv — pv = r, & je trouve l'équation \*\* - v' — v — pv — pv — v — v' + v + v = r , dans laquelle il n'y a plus d'autre inconnue que la principale y; ainsi 
c'eff l'équation qu'il falloit trouver.

#### Autrement. Premieres équations .

z-y+v=-p. -zy+v=-q. vz=r. vz=r. vz=r. vz=r. Is prons \* deux valeurs de la même inconnue v dans les deux premieres équations, & je trouve v=y-z-p.  $v=\frac{v-z}{r}$ .

Je fais une équation de ces deux valeurs, & je trouve yy  $-z-p=\frac{cy-1}{2}$ , où l'inconnue v n'est plus.

31

Je multiplie chaque terme par y \*, & je trouve  $* y^1 - py$ 

Je prens la valeur de z, & j'ai \* z = "-n+1.

Je prens \* dans l'équation vz = r, dont je ne me suis pas \*4 encore servi, la valeur de z, & j'ai  $z = \frac{r}{r}$ .

Je fais des deux valeurs de z, l'équation  $\frac{1-m+q}{n} = \frac{r}{r}$ .

Je réduis les deux membres au même dénominateur, & aprés avoir effacé le dénominateur commun, je trouve  $vy^3 - pvy + qv = 2ry$ .

Je prens \* la valeur de v, & j'ai  $v = \frac{2r_1}{r^2 - r_1 + r_2}$ .

Je fublitue les valeurs de z & de  $v^0$ ,  $v^0$  =  $v^$ 

On 'auroit pu prendre dans les trois premières équations les trois valeurs de la même inconnue v, & les comparant enfemble, en faire deux équations, où il n'y auroit eu d'inconnue que z avec la principale y, & prendre dans ces deux équations deux valeurs de ¿, qui étant comparées, auroient doonê l'équation où il n'y auroit eu que l'inconnue principale y; mais le calcule na uroit été un peu plus embarrafié.

On ne met pas d'autres exemples, on en verra affés dans la fuite, & dans la Geometrie.

### DE'MONSTRATION.

Le est évident que l'on conserve toujours l'égalité dans toutes les operations du Problème, & qu'ayant employé toutes les équations du Problème à former la derniere, cette derniere équation renserme tous les rapports exprimés par toutes les équations du Problème. Enfin il est évident que la réfolution de cette derniere équation donnera celle de toutes les èquations du Problème.

# SECTION II.

Où s'on explique la maniere d'ôter toutes les fractions de l'équation du Problème. L'on y explique aussi toutes les définitions des équations composées.

# PROBLÊME II.

14. OTER toutes les fractions d'une équation composée.

TL faut réduire toutes les grandeurs de l'équation à un même dénominateur, & enfuire effacer le commun denominateur, & abreger l'équation en effaçant les grandeurs qui fe détruifent par des fignes contraires, en joignant enfemble les mêmes grandeurs, & en divifant toutes les grandeurs par les lettres communes, & l'on aura l'équation fans fractions.

Par exemple, pour ôter les fractions de l'équation  $\frac{y^2-y-y-y}{2}$ ,  $\frac{y^2-y}{2}$  = -p, on réduira toutes les grandeurs de l'équation au dénominateur commun  $2y^2 - 2py + 2qy$ , & l'on aura,

26 - 274 + 473 - 274 + 2777 - 2474 + 477 - 2474 + 2474 - 2475 + 247

On chacera le dénominateur commun, & toutes les quantités qui fe déruilent par des fignes contraires, & l'onjoin dra ensemble les mêmes quantités, & con aura  $y^a + xpy - ppy + 4yy + qq = o$ ; & en faiant patier toutes les quantités dans le second membre, afin que y' foit positive, on aura  $o = y^a - xpy^a + ppy - 4yy - qq$ . On a démotré ces operations dans le premier Live, on a direction de la legion de la contraire de la con

DEFINITIONS.

District Codder

### DE'FINITIONS.

EFINITIO

15. UNE équation ordonnée est celle où la plus haute puissances de la même inconnue sont de suite, clon leurs degrés; aiosi x² — ax² + abxx — aacx + c² = 0, est une équation ordonnée.

On appelle les termes d'une équation, les grandeurs où l'inconnue a differens degrés; & un feul terme, les grandeurs où l'inconnue et élevée à un même degré. Quand il y a plufieurs grandeurs dans un même terme, on les écrit toutes les unes fous les autres. Les grandeurs connues qui multiplient l'inconnue dans les termes, s'appellent les cofficients.

Le premier terme est celui où se trouve la plus haute puisfance de l'inconnue; le second est celui où se trouve la puissance suivante de l'inconnue, & ainsi de fuite jusqu'au dernier terme, qui est toujours celui où jl n'y a que des grandeurs toutes connues, comme dans ett exemple.

 $x^{1} - axx + abx - abc = 0.$  -b + ac.

-c +bc.

Le premier terme est  $x^{j}$ ; le second est  $-a - b - c \times xx$ ;

le troiléme est ab-ac-be x x i le dernier terme est — abe,

a - b - c font le coefficient du second terme ; - abe,

ac + be sont le coefficient du troiliéme terme : L'unité est
le coefficient du premier terme x = x x x , lorsqu'il ne content que la plus haute puissance de l'incoonue; pour abreger, on n'écrit ordinairement qu'une seule sois l'inconnue dans
un terme lorsqu'il teneferme plusseurs grandeurs.

Lor(qu'il y a de l'interruption dans la fuite des puissances de l'inconnue, comme dans  $x^i - abx + abk = 0$ , on dit que les termes où le trouve l'interruption, manquent dans l'équation, ou font évanouis ; ainsi le second terme manque dans  $x^i - abx + abc = 0$ , & -abx demeure toujours le troisséme tenne.

Le troisième terme est évanoui dans  $x^3 - axx + abc = 0$ .

16. On distingue les équations en differens degrés. Les équa-

équations simples, ou du premier degré, ou lineaires, sont celles où l'inconnue est au premier degré; ainsi x - a = 0 est du premier degré. Les équations du second degré sont celles où la plus haute puissance de l'inconnue est cievée au quarré, xx - ax + ab = 0 est une équation du second degré sont des vée au quarré, xx - ax + ab = 0 est une équation du second degré.

Les équations du 3°, du 4°, du 5° degré, &c. sont celles où la plus haute puissance de l'inconnue est une 3°, ou une 4°, ou une 5° puissance, &c.

IV.

La plus haute puissance de l'inconnue, & toutes ses autres puissances dans les termes suivans, peuvent être les puissances exactés du moindre degré de l'inconnue qui est dans le penultième terme; par exemple, dans l'équation  $x' - ax^* + ax - aabe = 0$ , en regardant le moindre degré de l'inconnue dans le penultième terme qui est xx, comme lineaire,  $x^*$  est fa troisseme puissance,  $x^*$  est a seconde puissance. Dans ce cas le degré de l'équation est celui de la plus haute puissance du moindre degré xx de l'inconnue; ainsi l'équation  $x' - ax^* + ax - aabe = 0$ , nest que du troisseme degré, parceque  $x^*$  n'est que la troisseme puissance du moindre degré parceque  $x^*$  n'est que la troisseme puissance du moindre degré xx de l'inconnue.

Ainsi  $x^p - aax^p + aab^p = 0$ , est une équation du second degré, parceque  $x^{*p}$  est le quarré de  $x^p$ .

De même  $x^{1p} - aax^{2p} + aabx^p - a^1b^p = 0$ , est du troisiéme degré, parceque  $x^{1p}$  est le cube, &  $x^{2p}$  le quarré de  $x^p$ . Mais  $x^4 - ax^5 + abcxx - a^1bcc = 0$ , est du fixiéme de-

mais  $x^* - ax^* + abcxx - a^*bcc = 0$ , ett du inxieme degré, parceque les puissances exactes du moindre degré xx, ne sont pas de suite.

### COROLLAIRE.

LORSQU'IL ne manque aucun terme dans une équation, il y a autant de termes plus un, que l'équation a de degrés s'ainfi il y a deux termes dans une équation du premier degré s'il y en a trois dans une équation du fécond degrés quatre dans une équation du troifiéme degrés, éxe.

Car tous les degrés de l'inconnue font autant de termes que la plus haute puissance de l'inconnue a de degrés, & les grandeurs toutes connues en sont un autre, qui est le dernier

terme.

# De'finition V.

17. Si tous les termes d'une equation ont chacun le même nombre de dimensions, on dit qu'ils sont bomogenes; ainsi tous les termes de a+ - ax1 + abxx - a'cx + a' d = 0, font homogenes, parceque chaque terme est de quatre dimensions: mais les termes de  $x^4 - ax^3 + bxx - cx + d = 0$ , ne font pas homogenes; & l'on dit alors que la loi des bomogenes n'eft pas obfervée.

Cette loi des homogenes doit être observée autant qu'il est possible dans les équations des Problèmes de Geometrie, parcequ'on ne compare pas, par exemple, des grandeurs planes ou de deux dimensions, quand elles expriment des surfaces, avec des grandeurs folides ou de trois dimentions, lorfqu'elles

expriment des figures folides.

# REMARQUE I.

CEPENDANT lorsque les produits qui sont les termes des équations, n'expriment que des lignes dont les rapports compolés avec l'unité ou avec d'autres lignes, sont exprimés par le produit de plusieurs grandeurs, l'on peut comparer des rapports plus composés entre des lignes, avec des rapports moins composés, & même simples, entre d'autres lignes; ainsi l'on peut comparer ensemble des grandeurs de differentes dimensions, & où la loi des homogenes n'est pas observée.

On peut auffi dans ce cas conferver toujours, fi l'on veut, la loi des homogenes, en concevant les moindres produits multipliez par l'unité autant de fois qu'il le faut, pour les rendre homogenes avec les produits d'un plus grand nombre de dimensions; ainsi on rendra + bxx homogenes avec - ax3 en écrivant + 1 x b xx. De même on pourra écrire - 1x1xcx, &  $1 \times 1 \times 1 \times d$ , pour rendre les termes — ex + d, homogenes avec les autres.

On verra dans la Geometrie les moyens de rendre homogenes tous les termes d'une équation, en conservant leur même valeur.

# REMARQUE II.

N des grands avantages de l'Analyse est de ne pas partager inutilement l'esprit; c'est pourquoi elle réduit les Problèmes les plus composés à des expressions si simples, que toute l'attention de l'élprit n'est qu'aux grandeurs inconnues qu'il cherche : ainsi pour empêcher que les grandeurs connues sur lesquelles il ne reste plus rien à découvrir, ne partagent l'attention, on exprime par une seule lettre toutes les grandeurs connues d'un même terme.

Par exemple, on abregera l'équation

 $x^3 - axx + abx - abc = 0$ . -b + ac.

-c +bc.

En fupposant toutes les grandeurs connues — a-b-c du second terme égales à une seule lettre — n; en supposant toutes les grandeurs connues +ab+ac+bc du troisséme terme égales à une seule lettre +p; & toutes les connues — alc du quariséme terme à une seule lettre -q, l'on aura  $x^i-nxx+px-q=0$ , au lieu de l'équation proposée.

L'on voit bien que la loi des homogenes n'est pas moiss observée dans cette expression simple, que dans l'expression composée, parceque la lettre p, par exemple, est dans le troisseme terme à la place d'une grandeur connue de deux dimensions, & q dans le quatrième à la place d'une grandeur connue de trois dimensions.

# DEFINITION VI.

NE équation ainfi abregée s'appelle une formule, c'est à dire une expression generale & abregée de toutes les équations du même degré, qui auroient le même nombre de termes, & la même diversité dans leurs signes.

### COROLLAIRE I.

TOUTE la diverfité des équations d'un même degré ne pouvant venir que de ces deux chofés: 1. de ce qu'il manque quelques termes dans les unes qui ne manquent pas dans les autres; 2. de la diverfité des fignes + & — qui précedent les termes, on peut réduire toutes les équations d'un même degré à un nembre déterminé de formules.

Par exemple, en supposant que le premier terme a toujours le signe +, toutes les équations du second degré se peuvent réduire aux suivantes.

xx - p = 0, xx + p = 0, xx - nx + p = 0, xx + nx + p = 0, xx - nx - p = 0.

Dans ces équations n marque la quantité connue du second

terme, & p la quantité connue du troisiéme.

L'avantage de ces formules est que leur réfolution donnena réfolution de toutes les équations particulieres du fecond degré, en mettant dans la refolution à la place de » & de p, les grandeurs connues du fecond & du troifiéme terme des équations particulieres.

On peut de même réduire les équations du troisième degré, du quatrième, &c. à un nombre déterminé de for-

mules .

#### COROLLAIRE II.

On peut même réduire toutes les équations d'un même degré à une seule formule, pour abreger tous les cas; par exemple, la fœule formule x + nx + p = 0, peut représenter toutes les équations du sécond degré,  $x^1 + nx + px + q = 0$  peut représenter toutes les équations du troisseme degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, toutes celles du quartième degré, (x + nx) + px + qx + r = 0, que que que sur termes de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule qui leur réponder, les mêmes signes quations de la formule degré de la formule des termes de la for

Par exemple, a fin que la formule  $x^3 + nxx + px + q = 0$  reprefente l'équation  $x^4 - abx + abc = 0$ , il faut,  $1^2$ , inppofer dans la formule, le fecond terme +nxx = 0.  $2^n$ . Il faut fuppofer que px dans la formule a le figne -, & q le figne +.

il en est de même des autres.

E iij

Ainsi  $x^1 + nxx + px + q = 0$ , represente l'équation particulière  $x^1 - abx - abc = 0$ , en supposant  $1^x$ , le second terme de la formule + nxx = 0,  $6x^2$ , que les signes + dcvant + px + q, representent les signes - qui sont devant -abx - abc

Et dans la formule que donnera la réfolution de  $x^3 + nxx + px + q = 0$ , on inppofera les grandeurs où fera n, égales azero, & on donnera aux grandeurs où feront  $p \otimes q$ , des fignes oppofés ; mais on laisfera les fignes + devant les puiffances paires de  $p \otimes d$  e q, d on les changera devant leurs puiffances primpaires.

Aprés cela il ne faudra plus que substituer dans la formule de la résolution de  $x^1 + nxx + px + q = +0$ , les grandeurs de l'équation particulière, à la place de n, p, p, qui les repre-

fentent dans la formule generale.

Cette maniere abrege les cas, & rend les réfolutions generales, comme on le verra dans le cinquiéme Livre, où l'on expliquera la réfolution particuliere des équations de chaque degré.

# SECTION III.

Où l'on explique la maniere d'ôter les incommensurables des équations des Problèmes composés, lorsqu'elles en ont.

#### AVERTISSEMENT.

Lors que l'inconnue de l'équation est incommensurable, cest à dire lorsqu'elle est sous le signe radical, il est necesfaire de la rendre commensurable pour connoître de quel degré est l'équation; lorsqu'il n'y a d'incommensurables que les grandeurs connues de l'équation, & que l'inconnue ne l'est pas, on connoît alors de quel degré est l'équation, sans ôter les incommensurables, & l'on pourroit resoudre l'équation sans les ôter; néanmoins comme il est ordinairement plus facile de resoudre l'équation, lorsqu'il n'y a point d'incommensurables, les methodes qui suivent peuvent servir à les ôter toutes.

# PROBLÊME III.

19. OT ER les incommensurables d'une équation lorsqu'il y en a.

#### Premiere maniere.

1º. L faut mettre une des grandeurs incommen furables feule dans le premier membre, & toutes les autres quantités dans le second, & élever chaque membre à la puissance marquée par l'exposant du signe radical du premier membre, & la grandeur du premier membre devien fra commensurable. S'il reste des incommensurables dans le second membre, 2°, il saut en mettre une seule dans le premier membre, & toutes les autres quantités dans le second, & faire sur cette équation l'operation précedente, qui ôtera une seconde incommensurable. En continuant cette operation, on ôtera toutes les incommensurables,

Lorsqu'il y a plusieurs incommensurables de différens degrés, on mettra une lettre feule pour chaque incommensurable; ce qui abregera le calcul, comme on le verra dans les exemples.

On abregera encore le calcul, en mettant aprés chaque operation une lettre à la place de toutes les grandeurs devenues commensurables, & dans la derniere operation on restituera les valeurs des lettres qu'on a mises pour débarrasser le calcul.

# EXEMPLES.

I.

Pour ôter les incommensurables de  $\sqrt{xx} = \sqrt{ax + bb}$ , on élevera chaque membre au quarré, & l'on aura xx = ax + bb, où il n'y a plus d'incommensurables.

Pour ôter les incommensurables de  $x + \sqrt{aax} = b$ , on fera, 1°, \( \sqrt{aax} = b - x. 2°. On \( \text{elevera chaque membre} \) à la troisième puissance, parceque l'exposant de V est 3, & l'on aura aax = b' - 3bbx + 3bxx - x', où il n'y a plus d'incommensurables.

# III.

Pour ôter les incommensurables de vaax + Vaixi=x-c, 1°, il faut élever chaque membre à la troisiéme puissance, & I'on aura  $aax + \sqrt{a^3x^3} = x^3 - 3cxx + 3ccx - c^3$ .

2°. Aprés avoir mis  $\sqrt{a^3x^3}$  (eule dans le premier membre,  $\sqrt{a^3x^3} = x^3 - 3\epsilon xx + 3\epsilon\epsilon x - \epsilon^3 - aax$ , il fant élever chaque membre au quarré, & l'on aura  $a^3x^3 = x^4 - 6\epsilon x^3$ , &c. où il ny a plus d'incommensurables.

#### IV.

Pour ôter les incommensurables de  $x + \sqrt[4]{aax} = \sqrt[4]{ax}$ , on supposer  $n = \sqrt[4]{aax}$ , ce qui donne m = aax, &  $m = \sqrt[4]{ax}$ , ce qui donne mm = ax, & I'on aura x + n = m, au lieu de  $x + \sqrt[4]{aax} = \sqrt[4]{ax}$ .

### Seconde maniere, lorsque l'équation contient plusieurs. incommensurables.

1. Le faut supposer une lettre égale à chaque grandeur incommensurable, ce qui donnera autant d'équations qu'il y a d'incommensurables. Il faut en foir les incommensurables par la première manière, & l'on aura de nouvelles équations où les puissances des lettres suppossées seront égales à des grandeurs commensurables, on les appellera les équations commensurables, on les appellera les équations commensurables.

2°. Il faut mettre les mêmes lettres dans l'équation propofee; l'&c aprés avoir mis dans le premier membre la feule fettre, qu'on a fupposée égale à l'incommensurable, dont l'expofant eft le plus grand, on élevera chaque membre de cette équation à la puissance de cet exposant.

Enfin

Enfin on substituera les valeurs commensurables des lettres supposées à leur place dans l'équation précedente, & ces valeurs seront prise dans les équations commensurables; & en continuant les substitutions, on arrivera enfin à une équation où les lettres supposées ne seront plus, & qui n'aura plus d'incommensurables.

Par exemple, pour ôter les incommensurables de  $x + \sqrt[4]{aax}$  $= \sqrt[4]{ax} \cdot 1^{\circ}$ , je suppose  $n = \sqrt[4]{aax}$ , &  $m = \sqrt[4]{ax}$  & ôtant les incommensurables, je trouve  $n^{\circ} = aax$ , & mm = ax, ce sont

les équations commensurables.

2°. Je mets n & m dans l'équation proposée x + \( \sqrt{aax} = \sqrt{ax}, \)
\[
\text{a} \] la place des incommensurables, \( \text{&} \) je trouve x + n = m.

Je fais par transposition n = m - x, & j'éleve chaque membre à la troisséme puissance, parceque l'exposant de  $\sqrt{aax} = n$ , qui est le plus grand, est 3, & je trouve  $n^j = m^p$ .  $-3mmx + 3mxx - x^j$ .

3°. Je substitue dans cette équation les valeurs commensurables de nº & de mm, prises dans les équations commensu-

rables, & je trouve  $aax = m^3 - 3axx + 3mxx - x^3$ .

Pour substituer la valeur de  $m^2$  dans cette équation, je multiplie chaque membre de mm = ax pat m, K j'à  $m^2 = amx$ ; K je substitue amx à la place de  $m^2$  dans  $aax = m^4 + 3mxx$   $-3axx - x^4$ , K je trouve  $aax = amx + 3mxx - 3axx - x^3$ , on bien aax = am + 3mx, 3ax - xx, je mets par transfortion les quantités où est m + 3mx - 3ax - xx est eaures dans le second, K K ja m + 3mx = 3ax + aa + xx; divisant le rout par a + 3ax, je trouve  $m = \frac{3ax + aa + xx}{16x^2 + 3ax^2}$ .

Pour substituer la valeur commensurable de m dans cette équation, j'éleve chaque membre à la la seconde puissance, parceque l'exposant de  $\nu$  ax = m est 2, & je trouve mm

944xx + 54 1x + 40 + 54x1 + 244xx+x4

Je substitue dans cette équation la valeur de mm prise dans l'équation mm = ax, & je trouve

 $ax = \frac{944xx + 64^{1}x + 4^{3} + 64x^{1} + 244xx + 4^{3}}{44 + 64x + 94x}.$ 

En réduisant chaque membre au même dénominateur, que j'essac ensuite, & en abregeant & ordonnant l'équation, je trouve x\* - - 3xx\* - + 3xxx - + 5xx\* - + 4\* = -0, où il n'y a plus d'incommensurables. Ce qui étoit proposé.

#### DEMONSTRATION.

L est évident que par les operations de ces deux methodes du Problème, on ôte les incommensurables les unes aprés les autres, & que l'égalité se conserve toujours.

#### SECTION IV.

Où l'on explique la maniere de trouver le plus grand diviseur commun de deux ou de pluseurs équations composées qui ont la même inconnue.

#### AVERTISSEMENT.

Le eft tres utile pour la réfolution des équations compofées, de pouvoir trouver le plus grand divifeur commun de celles qui ont la même inconue; & cela fert auffi quand on a plus de rapperts d'un Problème que d'inconnues, à former l'équation la plus fimple qui en donne la réfolution.

# PROBLÊME IV.

20. TROUVER le plus grand diviseur commun des deux équations qui ont la même inconnue.

1. I toures les quantités de chaque équation étoient multipliées par une grandeur commune, on les diviferoit toutes par cette grandeur commune; è il faudroit enfuite chercher le plus grand divifeur commun des deux quotiens; à aprés l'avoir trouvé, le multiplier par cette grandeur commune, & le produit feroit le plus grand divifeur commun qu'on cherchoit.

2°. Si toutes les quantités d'une feule des deux équations, & fuirtout de celle qui fervina de divifeur, étoient multipliées par une même grandeur, il faudroit les divifer par cette grandeur, qui ne doit point entrer dans le commun divifeur, & operer enfuite avec le quoitent. Ces chofes fuppofées.

## Premiere maniere .

1. APRE's avoir nommé la premiere équation celle du degré plus élevé, & l'autre la seconde, (si elles sont du même degré,

on nommera laquelle on voudra la premiere, & l'autre seconde,) il faut diviser la premiere par la seconde; & si la division se fait juste, la seconde est le plus grand diviseur commun.

Si la divition ne peut le faire exactement, lorsqu'on sera arrivé à un reste où l'inconnue a moins de degrès que dans la seconde équation, sans avoir égard au quotient, on divisera la seconde par le reste, qu'on nommera premier reste.

Si la division se fait exactement, le premier reste est le plus

grand divifeur commun.

Mais fi elle n'eft pas exacte, & qu'elle donne un refte, on divifera le premier refte par ce fecond refte; & fi cette divifion donne un troifiéme refte, on divifera le fecond refte par le troifième, & on continuera jusqu'à ce qu'on ait trouvé un refte qui foit un divifeur exact du précedent, & ce refte fera le plus grand divifeur commun.

a. Quand en faifant les divisions de cette methode, on trouve une fraction pour quotient, il faut dans ce as multiplier la grandeur à diviser par la grandeur connue, qui est le coëficient du premier terme du diviseur, ou par le dénominateur de la fraction trouvée pour quotient; ôc la grandeur à diviser étant ainsi préparée, la division donnera pour quotient une grandeur entière.

#### EXEMPLE I.

Pour trouver le plus grand diviseur commun des deux Équations  $x^{12} - 13x^{10} + 65x^{1} - 157x^{6} + 189x^{6} - 105xx + 21$ =0.  $x^{10} - 12x^{1} + 54x^{6} - 112x^{6} + 105xx = 35$  =0.

Je remarque qu'il ny a aucune grandeur commune qui multiplie toutes les quantités de chacune de ces deux équations, ni aucune grandeur commune qui multiplie tous les termes de la feconde; ainsi Jopere immédiatement sur ces deux équations.

Je divise la premiere par la seconde, & je trouve le quotient xx - 1, que je néglige, & le reste  $-x^2 + 9x^4 - 28x^5 + 35xx - 14$ , qui ne peut plus être divisé par la seconde

equation, puisque - xº est moindre que x10.

Je divise la séconde équation  $x^{10} - 12x^{2} + 54x^{2} - 112x^{2} + 105x - 35 = 0$ , par ce premier refle  $-x^{2} + 9x^{2} - 28x^{2} + 35xx - 14$ , & et crowe le quotient -xx + 3, que je séglige, & le reste  $-x^{2} + 7x^{2} - 14xx + 7$ .

le divise le premier reste  $-x^6 + 9x^6 - 28x^4 + 35xx - 14$ . par ce second reste  $-x^6 + 7x^4 - 14xx + 7$ , & la division se fair exactement: ainfi  $-x^6 + 7x^4 - 14xx + 7 = 0$ , ou bien en rendant la plus haute puissance — x° positive , x° - 7x° + 14xx - 7 = 0, est le plus grand diviseur commun des deux équations propofées.

## EXEMPLE II.

Pour trouver le plus grand diviseur commun des deux Equations  $3x^3 - 12xx + 15x - 6 = 0. - 12xx + 30x - 18$ = 0: 1°, Je remarque que tous les termes des deux équations sont multipliés par 3, ou peuvent être divisés par 3; je les divise par 3, & je trouve les deux quotiens x1 - 4xx + 5x -2 = 0, & -4xx + 10x - 6 = 0.

Il faut à present chercher le plus grand diviseur commun. de ces deux quotients, & quand on l'aura trouvé, le multiplier par 2. & le produit sera le plus grand diviseur commun

des deux équations proposées.

2°. Je remarque que tous les termes de la seconde équation - 4xx + 10x - 6 = 0, qui doit servir de diviseur, peuvent être divisés par 2; je les divise donc par 2, & je trouve l'équation - 2xx + 5x - 3 = 0, qui est celle qui doit servir de diviseur.

Mais il faut remarquer que quand on aura trouvé le plus grand divifeur commun, il ne faudta pas le multiplier par 2. parceque 2 n'est pas un diviseur commun des deux équations  $x^{1}-4xx+5x-2=0$ , -4xx+10x-6=0.

Pour trouver maintenant le plus grand diviseur commun  $de x^3 - 4xx + 5x + 2 = 0$ , & de - 2xx + 5x - 3 = 0. je divise la premiere par la seconde, & je trouve pour quotient la fraction =; cela me fait voir qu'il faut préparer la grandeur à diviser x - 4xx + 5x - 2, en la multipliant par le dénominateur de la fraction -, qui est - 2, & j'aurai le produit  $-2x^3 + 8xx - 10x + 4$ , qu'il faut diviser par la seconde grandeur - 2xx + 5x - 3.

En faifant la division, je trouve d'abord le quotient x, & le reste + 3xx - 7x + 4, qu'il faut continuer de diviser par - 2xx + 5x - 3, parceque la plus haute puissance de l'inconnue x, n'est pas dans le reste +3xx - 7x + 4, moindre que la plus haute puissance de la même a dans le diviseur

- 2xx + 5x - 3.

Mais en continuant de divifer  $\rightarrow 3xx - 7x + 4$ , par -2xx + xx - 3, jet trouve pour quotient la fraction  $\rightarrow 5$  cela fuit voir qu'il faut préparer la grandeur à divifer  $\rightarrow 3xx - 7x + 4$ , en multipliant par le dénominateur -2; cela modonne la grandeur à divifer  $\rightarrow 6xx + 14x - 8$ , je la divife par le divifeur  $\rightarrow 2xx + 5x - 3$ , & je trouve le quotient 3, & le refte  $\rightarrow 2x + 1 = 0$ .

Je divise maintenant -2xx + 5x - 3 = 0, qui a servi jusqu'ici de diviseur, par ce reste -x + 1 = 0, & je trouve que la division se fait exactement.

Ainsi -x+1=0, ou +x-1=0, est le plus grand commun diviseur de  $x^3-4xx+5x-2=0$ , & de -4xx+10x-6=0.

Et en multipliant -x+1 = 0, ou +3x-3 = 0, pour le plus grand divifeur commun des deux équations propofées  $3x^2 - 12xx + 15x - 6 = 0$ , -12xx + 30x - 18 = 0. Ce qui étoir propofé.

#### AVERTISSEMENT.

ON a mis dans cet exemple, qui a est pas fore composé, toutes les difficultez qu'on peut trouver dans la recherche du plus grand diviseur commun; c'est pourquoi ceux qui commencent, doivent se le render ters familier.

## EXEMPLE III

Pour trouver le plus grand diviseur commun de ces deux équations x - 4ax + 11aax - 20a'x + 12a = 0,

 $x^4 - 3ax^4 + 12aaxx - 15a^4x + 24a^4 = 0$ , je divife la premiere par la feconde, & je trouve le quotient z, que je néglige, & le refle— $ax^3 - aaxx - 4a^4x - 12a^4$ , qui étant divife par —  $a_1$ , donne  $x^4 + axx + 4aax + 12a^4$  pour le premier refle.

Je divise la seconde équation  $x^4 - 3ax^3 + 12aaxx - 16a^3x + 24a^4 = 0$ , par  $x^3 + axx + 4aax + 12a^3$ .

Je trouve le quotient x - 4a, que je néglige, & le reste  $+ 12aaxx - 12a^3x + 72a^4$ , que je divise par 12aa, & je trouve pour le second reste xx - ax + 6aa.

Je divise le premier reste  $x^3 + axx + 4aax + 12a^3$ , par le second reste xx - ax + 6aa, & la division est exacte.

r n

46

Ainfixx - ax + 6aa = 0, eft le plus grand divifeur commun des deux équations proposées.

#### EXEMPLE IV.

Pour trouver le plus grand diviseur commun des deux Equations  $x^3 - 2axx + aax - aab = 0$ .

$$-bxx + 2abx. & -2axx + 2aax - 3aab = 0.$$

- bxx + 4abx.

je divise la premiere par la seconde; & en divisant le premier terme x1 par le premier terme - 2axx - bxx du divifeur, je trouve la fraction \_\_\_\_. Cela me fait voir qu'il faut prépa. rer la premiere équation, qui est la grandeur à diviser, en la multipliant par le dénominateur - 24 - b, & je trouve pour produit la premiere équation préparée,

$$-2ax^{3} + 4aaxx - 2a^{3}x + 2a^{3}b = 0.$$

$$-bx^{3} + 4abxx - 5aabx + aabb$$

$$+bbxx - 2abbx.$$

Je la divise par la seconde équation

$$-2axx + 2aax - 3aab = 0.$$

-bxx + 4abx. & je trouve le quotient x, que je néglige, & le reste

qu'il faut continuer de divifer par le même divifeur

$$-2axx + 2aax - 3aab = 0.$$
  
 $-bxx + 4abx$ 

parceque la plus haute puissance xx de l'inconnue n'est pas moindre dans le reste, que dans le diviseur.

Mais en faisant la division de ce reste par le diviseur, je trouve la fraction = ce qui me fait voir qu'il faut prépater le reste + 2aaxx - 2a'x, &c.

+ bbxx. en le multipliant par le dénominateur - 2a - b, & je trouve le reste préparé - 4 d'xx + 4 d'x - 4 d'b

le continue de le divifer par le même divifeur -2axx + 2aax - 2aab = 0.

- bxx + 4abx

& je trouve le quotient 2 au + bb, que je néglige, & le reste - 2a'bx + 2a'b

+ Agabbx - Agibb

- 2 ab'x + 2 aab',

dont chaque terme peut être exactement divisé par - 2ab

+ 4aabb - 2ab3. Ainsi je divise ce reste par - 2ab + 4aabb - 2ab, & je trouve pour quotient x-a, que je prens pour le dernier reste.

le divise maintenant la seconde équation qui a servi de diviseur jusqu'ici, par le reste x - a, & la division est exacte.

Par consequent x - a = 0, est le plus grand diviseur commun des deux équations proposées.

## Préparation pour la démonstration.

A démonstration n'est pas differente de ce qu'on a coutume de donner dans l'Arithmetique & l'Algebre, pour la methode de trouver le plus grand diviseur commun de deux grandeurs incomplexes, & elle est fondée sur ces axiomes.

#### Ахіоме І.

N diviseur exact d'une grandeur, est aussi un diviseur exact d'un multiple de cette grandeur; par exemple, un diviseur exact d'une grandeur A, est un diviseur exact de 3A, ou en general de mA.

#### AXIOME II.

N divifeur exact d'une grandeur entiere A, qui a deux parties B&C, & de l'une de ces deux parties comme de B. l'est aussi de la seconde partie C.

#### AXIOME III.

E plus grand diviseur commun de deux grandeurs A& B. contient les autres communs diviseurs moindres des mêmes grandeurs, & il est un multiple de chacun de ces diviseurs moindres. Ces choses supposées.

Soit nommée A la premiere équa-Premiere . Seconde. tion, & B la seconde, on suppose A. B. que Aétant divifée par B, on trou-A = mB + Cve le quotient m, & le reste C; ainsi B = nC + D. A = mB + C. C = pD.

En divisant la seconde équation B par le premier reste C, qu'on trouve le quotient n, & le refte D; ainfi B = nC + D.

Enfin, qu'en divisant le premier reste C par le second D. la division scit exacte, & qu'on trouve le quotient p. ainsi C = pD.

Il faut démontrer que D est le plus grand diviseur commun de A& de B.

## DEMONSTRATION.

1°. Lest évident que Dest diviseur commun de A& de B. car par la supposition il l'est de C; donc il l'est de nC+D B par le 1 axiome; donc D est diviseur de mB+C=A par le 1er axiome, 2º. D est aussi le plus grand diviseur commun de A & de B; car leur plus grand diviseur commun doit être diviseur de mB multiple de B: & étant aussi divifeur de la grandeur entiere  $m\vec{B} + C = A$ , il est diviseur de la 2º partie C par le 2º axiome; donc le plus grand diviseur commun de A & de B, est diviseur de nC multiple de C par le 1er axiome; & étant aussi diviseur de la grandeur entiere nC+D=B, il est diviseur de D par le 2º axiome : Mais D est diviseur commun de A & de B par la premiere partie de cette démonstration; ainsi le plus grand diviseur commun de A & de B, étant aussi diviseur de D, il faut que D soit lui-même ce plus grand commun diviseur : autrement D feroit un diviseur commun de A & de B, qui surpasseroit le plus grand; ce qui seroit contre la supposition.

Démonstration pour le cas où il faut préparer la grandeur à diviser .

I en divisant la premiere grandeur A par la seconde B, on trouve une fraction dont le dénominateur foit f, il faut préparer A en la multipliant par f; on suppose qu'en divifant ensuite fA par B, on trouve le quotient m & le reste C, ainfi fA = mB + C.

Divilant

Divifant ensuite B par le reste C . fi l'on trouve une fraction dont le dénominateur est g , il faut préparer B en la multipliant par g, & l'on aura gB; on suppose qu'en divisant gB par le premier reste C, on trouve le quotient n, & le reste D; ainsi

Premiere. Seconde. B. fA = mB + C. gB = nC + D. C = pD.

gB = nC + D. Enfin on suppose qu'en divisant le premier reste C, par lefecond D, la division est exacte, & que C = pD. Cela supposé.

Il est évident que le plus grand diviseur commun de A & de B, est diviseur de fA par le premier axiome, & par confequent de mB + C = fA. Il est de même évident que le plus grand diviseur commun de A & de B, est diviseur de mB & de gB, multiples de B; il est par consequent diviseur de C, seconde partie de mB + C, par le 2º axiome, & de nC + D = gB; il l'est aussi de nC multiple de C; par consequent étant diviseur de nC + D, & de la premiere partie nC, il l'est aussi de l'autre partie D.

Ainsi D étant diviseur ex act de C, il est le plus grand commun diviseur de A & de B, ou du moins il le contient, & il en est le multiple.

Mais quand les plus hautes puissances de l'inconnue x ne font point multipliées par d'autres grandeurs connues dans A & dans B, la puissance la plus élevée de x dans le plus grand diviseur commun, doit être seule; c'est pourquoi en divifant le dernier reste D, diviseur exact du précedent, par le coëficient de la plus haute puissance de son inconnue x. le quotient doit être le plus grand diviseur commun de A & de B.

> Seconde maniere de trouver le plus grand diviseur commus.

2.1. N nommera la premiere équation A, pour rendre la chose plus claire, & la seconde B.

Il faut prendre la valeur de la plus haute puissance de l'inconnue x, qui est le premier terme de B, & substituer cette valeur au lieu de x dans A, (observant d'élever auparavant B au degré de A, en multipliant l'équation B par x, ou xx, &c. si le premier terme de B étoit moindre que le premier terme de A.)

Il faut continuer cette substitution jusqu'à ce qu'on ait réduit A à un moindre degré que B, & on appellera C l'équa. tion où l'on aura réduit A par ces substitutions.

Il faut enfuite prendre la valeur du premier terme de C. & la substituer dans B, & continuer la substitution jusqu'à ce qu'on ait réduit B à une équation D d'un moindre degré que C.

L'on prendra ensuite la valeur du premier terme de D, qu'on substituera dans C, & l'on continuera ces operations jusqu'à ce qu'on trouve une équation E, d'où la valeur du premier terme étant substituée dans la précedente D, tous les termes se détruisent par des signes contraires.

L'équation E sera le plus grand diviseur commun de A

& de B.

Lorsqu'il arrive que les premiers termes des équations A & B, ou B & C, ou C & D, &c. ont des coeficients, il faut préparer les deux équations en multipliant A par le coëficient du premier terme de B; & B par celui du premier terme de A, & faire la même chose pour B & C, &c. comme on le verra dans les exemples.

Premier exemple qui est le troisième qui précede.

Pour trouver le plus grand diviseur commun des deux equations A. x4 - 4ax + 11aaxx - 20a'x + 12a4 = 01  $B x^4 - 3ax^3 + 12aaxx - 16a^3x + 24a^4 = 0$ 

je prens la valeur de x+ dans la seconde, & je trouve x+= 34x4

- 12aaxx + 16a'x - 24a4.

Je substitue cette valeur de x4 dans la premiere équation. & aprés la substitution, je trouve au lieu de la premiere équation, celle ci - axi - aaxx - 4aix - 12at = 0, dont tous les termes peuvent se diviser par - a; & aprés la division, je trouve C. x3 + axx + 4aax + 12a3 = 0.

Cette équation C étant d'un moindre degré que la seconde B, je la multiplie par x, & j'ai l'équation x4 + ax1 + 4aaxx + 12a'x = 0.

Je prens dans cette équation la valeur de x4, qui est x4= - axi - 4aaxx - 12aix, & je la substitue dans B, & aprés la substitution, je trouve l'équation - 4ax + 8aaxx - 28a'x # 24a+ = 0.

Comme elle n'est pas d'un degré inserieur à celui de l'équation C, il faut prendre dans l'équation C la valeur de x<sup>1</sup> pour la substituer dans l'équation précedente.

Mais le premier terme de la précedente, qui est  $-4ax^2$ , ayant -4a pour coeficient, il faut préparer l'équation C en la multipliant par -4a, & je trouve  $-4ax^3$  -4aaxe  $-16a^3x$   $-48a^4$  = 0.

Je prens dans cette équation préparée la valeur de - 4ax1,

qui elt - 4ax1 = 4aaxx + 16a1x + 48a1.

Je la fublitue dans l'équation — 4 set \*\* 8 assx — 28 els \*\* + 24 a\*\* = 0, & je trouve après la fublituition l'é juais not 12 assx — 12 a's \*\* + 72 a\*\* = 0, dont tous les termes peuvent fe divifer par 12 as ; & après avoir fair la division , je trouve l'équation D. x — as \*\* + 6 as = 0.

l'éleve cette équation D au troisième degré en la multipliant par x, afin de pouvoir substituer la valeur de  $x^1$  dans l'équation C, & je trouve  $x^1 - axx + 6aax = 0$ 

Je prens la valeur de x<sup>1</sup> dans cette équation, qui est x<sup>2</sup> = - axx = 6aax, & je la substitue dans l'équation C, ce qui

me donne  $2axx - 2aax + 12a^3 = 0$ .

Je fublitue encore la valeur de xx prile de l'équation D, dans 1axx — 2aax + 12a<sup>3</sup> = 0, mis auparavant je multiplie l'équation D par le cofficient 2a; & ayant trouvé 2axx = 2aax — 12a<sup>3</sup>, je fublitue la valeur de 2axx dans 2axx — 12a<sup>3</sup> = 0, & je trouve — 2aax + 12a<sup>3</sup> = 0.

où toutes les quantités se détruisent par des signes contraires; ainsi l'équation D, xx - ax + 6aa = 0, est le plus grand diviseur commun des deux proposées.

Second exemple qui est le quatrième qui précede.

On mettra les opérations de la premiere & de la feconde maniere fur cet exemple, à côté les unes des autres , afin qu'on voyre que ces deux methodes de trouver le plus grand divideur commun , reviennent à une même methode ; ainfi la premiere érant démontrée, la feconde l'est auffi.

## EXEMPLE II.

Premiere maniere de trouver le plus grand diviseur commun ;

|           | Premiere équation.                                       | Seconde équation.                         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| x3 - 2 ax | x + aax - aab = 0.                                       | - 2axx + 2aax - 3aab = 0                  |
| -bxx      | + 2abx.                                                  | -bxx +4abx.                               |
| ×         | -2a-b.                                                   |                                           |
| Pres      | miere équation préparée.                                 | Seconde Equation qui sert<br>de diviseur. |
| $-bx^3$   | 4aaxx—2a³x →2a³b=0.<br>4abxx—5aabx →aabb<br>bbxx —2abbx. | - 2axx + 2aax - 3aab = 0<br>- bxx + 4abx  |
|           |                                                          | * quotient.                               |
| + 2ax' -  | - 2 aaxx - + 3 aabx<br>- 4 abxx .                        | n quantiti                                |
| Reste qu  | 'il faut continuer de diviser<br>ar le même diviseur,    |                                           |
|           | 200xx - 243x + 2416 =0.                                  |                                           |
| +         | bbxx — raabx + aabb                                      |                                           |
|           | - 2 abbx.                                                |                                           |
|           | x - 2a - b.                                              | 16 -                                      |
|           | Refle préparé.                                           | Seconde équation qui sert<br>de diviseur. |
|           | 4a1xx +4a1x -4a1b=0.                                     | -2axx + 1aax - 3aab = 0.                  |
| -:        | 2aabxx +6a3bx - 4a3bb                                    | -bxx + 4abx.                              |
|           | 2 abbxx + 6a abbx - aabi                                 |                                           |
|           | -XX - 140-X                                              | 244 + bb quotient,                        |
|           | 141xx -444x +64+6                                        |                                           |
|           | aabxx - 8a bx + 3aab                                     |                                           |
| +:        | abbxx — Laabbx                                           |                                           |
|           | 3xx -4ab1                                                |                                           |
|           | $-2a^3bx + 2a^4b = 0.$                                   |                                           |
| Refle.    | + 4aabbx-4abb                                            |                                           |
|           | -2ab3x + 2aab3 1                                         |                                           |

# EXEMPLE II.

Seconde maniere de trouver le plus grand diviseur commun.

| Premiere équation.                                                                                                                                                                             | Seconde équation.                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $x^{3}-2axx+aax-aab=0.$ $-bxx+2abx.$ $\times -2a-b.$                                                                                                                                           | — 2axx + 2aax — 3aab = 0.<br>— bxx + 4abx,<br>ou bien |
| Premiere équation préparée.  - 2a <sup>2</sup> + 4aax - 2a <sup>2</sup> + 2a <sup>3</sup> = 0.  - bx + 4abx - 5abv + aab + bbx - 2abv.  Subfitution.  - 2ax - 2aax + 3aabx  - bx - 4abx - 3abx | - 2axx = 2aax + 3aab - bxx                            |
| Somme où il faut encore substituer la valeur de xx prisé dans la seconde équation.  + 2aaxx - 2adx + 2ab = 0.  + bbxx - 2adx + 2ab = 0.  x - 2a - b.                                           | Strong tquation.                                      |
| Somme préparée                                                                                                                                                                                 | Seconde équation préparée.<br>                        |
| - 4a <sup>1</sup> xx = - 4a <sup>4</sup> x + 6a <sup>4</sup> b<br>- 2aabxx - 8a <sup>4</sup> bx + 3aab<br>- 2abbxx - 2aabbx<br>- b <sup>1</sup> xx - 4ab <sup>3</sup> x.                       |                                                       |
| - 2a'bx + 2a'b  Somme + 4aabbx - 4a'bb  - 2ab'x + 2aab'                                                                                                                                        | C III                                                 |

## Continuation de la premiere maniere,

Divifant chaque terme par - 2abj + 4aabb - 2abi, on trouve pour le reste l'équation x - a = 0.

Il faut divifer la seconde équation par ce refte x - a = 0.

Seconde equation. - 2axx + 2aax - 3aab = 0. -- bxx +4abx

+ 2axx - 2aax +bxx -abx

+ zabx - zaab

- 3abx + 3aab.

commun.

Refte qui fert de divifeur.

- 2 ax + 3 ab quotient . -bx,

x-a=0.

La division est exacte: ainsi x-a=0 est le plus grand diviseur

#### REMARQUES.

Lest évident qu'on peut négliger le premier terme dans les cas où il faut préparer la grandeur à diviser; ce qui abrege le calcul.

S'il falloit trouver le plus grand diviseur commun de trois, ou d'un plus grand nombre d'équations, on chercheroit d'abord le plus grand diviseur commun des deux premieres, & ensuite le plus grand diviseur commun de la troisiéme équation, & du

+ 3 abx = + 3 aa b.

# Consinuation de la seconde maniere,

| Divisant chaque terme par $-2a^{i}b$ $+4aabb$ $-2ab^{i}$ , on trouve l'équation $x-a=0$ , ou $x=a$ .                 |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Il faut substituer dans la seconde équation les valeurs de $\kappa$ , $\kappa \kappa$ prises dans $\kappa - a = 0$ . | à                                                             |
| Seconde équation.                                                                                                    | x-4=0.<br>x=4.                                                |
| $\begin{array}{rcl} -2axx & +2aax & -3aab & =0. \\ -bxx & +4abx. \end{array}$                                        | xx = ax<br>x-2a x-2a.                                         |
| Substitution.                                                                                                        |                                                               |
| - 24xx = - 24ax<br>- bxx = - 4bx.                                                                                    | $\begin{array}{cccc} xx &= ax. \\ x - b & x - b. \end{array}$ |
| Somme.<br>+ 3abx - 3aab = 0.<br>Subfitution. + 3abx = + 3aab.                                                        | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |

La fubflitution des valeurs de x, xx prifes de x-a=0, dans la feconde équation, faifant détruire tous les termes par des fignes contraires, x-a=0 est le plus grand diviseur commun.

Somme

plus grand diviseur commun des deux premieres, & ainsi de suite.

#### III.

Lorqu'il y a plus de rapports consus dans un Problème compole, qu'il n'y a d'inconsues, en peut, dans ce cas, trouver plufieurs équations qui ayent la même inconsue, dont chacune exprime le Problème: il faut enfuite trouver le plus grand divideur commun de ces équations, de il fen l'équation la plus fimple du Problème, de la réfolution en ferà plus facile.



#### ANALYSE COMPOSÉE.

ANALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se réduisent à des équations compolées.

# LIVRE III.

Où l'on explique la nature des équations composees, le nombre & les qualités de leurs racines, & leurs transformations.

#### AVERTISSEMENT.

N suppose dans ce Livre, 1°, que le second membre d'une équation composée est zero. 2°. Que la plus haute puissance de l'inconnue, c'est à dire le premier terme, a toujours le figne +. 3°. Qu'elle n'a ni fractions, ni incommensurables.

On a enseigné dans les Livres précedents, les manieres de

lui donner ces préparations.

On suppose aussi que dans son premier terme, la plus haute puissance de l'inconnue n'a pas d'autre coefficient que l'unit é; on enseignera la maniere de lui donner cette préparation dans les transformations.

Cela supposé, pour concevoir clairement la nature des équations composées, il faut voir la maniere dont elles peuvent être formées.

## SECTION

Où l'on explique la maniere dont se forment les équations composées.

DEFINITION L

A valeur de l'inconnue dans une équation simple x - d =o, s'appelle la racine de cette équation, Ainfi Ainfi a qui est la valeur de l'inconnue x, dans x-a=0, puisque x=a, s'appelle la racine de l'équation x-a=0.

Loríque cette valeur est complexe, comme dans x - a + b - c = o, la grandeur complexe + a - b + c, (qui est la valeur de x, puisque x = a - b + c,) nest pas moins la feule racine de l'équation x - a + b - c = o, & on peut l'abreger en mettant une seule lettre d = a - b + c, dans l'équation; ce qui donneroit x - d = o, ou bien x = d.

Lorque mettant l'inconnue seule dans le premier membre, si valeur qui est seule dans le sécond, est positive, on dit que la racine est positives ainsi dans x = a, la racine a est positive; mais lorsque la valeur de l'inconnue est négative, comme dans x = b, on dit que la racine est négative.

D'où il suit que lorsque zero est le second membre de l'équation simple, la racine positive a le signe négatif—, comme dans x— a=0; & la racine négative a le signe +, com-

me dans x + b = 0.

La racine d'une équation fimple ou lineaire, peut être ou commenciurable, comme dans x-a=0, ou incommenciurable, comme dans  $x-\nu ab=0$ , ou mixre, comme dans  $x-a+\nu ab=0$ . Ces trois fortes de racines s'appellent rételle :

Ou bien elle peut être une grandeur impossible, & qui marque que le Problème renserme une contradiction, comme dans x — \sqrt{-44}=0.

Cary—aa est une grandeur impossible, n'étant pas possible qu'il y ait de quarré qu' icht précédé du signe negatif—, dont la racine soit possible; parceque si la racine a d'un quarté as, a le signe +, ou le signe —, le quarré aura toujours necessimement le signe +, le produit de + par +, de de — par —, ayant toujours +: par consequent la racine quarrée d'un quarté négatif, comme √— as, est une grandeur impossible.

Ces fortes de grandeurs impossibles s'appellent imaginaires; & lorsque la valeur de l'inconnue x, dans une équation simple  $x - \sqrt{-aa} = 0$ , est imaginaire, la racine de cette équation, qui est  $+ \nu - aa$ , s'appelle imaginaire.

Enfin la racine d'une équation simple peut être composée d'une grandeur réelle, & d'une imaginaire, comme dans x—a+V—aa=0, où la valeur de x est a—V—aa, puisque x=a—V—aa. Cette racine a—V—aa, s'appelle mixte imaginaire.

# Remarque sur les grandeurs imaginaires.

2.3. A racine, dont l'exposant est un nombre pair, d'une grandeur inégative, est toujours une grandeur imaginaire; ainsi √ − a a, √, − a σ, δ cc. font des grandeurs imaginaires: car une grandeur a, soir qu'elle ait le signe —, ou le si gne ↔, c'ant multipliée par elle même autant de fois qu'on voudra, pourvû que ce nombre de fois soir pair, le produit aura toujours le signe ↔; par consequent une puissance négative dont l'exposant est pair, comme − a a, − a<sup>\*</sup>, − a<sup>\*</sup>, δ cc. est une grandeur dont la racine est impossible ou imaginaire, puisque si cette racine étoit possible, sa pussance auroit toujours le signe ↔ ç δ ce lle ne sparatir avoir le signe .

Mais si l'exposant du signe radical  $\nu'$  d'une grandeur négative est impair, la racine est une grandeur réelle; sinsi  $\sqrt{-a^2}, \sqrt{-a^2}, \sqrt{-a^2}, \sqrt{-a^2}$ , &c., sont des grandeurs réelles, parceque la racine négative -a, étant multipliée par elle-même un nombre de fois qui soit impair, la puissance qui en sera le produit, sera négative; car  $-a \times -a = +aa$ , & +aa

x-a=-a1, & ainfi des autres.

# THEORÊME I.

24. To UTE équation composée peut être conçue comme étant formée par la multiplication d'autant d'équations simples, que l'équation composée a de degrés.

Ainsi toute équation de deux degrés, peut être conçue comme formée par la multiplication de deux équations simples.

Toute équation du troisséme degré, peut être conçue formée par multiplication de trois équations simples; & ainsi des autres.

Démonstration pour les équations du second degré.

To utes les équations du fécond degré peuvent roise xx + nx - p = 0. Seconde, xx + nx - p = 0. For exprimées par ces fix xx + nx - p = 0. For formules. Seconde, xx - nx + p = 0. For formules.

Or toutes ces équations Sixiéme,  $xx \rightarrow p$  = 0.

peuvent être conçues formées par la multiplication de deux équations simples.

Car, 1°, fi l'on multiplie les deux équations simples x + a = 0,  $\delta(x + b = 0$ , leur produit xx + ax + ab = 0.

donnera la 1<sup>re</sup> formule, en supposant a+b=n, & ab=p.

2°. Si l'on multiplie les deux équations simples x + a = 0, & x - b = 0, leur produit xx + ax - ab = 0.

-bx,

donnera la feconde formule, en supposant, 1°, a plus grand que b, & 2°, a-b=n, & -ab=-p.

3°. Si on multiplie x - a = 0, par x - b = 0, leur produit xx - ax + ab = 0. donnera la troiliéme formule, en -bx,

fuppofant -a-b=-x, & +ab=+p.

4°. Si on multiplie x - a = 0, par x + b = 0, leur produit xx - ax - ab = 0. donnera la quatriéme formule, en sup-

posant, 1°., a plus grand que b, & 2°, — a+b=-n, & — ab=-n

5°. Si on multiplie x + a = 0, par x - a = 0, leur produit xx - aa = 0, donnera la cinquiéme formule, en supposant - aa = p

6°. Enfin fin multiplie x+V − aa = 0, par x − V − aa = 0, par w − v − aa = 0, par w − v − aa = 0, donera la fixiéme formule, en fuppolant + aa = x+p, par confequent toures les équations du fecond degré peuvent être conques formées par le produit de deux équations fimples.

Démonstration pour les équations du troisième degré.

OUTES les équations Première,  $\kappa^{\dagger} + n\kappa\kappa + p\kappa + q = 0$ . du 3' degré peuvent être Seconde,  $\kappa^{\dagger} + \kappa^{\dagger} + p\kappa + q = 0$ . rapportées à ces quater Trossième,  $\kappa^{\dagger} + n\kappa\kappa + q = 0$ . formules pour abreger. Quatrième,  $\kappa^{\dagger} + n\kappa\kappa + q = 0$ .

Or toutes les équations representées par ces quatre formules, peuvent être conçues formées par la multiplication de trois équations simples.

Car, 1°, i l'on multiplie les trois équations simples  $x \pm a = 0$ ,  $x \pm b = 0$ ,  $x \pm c = 0$ , leur produit  $x^1 \pm axx \pm abx \pm abc = 0$ ,  $\pm bxx \pm acx$ 

+ cxx + bcx,

donnera la premiere formule, en supposant  $\pm a \pm b \pm c$  $=\pm n$ ,  $\pm ab \pm ac \pm bc = \pm p$ ,  $\pm abc = \pm q$ .

a'. Si l'on fuppose que la racine de l'une des trois équations fimples, par exemple c data la troisséme  $x \neq x = \infty$ , est égale à la fomme des deux autres a + b. & qu'elle a un signe opposé au leur, c'est à dire que  $\epsilon$  est négatives; de que  $\epsilon$  est négatives; on aura la séconde formuele, en supposén els grandeurs connues du troisséme terme du produit des trois équations simples, égales  $a \pm p$ , de la grandeur connue du quatrième terme du produit des trois équations simples, égales  $a \pm p$ ; de  $a \pm b$ , ou de  $a \pm b$ , ou de  $a \pm b$ . Le cond terme ferra détruit par des signes contaries.

3°. Si l'on (uppose la même racine e avec un signe contraire à ceux des deux autres a & 1, mais qu'elle leur soit inégale, on aura la troisseme formule, en supposant les produits av. les, avec des signes contraires à celui de ab. égaux ensemble à ab. (& en supposant eujours les cessicients du deuxième & quatrième terme du produit des trois équations simples, égaux à ceux du deuxième, & quatrième terme

de la troisième formule.

4°. Si on multiplie les trois équations simples  $x \mapsto \frac{1}{2}a = 0$ ,  $x \mapsto a = 0$ , leur produit  $x^1 \mapsto a^2 = 0$ , donora la quatriéme formule  $x^1 \mapsto a^2 = 0$ , en supposant  $a^1 = a^2 = 0$ .

Et si on multiplie les trois équations simples  $x - \frac{1}{3}a$  $+V - \frac{1}{4}aa = 0$ ,  $x - \frac{1}{3}a - V - \frac{1}{4}aa = 0$ , x + a = 0, leur produit  $x^1 + a^1 = 0$ , donnera la quatrième formule  $x^1$ 

 $\Rightarrow q =$ , en supposant  $a^3 = q$ .

Par consequent toutes les équations du troisiéme degré peuvent être conçues comme soumées par trois équations simples.

## REMARQUE.

25. On peut aussi concevoir toutes les équations du troisséme degré comme formées par la multiplication d'une équation du second degré, & d'une équation simple.

Car, 1°, fi on multiplie xx + lx + m = 0, par x + c = 0, le produit  $x^1 + lxx + mx + cm = 0$ , donnera la première x + cxx + clx.

formule, en supposant  $\pm 1 \pm c = \pm n_1 \pm m \pm cl = \pm p_2$  $\pm cm = \pm q_2$  2°. Si on mulciplic  $xx \pm lx \pm m = 0$ , par  $x \mp l = 0$ , le produit  $x^{j} \pm mx + lm = 0$ , donnera la seconde formule, -llx,

en supposant  $\pm m - ll = \pm p$ , &  $\mp lm = \mp q$ .

3°. Si on multiplie  $xx \pm lx + lm = 0$ , par x + m = 0, le produit  $x^2 \pm lxx + lmm = 0$ , donnera la troisième formule, + mxx,

en supposant  $\pm 1 + m = \pm n$ , &  $\mp lmm = \mp q$ .

4°. Si on multiplie  $xx \pm lx + ll = 0$ , par  $x \mp l = 0$ , le produit  $x^{j} + b = 0$ , donnera la quatriéme formule, en supposant x = b = x = q.

# Démonstration pour les équations des autres degrés.

On voit clairement que les équations des autres degrés peuvent être conçues formées par les équations du premier, du fecond & du troiléme degré; par exemple, celles du quatriéme par une équation du premier, & une du troiliéme, ou par deux équations, chacune du fecond degré; celles du cinquiéme par une équation du fecond degré, & une du troiliéme, & ainsi des autres: Par consequent toute équation composée peut être conçue formée par autant d'équations simples qu'elle a de degrés.

## REMARQUE.

Lor sque le Problème renferme quelque contradiction, l'équation composée qui l'exprime, peut toujours être concue comme formée par autant d'équations simples qu'elle a de degrés; mais les racines de ces équations simples ne seront pas toutes réclies, & il y en aura d'imaginaires. On en a déja vul des exemples dans la quatriéme formule du troisiéme degré, & dans la fixième du second degré.

#### COROLLAIRE.

tion d'un moindre degré est une de celles dont la composée a été formée par la multiplication

## DE'MONSTRATION.

Le est évident que lorsqu'un produit a eté formé par la multiplication de pluséures grandeurs, chacune de ces grandeurs en est un diviséur exact : & lorsqu'une grandeur est un diviséur exact d'un produit, cette grandeur est une de celles dont la multiplication a formé ce produit; ainsi le Corollaire est évident.

#### THEOREME II.

2.7 QUAND la plus haute puissance de l'inconnue est multiplice dans le premier terme d'une équation composée, par une grandeur connue disserente de l'unité, on peut bien concevoir cette équation comme formée par le produit d'autant d'équations simples, qu'elle a de degrés; mais, 1°, ou bien l'inconnue du premier terme est multipliée par une grandeur connue dans chacune des équations simples; 2°, ou bien elle l'est dans quelque-unes, & non dans toutes; 3°, ou bien elle l'est dans une seule.

#### DE'MONSTRATION.

An en supposant, 1°, ces équations simples ax - d = 0, bx - t = 0, cx - f = 0, & les multipliant les unes par les autres , l'on aura pour le premier cas l'équation compossée  $abcx^1 - &c$ , c, s'. En supposant a - d = 0, bx - c = 0, cx - d = 0, bx les multipliant les unes par les autres, on aura pour le second cas l'équation composée  $bcx^1 - &c$ , c. En supposant x - d = 0, cx - c = 0, cx - d = 0.

On peut auffi concevoir une équation composée, dont le premier terme a un coëficient différent de l'unité, comme le produit d'autant d'équations simples qu'elle a de degrés, dont toutes les racines sont des fractions, ou seulement quelques-

unes, ou du moins une scule.

Caten supposant,  $t^*$ ,  $x - \frac{t}{4} = 0$ ,  $x - \frac{t}{4} = 0$ ,  $x - \frac{t}{4} = 0$ , ou bien,  $3^*$ , x - d = 0,  $x - \frac{t}{4} = 0$ , and  $x - \frac{t}{4} = 0$ . The supposant  $x - \frac{t}{4} = 0$ , and  $x - \frac{t}{4} = 0$ . The supposant  $x - \frac{t}{4} = 0$ , and  $x - \frac{t}{4} = 0$ , and  $x - \frac{t}{4} = 0$ . The supposant  $x - \frac{t}{4} = 0$ , and  $x - \frac{t}{4} = 0$ ,

tions, on aura une équation composée, dont le premier terme aura un coëficient différent de l'unité.

#### COROLLAIRE.

2.8. Si le premier terme d'une équation composée a un coèsicient disterent de l'unité, les équations d'un moindre degré qu'elle n'est, par lesquelles elle peut être exactement divisée, auront toutes, ou plusieurs, ou du moins quelqu'une, dans leur premier terme, un coësicient disterent de l'unité; ou bien elles auront tontes, ou plusieurs, ou du moins quelqu'une, des fractions pour leurs racioes.

## SECTION II.

Du nombre & de la qualisé des racines des équations composées.

#### DEFINITION II.

29. ES racines des équations simples dont une équation composée est le produit, s'appellent aussi les racines de l'équation composée.

Corollaires qu'il faut se rendre familiers.

D'où il suit, 1º, qu'une équation composée a autant de racines, qu'elle a de degrés.

a° Que les racines d'une équation composée peuvent être ou toutes réelles, & il y en peut avoir de trois fortes, ou elles seront commensurables, ou incommensurables, ou mixtes; ou bien elles feront routes imaginaires, ou mixtes imaginaires; ou enfin elles feront en partie réclles, & en partie imaginaires.

3°. Que chaque racine étant exprimée par une seule lettre dans chacune des équations simples, elles peuvent étre ou positives, ou négatives, ou en partie positives, & en partie négatives.

4°. Que l'on peut, felon les combinations differentes des fignes + & — des racines positives & négatives, rapporter toutes les équations de chaque degré à un nombre déterminé de formules.

Dans le second degré, il n'y en peut avoir que de trois sortes; car ou, 1°, les deux racines seront positives; ou, 2°, négatives; ou, 3°, l'une positive, & l'autre négative.

.

Dans le troisième degré, il n'y en peut avoir que de quatre sortes, car ou bien, 1°, les trois racines seront positives; ou, 2°, négatives; ou, 3°, deux positives, & une négative; ou, 4°, deux négatives, & une positive.

En general, dans chaque degré il peut y avoir aurant de formules, & une de plus, qu'il y a de racines dans les équations de ce degré; (savoir cinq formules dans le quatrième de gré, fix formules dans le fig.

xiéme, &c.
En voici la démonstration pour le sixiéme degré, qui servira pour tous le autres.

Il faut voir dans la Table toutes les formules differentes de chaque degré, jusqu'au quatrième degré. Il faut les former soi-même, & se les rendre samilieres, pour bien concevoir ce qui suis, & on peut continuer la Table tant qu'on voudra.

# Table des formules des équations compofées.

## Pour le second degré.

| eremie.  |            | Seconde.           | 270               | liéme.   |
|----------|------------|--------------------|-------------------|----------|
| x-4=0, X | - b = 0. x | + 4 = 0. X x + 6 = | = o.   x - # = o. | ××+ 6=0: |
| xx ax ab |            | + ax + ab = 0.     | xx                | ab = 0.  |
| bx.      |            | rie bx.            | ₩ bx.             |          |
|          |            |                    |                   |          |

## Pour le troisiéme degré.

| Premiere.              | Seconde :                 |
|------------------------|---------------------------|
| x-a=0. xx-b=0, xx-c=0. | x+4=0. Xx+6=0. Xx+c=0;    |
|                        | x' + axx + abx + abc = 0. |
| bxx - acx.             | on bxx on acx             |
| - exx + bex.           | recxx rebex.              |
|                        |                           |

| x-4=0. Xx-6=0. Xx+6=0.    | x-4=0. Xx+6=0. Xx+1=0    |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| x' - axx + abx + abc = 0. | x' - axx - abx - abc = 0 |  |
| ,bxx acx                  | +bxx acx                 |  |
| ada cum an heu            |                          |  |

Pour

## Pour le quatriéme degré.

## Four le quatrieme degre.

| Premiere. | Seconde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|           | x+4-0. × x+4=0. × x+c=0. × x+d=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|           | x**max** on abxx on abxx on abxd=0.  who becar on abd  who becar on abd  who becar  on ad on beb  who de  one |  |  |  |
|           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

#### Troifiéme;

#### Quatrieme

| I respense.                          | Mustrieme :                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ***=0. X x t=0. X x t=0. X x +- t=0. | x-==0. xx+==0. xx+==0. xx+d=0. |
| x'-ax' -abxx - abcx - abcd=0.        | xº-ax - abxx - abcx - abcd=0.  |
| - b + ac + abd                       | phob -ac -abd                  |
| ← c + bc + acd                       | the the ward                   |
| and -ad mobed                        | med -ad mebed.                 |
| <b></b> 6d                           | +64                            |
| - cd.                                | marcal.                        |

#### Cinquieme

| #                    | . x                           | b=o. X x+c=o. Xx+d=                            |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ** **<br>b<br>c<br>c | + abx<br>ac<br>bc<br>ad<br>bd | x in abex in abed = 0.<br>in abd<br>aed<br>bed |

5°. Le coëficient du second terme d'une équation composée, contient la somme de toutes les racines, sans être multipliées les unes par les autres.

Le coeficient du troisiéme terme contient les produits de toutes les racines, multipliées deux à deux autant de fois qu'elles le peuvent être, pour faire des produits differents.

Le coeficient du quatrième terme contient les produits de toutes les racines, multipliées trois à trois autant de fois qu'elles le peuvent être, pour faire des produits différents.

Le coeficient du cinquiéme terme contient tous les produits des racines, multipliées quatre à quatre & ainfi de fuite jusqu'au dernier terme tout connu, qui contient toujours le seul produit de toutes les racines.

Cela est évident par la formation des formules de la Table. 6. Dans les termes pairs, sçavoir le second, le quatriéme, le sixiéme, &c. les racines sont une à une dans le second, & multipliées en nombre impair dans les autres, sçavoir; trois à trois dans le quatriéme terme, cinq à cinq dans le sixième, &c.

Dans les termes impairs, c'est à dire dans le troisséme, le cinquième, êcc. les racines sont multipliées les unes par les autres en nombre pair; scavoir, deux à deux dans le troissé-

me, quatre à quarre dans le cinquieme, &c.

7°. Si toutes les racines font négatives, tous les termes de l'équation composte font possists, c'est à dire, ils our tous le figne +; ar tous les termes des équations simples ayant le signe +, tous les produits qui en sont formés ne peuvent

avoir que le figne -.

8°. Si toutes les racines font politives, tous les tetmes ont alternativement + & -, car le premier terme a toujours + par la dispolition ; le fecond terme ne continua que la famme des racines qui ont toutes le figne —, dans les équations fimples; aind le fecond terme ne le figne — : pour les autres termes, tous les pairs ayant pour leur coëficient les produits des racines en nombre impair, ils eat necellairement le figne — ; se tous les impairs ayant pour leur coëficient les produits des racines en nombre pair , ils ont necellairement le figne — ; par confequent les fignes +; se — fe divient al-ternativement, lorsque toutes les racines font positives, ainsi, quand dans une équation composée les fignes font alternativement de — toutes les racines font positives des racines font positives.

9°. D'où il fuit que si tous les termes n'ont pas le signe +, & si les + & — ne se suivent pas alternativement, il y a necessairement des racines positives & des racines negatives

dans l'équation.

Ces Cerollaires étant démontres, îl y a contradiction dans de Problème, c'eft a dire il y a des racines imaginaires dans l'équation du Problème, quand ils ne se trouvent pas veritables; ce qu'on doit aussi catendre des Corollaires suivans.

10°. Loríqu'il masque quelque terme dans l'équation, îl est necessaire qu'il y ait des racines positives & régatives, paisqu'an terme ne peut être détrait que par les signes contraires + & — des produits dont ce terme est composé: & cos produits ne peuvent avoir des signes contraires, qu'il n'y ait des racines positives & négatives. Ainsi l'on a ces deux marques pour connoître qu'il y a dans une équation des racines positives & des négatives 1°. Lorsque la suite altrecines positives & des négatives 1°. Lorsque la suite altre-

native des - & des - est interrompue dans lestermes d'une équation où tous les termes ne sont pas positis; 2°. Lorsqu'il manque que sque terme dans une équation.

11°. Le second terme d'une équation contenant la somme des racines; si la somme des positives est égale à celle des né-

gatives, il fera détruit par des fignes contraires.

Si la somme des positives surpasse celle des négatives, le second terme aura — ; & il aura — si la somme des négatives surpasse celle des positives.

Ainsi quand le second terme manque dans une équation, on est assuré que les racines positives sont égales à la somme

des négatives.

12° Si le second terme manque dans une équation du troifième & du quatrième degré, le troisséme terme a toujours le figne —.

## Démonstration pour le troisième degré.

Le Écond terme étant détruir, il faut qu'il y ait dans l'équation deux racines politives, & une négative, & que la négative, bette la négative politives qu'il y ait deux racines négatives, & une pofitive qui foit égale aux deux négatives, du me pofitive qui foit égale aux deux négatives, ainfiles équations du troiliéme de-

-bxx - acx. + cxx - bcx.  $x+a=0.xx+b=0.xx-\epsilon=0.$  x! + axx + abx - abc = 0.

x-a=0. xx-b=0. xx+c=0.

 $x^2 - axx + abx + abc = 0$ 

+ bxx - acx - cxx - bcx.

gré où manque le fecond terme, font exprimées par ces deux formules, où c = a + b.

Donc dans le troisséme terme, se produit -ac surpasse le pro-

# duit + ab; par confequent le troisième terme a le figne -... Démonstration pour le quatrième degré.

Ees équations du quatriéme degré où le fecond terme est détruir, ayant des racines positives & négatives; & les positives étant égales aux négatives, elles font toutes exprimées par ces trois formules.

| x - 4 = 0. × x -<br>x - c = 0. × x - | -b= | = o. |     |
|--------------------------------------|-----|------|-----|
| -ax+abxx -abcx                       |     | d    | =0  |
| -b +ac +abd<br>-c +bc +acd           |     | 4    |     |
| +d -ad +bcd                          |     | 1    | 1   |
| -cd. I ij                            | 4   |      | . ′ |

|                         | x+a=0 xx+b=0.           |
|-------------------------|-------------------------|
| x x+c=0. xx-d=0.        | x x-c=0. xx-d=0.        |
| x++ax3+abxx+abcx-abcd=0 | x++ax+abxx-abcx+abcd=0. |
| +b +ac — abd            | +b - ac - abd           |
| +c+bc -acd              | -c - ad + acd           |
| -d-ad-bcd               | -d - bc +bcd            |
| — bd                    | _ bd                    |
| -id                     | + cd                    |

Dans les deux premières d = a + b + c, par consequent dans le troisséme terme — ad surpassé b + ac, b + cd surpassé b + ac, b + ac,

Dans la dernière c+d=a+b, foit m=c+d=a+b, donc mm=ac+ad+bc+bd, mm ell aufii =a+2ab+bb, mm ell encore =c+c+ad+ad; donc  $mm=\frac{a-b-a-b}{a-b}=ab+cd$ ; donc  $mm=\frac{a-b-a-b-d}{a-b}=ab+cd$ ; donc mm furpafie a+b+cd; donc ac-ad-b ab+bd ab-dm furpafie ab+cd ab-cd donc ac-ad-b ab-dd ab-mm furpafie ab-cd ab-c

13°. D'où il fuit que quand le second terme manque dans une équation du treisséme & du quatriéme degré 3 si le troiséme terme a le signe + 3 il y a necessairement des racines imaginaires dans l'équation.

14°. Les racines imaginaires font toujours en nombre pair dans une équation composée, où l'on suppose qu'il n'y a pas d'incommensurables; c'est à dire il y en a deux, ou quatre, ou fix. &c.

#### DEMONSTRATION.

Sill y a des imaginaires dans une équation, il faut que le produit des unes pas les autres les rende réclles, pour faire disparotte leur figne radical  $\nu$  —, dans le dernier terme : mais le produit des imaginaires ne spauroit faire disparottre leur signe  $\nu$  —, qu'elles ne fouer multipliée en nombre pair ; car, par exemple,  $+\nu$  — a multipliée pair —  $\nu$  — a, donne le produit récl  $+\omega$  = mais ill y en avoix une troitéme ,  $-\nu$  — a, le produit fecil  $+\omega$  — a. Les racines imaginaires ne squaroient donc être qu'en nombre pair dans une équation.

Ainli s'il y a des racines imaginaires dans une équation du fecond degré, elles le font toutes deux: S'il y en a dans le troisième degré, il y a toujours une racine réelle, &c.

15°. Les produits réels tous connus, qui naissent de la multiplication de seules imaginaires, ont toujours le signe --.

#### DEMONSTRATION.

Les imaginaires étant toujours en nombre pair, on peut confiderer à part les équations du fecond degré formées par les imaginaires prifes deux à deux.

Mais afin que deux racines imagi- x - a + V - aa = 0.

naires disparoissent dans le second x - a - V - aa = 0.

terme, comme on le suppose, il faut

que l'une ait +, & l'autre --, & que xx -- 2ax + 2aa == 0. les parties réelles -- a, -- a ayent

le même figne  $\rightarrow$ , ou le même figne  $\rightarrow$ ; & le produit réel de  $\rightarrow \checkmark -aa$  par  $-\checkmark -aa$ , elt  $\rightarrow aa$ ; par confequent les produits réels tous connus, qui naissent de la multiplication des imaginaires, ont toujurs  $\rightarrow$ .

D'où il fuit, le figne + n'apportant aucun changement dans les multiplications, que s'il y a des racines imaginaires avec des racines réelles dans une équation compofée, les réelles y conferveront toujours leur figne dans le demier terme; c'eft a dire, les imaginaires ne feront pas de changement dans le figne du produit des réelles du dernier terme.

16°. Le demier terme d'une équation, étane le produit de toutes les racines, lorique le nombre des racines positives est pair, il a toujours le figne +; loriquil est impair, il a le figne -; loriquil a le figne -, il y a necessairement quelque racine réelle dans l'équation; car le produit des imaginaires donne toujours le signe +.

# THEORÊME III.

30. Si l'on change tous les fignes 'des termes pairs d'une équation composée, c'est à dire du 2°, 4°, 6°, &cc. sans toucher aux fignes des termes impairs, c'est à dire du 3°, 5°, &cc. toutes les racines positives de l'équation composée seront changées en négatives, &t toutes les négatives en positives.

#### AVERTISSEMENT.

LE fecond terme contient la fomme des racines; les pofittres y ont le figne —, & les négatives le figne + ; ainfi en changeant dans le fecond terme les + en —, & les en +, il est évident que les positives seront changées en né.

gatives, & les négatives en politives.

a.º. Chacun des termes pairs contient les produits des racines multipliées les unes par les autres en nombre impair, ceux qui ont « font neceffairement formés ou par un nombre impair de racines qui ont chacune », ou bien par un
combre pair de racines qui ont « he un nombre impair
de racines qui ont » et ceux qui ont — font neceffairement
formés par un nombre impair de racines qui ont chacune »,
ou par un nombre pair de racines qui ont « », de un impair
de racines qui ont » ; donc fi l'on change les fignes des
multiplicateurs, celt à dire les racines positives en négatives
ves de les négatives en positives, on changera neceffairement les fignes des termes pairs; ainsi en changeant lea
fignes des termes pairs, on change les fignes des racines,
celt à dire les positives en négatives, de les négatives en pofitives.

3°. Au contraire, les termes impairs contiennent les pro-

duits des racines multipliées en nombre pair.

Ainfi ceux qui ont +, font necessairement formés ou seulement d'un numbre pair de positives, ou seulement d'un nombre pair de négatives, ou bien d'un nombre pair de positives,

& d'un nombre pair de négatives.

Ceux qui ont — forc necessariement formés d'un nombre impair de positives, & d'un nombre impair de négatives; par consequent si on change les signes des multiplicateurs, c'est à dire des racines positives & négatives, on aura des produits qui auront dans les termes impairs les nêmes signes qu'ils avoient; a insi les termes impairs ne changent point de signes en changeant les racines positives en négatives, & les négatives en positives: Il est donc évident qu'en changeant les signes des termes pairs, sans toucher aux signes des termes impairs, on change toutes les racines positives en négatives, de les négatives en positives.

#### COROLLAIRE.

Ans cette formule du troisième degré x' - px +q =0. où il y a des racines politives & négatives, puisque le second terme est évanoui , & où il faut qu'il y ait deux racines positives, & une négative, puisque le dernier terme q a le signe +; fi l'on change le feul figne du dernier terme, la formule x' -px-q=0, contiendra les mêmes racines que la prècedente, mais les deux positives seront changées en régatives, & la négative en positive : car les signes des termes pairs ont été changés.

## THEOREME IV.

3 1. I l'on substitue dans une équation composée l'une de ses racines, laquelle on voudra, avec ses puissances, à la place de l'inconnue & de ses puissances, en donnant le signe + à la racine pofitive qu'on substitue, & le signe - à la racine négative qu'on subttitue, tous les produits de tous les termes de l'équation se détruiront après la substitution; c'est à dire qu'il s'en trouvera precifement autant avec le figne +, qu'il y en aura avec le figne -, qui feront égaux les uns aux autres.

Pour démontrer ce Theorême, on fera voir, 1°, qu'après la substitution d'une racine dans l'équation, le premier terme, ou le premier produit, a un produit dans le second terme, qui est precisement le même; que les autres produits du second terme en out tout autant d'égaux dans le troisséme terme ; que les autres produits du troisième terme en ont un égal nombre d'égaux dans le quatriéme; & ainsi de suite jusqu'au dernier terme, qui en a un dans le penultiéme qui lui est égal. 2°. Que ces produits égaux dans deux termes qui se suivent, ont des fignes contraires; d'où il fuivra qu'ils se détruisent.

On prendra une formule du 4° degré, afin foit plus facile, étant appliquée à un exem-

x-a=0, xx-b=0, $x \times -d = 0$ . x x-c=0. que la demonstration x+ -ax3 + abex - abex+ abed=0 + ad -d +bc

> + 60 +cd.

72 En substituant + a à la place de + x, DEMONSTRATION. on trouve a+ \_ a+ 1º. En fubilituant +4  $-ba^{3} + ba^{3}$ - ca1 + ca1 dans le premier terme - da3 + da3 + x+, on trouve + a+: +bcaa - bcaa Mais dans le second +bdaa - bdaa terme, chaque racine est multipliée par x3; +cdaa -cdaa -bcda +bcda = 0. ainsi a étant multipliée

par + a1, qu'on a substituée à la place de + x1, il y aura dans le second terme un

feul produit a+ égal à celui du premier terme.

Les autres produits du second terme  $-bx^1$ ,  $-cx^1$ ,  $-dx^1$ , font les trois autres racines multipliées par + x1; ainsi aprés la substitution, l'on aura les trois autres racines multipliées par + a1, sçavoir ba1, ca1, da1; mais le troisième terme contient les produits des racines deux à deux; ainsi il y a trois produits où a est multipliée par les trois autres racines b, c, d, qui font abxx, acxx, adxx:

La substitution mettant dans ces produits + aa, au lieu de + xx, il y aura trois produits dans le troisiéme terme des trois autres racines multipliées par + a1, qui font ba1, ca1, da1.

Les autres produits bexx, bdxx, cdxx, qui restent dans le troisième terme, sont les produits des trois autres racines b, c, d prises deux à deux par xx; & aprés la substitution ils deviennent beaa, bdaa, edaa: mais le quatriéme terme contient les produits de toutes les racines prifes trois à trois; ainsi il y a trois produits abex, abdx, acdx, où a est multipliée par les trois autres prifes deux à deux. C'est pourquoi la substitution mettant dans ces produits a au lieu de x, il y aura dans le quatrième terme trois produits des trois racines, b, c, d prifes deux à deux par aa, qui font beaa, bdaa, edaa.

Il reste dans le quatriéme terme aprés la substitution un produit de a par les trois autres racines, qui est beda; mais il est évident que le dernier terme abed, est le même produit 2°. Il reste à démontrer que les produits égaux de deux termes qui se suivent, ont des signes opposés.

Quand la racine est positive, elle a le signe - dans l'équation, tion, & en la substituant, on lui donne le signe +: C'est le contraire quand elle est négative. Ainsi quand on substitue une racine à la place de l'inconnue, on sui donne un signe opposé à celui qu'elle a dans l'équation.

Il faut aussi remarquer que le + multipliant le + ou le -, ne change rien dans le signe de la grandeur multipliée: au contraire le -- change toujours le signe de la grandeur par laguelle on le multiplie; car -- par + donne --, & -- par

\_\_donne +.

Il fuir de là qu'en faifant la fubflitution de + a, au lieu de 
+ x, cous les produits ne changent point de fignes mais ceux 
qui dans l'équation font multipliés par la racine - a, ont des 
fignes contraires à ceux qu'ils auroient fans cela: Par confequent aprés la fubflitution, le produit a\*vd up remier termeçe celui du fecond, qui lui eft égal, fçavoir - a\*, ont des

fignes opposes.

Par la même raifon, les produits qui reflent dans le fecond terme  $-ba^i - ca^i - da^i$ , &c ceux du troiféme terme qui leur font égaux, fçavoir  $+ba^i$ ,  $+ca^i$ ,  $+da^i$ , ont des fignes contraires. Car les premiers font faits de  $+a^i$  par les racines -b, -c, -d, differentes de  $a^i$ , &c eux du troiféme terme qui leur font égaux, font formés par les produits des mêmes racines -b, -c, -d, multipliées par -a, & enfuire par  $+a^i$ : or -a change leur figne en les multipliant.

Il est évident que le même raisonnement s'étend à tous les autres produits égaux dans deux termes qui se suivent.

Par consequent tous les produits de tous les termes d'une équation, sont détruits par la substitution d'une des racines; car ce que l'on a dit de la premiere, convient évidemment à chacune des autres.

#### COROLLAIRES

32. 1. L'NGONNUE d'une équation composée represente également chacune des racines de l'équation; car en substituant fuccessivement chacune des racines à la place de l'inconnue, tous les produits se détruiront toujours.

C'est la raison pourquoi on forme les équations par la multiplication des équations simples, dont le second membre est zero, & non pas par la multiplication des équations simples, dont le premier membre auroit l'inconnue, & le second

Tomas Congl

membre sa racine; car en les formant de cette seconde maniere, l'inconnue ne representeroit pas dans l'équation chacune des racines, comme elle les represente en formant l'équation de la premiere maniere.

2°. Chaque racine est la valeur de l'inconnue dans une équation composée, aussi-bien que dans les équations simples.

3°. Les valeurs de l'inconnue dans une équation composée & les racines de l'équation composée étant la même chose. l'inconnue d'une équation composée a autant de valeurs que l'équation a de degrés. Ainsi dans une équation du second degré, l'inconnue a deux valeurs: elle en a trois dans une équation du troisième degré; & ainsi des autres.

4°. L'on a deux moyens pour reconnoître quand une grandeur est la valeur de l'inconnue, ou une racine de l'équation; Le premier : lorsqu'en divisant l'équation composée par une équation simple, qui a la même inconnue lineaire moins cette grandeur, quand elle est une valeur positive, & plus cette grandeur, quand elle est une valeur négative la divifion est exacte, c'est à dire sans reste. Le second, lorsqu'en fubstituant cette grandeur, à la place de l'inconnue, dans l'équation, avec le figne + lorsqu'elle est positive, avec le figne - lorsqu'elle est négative, tous les produits de l'équation se détruisent par des fignes contraires, c'est à dire sont égaux à zero.

## THEORÊME

OR SQUE dans une équation composée le premier terme n'a pas d'autre coëficient que l'unité, & qu'il n'y a ni fractions, ni incommensurables, aucune des racines réelles de l'équation n'est une fraction.

#### DEMONSTRATION.

I quelqu'une des racines réelles étoit une fraction, quelqu'une ides équations simples par la multiplication desquelles l'équation composée est formée, auroit pour sa racine une fraction. Or s'il y en avoit quelqu'une, l'équation compofée en auroit auffi; & pour l'ôter, il auroit falu multiplier tous les termes de l'quation par le dénominateur de cette fraction, ce qui auroit donné necessairement un coëficent au premier terme, différent de l'unité, contre la supposition. Démonstration particuliere pour les équations numeriques.

I une fraction pouvoit être la racine d'une équation numerique, dont le premier terme n'a pas d'autre coëficient que l'unité, & où il n'y a ni fractions, ni incommensurables, il est certain par le quatriéme Theorême, que cette fraction & ses puissances étant substituées à la place de l'inconnue & de ses puissances, tous les termes de l'équation se détruiroient aprés la substitution. ;

Pour rendre la démonsfration plus claire & plus generale. on supposera une équation du troisième degré  $x^3 - nxx + px$ q = 0, où les coëficients n, p, q, representent des nombres; & on supposera que la fraction à substituer est reprefentée par #, qui étant réduite aux moindres termes ; est # . Qu'on substitue la fraction # à la place de l'inconnue, on aura  $\frac{a^{1}e^{1}}{b^{1}e^{1}}$  —  $\frac{aace}{bice}$   $n + \frac{ac}{b}$  p - q = 0, & par transposition  $\frac{a^{1}e^{1}}{b^{1}e^{1}}$  $= \lim_{k \to \infty} n - \lim_{k \to \infty} p + q.$ 

Réduisant les fractions à l'exposant, l'on aura i = i s

- + p + q. Multipliant chaque membre par bb, on aura = aan = abp + bbq.

- Il est certain que le second membre de cette égalité est un

nombre entier; ainsi la fraction at est égale à un nombre entier. Mais par ce qui est démontré dans les proportions, la fra-Ction 4 étant supposée dans les moindres termes, le numerateur a' de la fraction 4', n'a aucun diviseur commun avec le dénominateur b; ainsi la fraction de est dans les moindres termes, & ne sçauroit être égale à un nombre entier.

Par consequent en supposant qu'une fraction peut être la racine d'une équation, dont le premier terme n'a que l'unité pour coëficient, & qui n'a ni fractions, ni incommenfurables, cela conduit à cette absurdité, qu'une fraction réduite aux moindres termes, peut être égale à un nombre entier. Il ne se peut donc pas faire, qu'une fraction foit la racine d'une telle équation.

#### COROLLAIRE.

ORSQU'UNE équation composée n'a ni fractions, ni incommenturables, que son premier terme n'a que l'unité Κij

pour coëficient, & que ses racines sont réelles; si des grandeurs entieres ne sont pas ses racines, ses racines sont incommensurables.

Car fes racines réclles ne peuvent être que des grandeurs entieres, ou des fractions, ou des incommensurables; on suppose qu'il n'y a pas de grandeursentieres qui soient les racines de l'équations on vient de démontre qu'elles ne peuvent être des fractions; par consequent il faut qu'elles soient incommensurables.

## REMARQUE.

Au lieu de supposer dans les équations lineaires, dont une équation composée est le produit, l'inconnue x positive; si on la suppose negative -x, comme dans cet exemple -x-a = 0, -x + b = 0, l'on aura une équation composée -x + ax - ab = 0, dans laquelle les racines qui etoient.

positives dans la supposition de +x, seront négatives, & les négatives seront positives. Car puisque -x - a = 0, l'on aura x = -a, puisque -x + b = 0, l'on aura x = b.

#### COROLLAIRE.

D'où il fuit qu'en changeant dans une équation composée, tout les fignes des termes, où la puissance de l'inconue est impaire, comme x, x², x², dc. fans toucher aux autres », toutes les racines possives seront changées en négatives no dégatives en possives.

#### SECTION IIL

De la transformation des équations composées.

#### DEFINITION.

Q A N D on change une équation en une autre du même degré, qui a une incomue differente de l'inconnue de la premiere, & dont toutes les racines ont un rapport conna avec les racines de la premiere, ce changement s'appelle transformation; & la feconde équation s'appelle la transformé de la premiere.

Il est évident que les racines de la transformée étant connues, elles feront connoître les racines de l'équation dont elle est la transformée.

# PROBLEME L

# Qui contient touter les transformations.

36. I RANSFORMER une équation propolée; par exemple.  $x^3 - nxx + px - q = 0$ , ou for equivalente  $x^3 - axx + abx$ — bxx + acx

-cxx + bcx

-abc = 0. en une autre équation dont les racines soient, 1°, celles de la proposée, augmentées chacune d'une grandeur connue, telle qu'on voudra, comme f; 2°, ou bien diminuées chacune d'une grandeur connue f; 3°, ou bien retranchées elles-mêmes chacune d'une grandeur conque f; 4°, ou bien multipliées chacune par une grandeur connue f; 5°, ou bien divifées chacune par une grandeur connue f; 6°, ou bien de maniere que les valeurs de l'inconnue de la transformée soient les racines 20, 30, &c. ou les puissances 2", 3", &c. des racines de la proposée; 7°, ou bien de maniere que les valeurs de l'inconnue de la transformée foient moyennes proportionnelles entre une grandeur connue f, & les racines de la proposée; 8°, on bien de maniere que les racines de la proposée foient les quatriémes proportionnelles aux racines de la transformée, à une grandeur connue, & à l'unité, ou bien à une seconde grandeur connue; 9°, ou bien de maniere que les racines de la proposée soient égales aux racines de la transformée, plus ou moins une grandeur connue, divilée ou multipliée par les racines de la transformée, ou par quelque multiple de ces racines; 10°., ou bien enfin de maniere que les racines de la transformée ayent avec celles de la proposée tel rapport qu'on voudra, comme celui defàg.

## METRODE.

2. L faut prendre une leconde inconnue y, qui represente chaque racine de la transformée, & se servir de l'inconnue », de la proposée, pour en marquer chaque racine, & faire une &quation qui exprime le rapport qui doit être entre les racines de la proposée & celles de la transformée.

2°. Il faut prendre dans cette équation la valeur de l'inconnue « de la proposée, & substituer cette valeur & ses puissances à la place de l'inconnue & & de ses puissances dans la propolée.

L'équation qu'on trouvera étant ordonnée & abregée, sera la transformée qu'on cherche.

I. Pour augmenter les racines de la proposée de la grandeur f.

On supposera l'inconnue y pour exprimer les racines de la transformée;  $\delta c$  se servant de l'inconnue x de la proposée, on tera l'équation x + f = y, qui exprime que la racine x de la propose étant augmentée de la grandeur connue f, est égale à la racine y de la transformée.

On prendra dans cette équation la valeur de x, qui est

x = y - f

On fublituera cette valeur & fes puissances à la place de x & de fes puissances dans la proposée  $x^3 - nxx + px - q = 0$   $x^3 = y^3 - 3fyy + 3ffy - f^3$ 

$$\begin{array}{rcl}
+nxx &= -nyy + xnfy - nff \\
+px &= +ty - tf \\
-q &= -q. \\
y' - 3fyy + 3ffy - f' = 0. \\
-nyy + xnfy - nff \\
+py - pf \\
-q.
\end{array}$$

& l'on trouvera l'équation transformée, dont les racines font celles de la propoéée, augmentées chacune de la grandeur f. Quand on aura la valeur de y dans la transformée, on la fublituera dans x=y-f, à la place de y, & l'on aura la valeur de x de la propoéée.

II. Pour diminuer les racines de la proposée de la grandeur f.

On supposer x - f = y, d'où l'on déduira x = y + f; on substituer a + f à la place de x, & les puissances de y + f à la place des puissances de x, dans la proposée

& l'on trouvera la transformée, dont les racines font celles de la proposée, diminuées chacune de la grandeur f.

III. Pour trouver la transformée, dont les racines y foient celles de la proposée, retranchées de lagrandeur s.

On supposer f - x = y; d'où l'on céduira f - y = x; on substituera f - y & ses puissances, à la place de x & des puissances de x, dans la proposée

$$\begin{array}{cccc} x^{j} &= f^{j} - 3ffj + 3f\gamma - y^{j} \\ -nxx &= -nff + 1njy - njj \\ +px &= +if - pj \\ -q &= -q. \\ & & & & & & & \\ -nff + 2njy - njj \\ & & & & & & & \\ +if & & & & & \\ \end{array}$$

& l'on trouvera la transformée, dont les racines font celles de la proposée, rétranchées chacune de la grandeur f.

IV. Pour trouver la transformée, dont les racines y foient celles de la propojée, multipliées par la grandeur f.

On supposera fx = y, d'où l'on déduira  $x = \frac{y}{f}$ ; on substituera  $\frac{y}{f}$  & ses puissances à la place de x & de ses puissances, dans la proposée; & l'on trouvera  $\frac{y}{f} = \frac{y}{f} + \frac{y}{f} = q = 0$ .

Otant les fractions, on aura la transformée  $p^i - nfyp + pffp$   $f^i q = 0$ , dont les racines sont celles de la proposée, multipliées par f.

Abregé de la transformation précedente.

Pour multiplier les racines d'une équation par une granieur f, il faut fimplement changer l'inconnue x en une nouvelle inconnue y; & fans toucher au premier terme, multiplier le fecond par la grandeur f, le troifiéme par ff, le quatrême par  $f^*$ ; & ainfi de fuite.

V. Pour trouver la transformée, dont les racines y foient celles de la proposée, divisées par la grandeur s.

On supposer  $\frac{x}{j} = y$ , d'où l'on déduira x = fy; on substituera fy & ses puissances à la place de x & de ses puissances

dans la propolée; & l'on trouvera f(y) - mf(y) + f(y) - q = 0; divilant l'équation par f', on aura la transformée y' - z'' = y' - y' - y' = 0, dont les racines sont celles de la propolée divisées par f.

## Abrege .

Pour diviéer les racines d'une équation par une grandeur f, il faut simplement changer l'inconnue x en y; & sans toucher au premier terme, diviéer le second par f, le troisième par f; le quatrième par f; & ainsi de suite.

VI. Pour trouver une transformée, dans laquelle les valeurs de y foient les racines secondes, troissémes, &c des racines de la proposée.

On supposera  $\nu_{\kappa} = y_1$ , ou bien  $\nu_{\kappa} = y_2$ , &c. d'où l'on déduira  $\kappa = y_1$ , ou bien  $\kappa = y_1$ , &c. on substituera  $y_1$ , ou yì & les puissances de  $y_1$  ou de  $y_1$ , à la place de  $\kappa$  & de ses puissances, dans la proposée; & l'on trouvera la transformée  $y^{\epsilon} = y_1 + y_2 + y_3 = 0$ , ou bien  $y^{\epsilon} = y_1 - y_3 = 0$ , les valeurs de y dans la premiere, sont les racines quarrées des racines de la proposée; les valeurs de y dans la feconde, sont les racines troissémes des racines de la proposée.

VII. Pour trouver une transf rmée dans laquelle les valeurs de l'inconnue y soient moyennes proportionnelles entre une grandeur connue f, & les racines de la proposée.

VIII. Pour trouver une transformée de maniere que y .f :: 1. x.

On supposer  $x = \frac{f}{2}$ ; & par substitution on trouvera la transformée  $f^{i} = nffy + ffyy = qy^{i} = 0$ , & par transposition

tion  $qy^1 - pfyy + nffy - f^1 = 0$ ; & divisant le tout par q,  $y^1 - \frac{nf(y) + nf(y) - f}{2} = 0$ , fera la transformée qu'on cherche.

IX. Pour trouver la transformée de XI — pxx — q = 0, qui foit telle que les racines x de la propôfe foient égales à celles de la transformée plus ou moins une grandeur comme dioisée ou multipliée par les racines de la transformée, ou par un multiple de cer racines.

PAR exemple, pour trouver la transformée de  $x^3 - \rho x + q$ = 0, qui foit telle que  $x = y + \frac{r}{p}$ , on fubflituera  $y + \frac{r}{p}$ , & fon cube à la place de x,  $x^3$ ;

$$x^{3} = y^{3} + py + \frac{t^{2}}{37} + \frac{y^{2}}{277^{2}} - px = -py - \frac{t^{2}}{37} + q = +q.$$

& I'on trouvera  $y^{i} * * \pm q + \frac{y^{i}}{223^{i}} = 0$ ;

multipliant le tout par y', l'on aura  $y^a + gy^a + \frac{b^a}{27} = 0$ , pour la transformée qu'on cherche. Cette transformée n'est que du fecond degré.

Si la proposée étoit  $x^{j} + px \pm q = 0$ , on supposeroit  $x = y - \frac{t}{y}$ , & l'on trouveroit la transformée  $y^{i} \pm qy^{j} - \frac{t^{j}}{27} = 0$ .

# REMARQUE.

CETTE derniere transformation fert à réduire toutes les équations du troisséme degré, qui n'ont point de second terme, à une transformée du second degré.

Quand on aura trouvé la valeur de y dans la transformée, on substituera cette valeur dans l'équation  $x = y \pm \frac{t}{\mu}$ , & l'on aura la valeur de x; c'est à dire, l'on connostra une des racines de la proposée.

X. Pour trouver une transformée dont les racines ayent tel rapport qu'on voudra avec celles de la proposée, par exemple, celui de f à g.

On supposers f, g: y. x, don l'on déduirs  $x = \frac{u}{t}$ ; on subflimers cette valeur & ses puissances à la place dex & de se puissances dans la proposée  $x^{\mu} - nxx + px - q = 0$ ; & l'on trouvers la transformée  $y^{\mu} - \frac{t}{t}y + \frac{t}{t}y = 0$ ; qui est celle qu'on cherchoit.

# Démonstration du Problème.

Pour démontrer ce Problème, il ne faut faire attention qu'aux équations simples dont une équation composée est le produit.

Soient x - a = 0. x - b = 0, les équations simples de l'équation composée xx - ax + ab = 0, qu'on veut

transformer. — bx.

Il est évident que les équations simples de la transformée, dont les racines seront les racines de la proposée, augmentées de f, seront y - f - a = 0, y - f - b = 0; car la premiere donne y = a + f; la seconde donne y = b + f.

Les équations simplés de la transformée, dont les racines feront celles de la proposée, diminuées de f, seront y + f - a = 0, y + f - b = 0; car la première donne y = a - f; la seconde donne y = b - f.

Il en est de même des autres transformations.

Il est aussi évident qu'en substituant y-f, ou bien y+f, au lieu de x, dans les équations simples de la proposée x-a a=0, x-b=0, l'on aura aprés la substitution , les équations simples de la transformée y-f-a=0, y-f+b=0, &c.

Mais il est clair qu'en substituant y - f, par exemple, à la place de x; & le quarré de y - f à la place de xx, dans l'équation xx - ax + ab = 0, qui est le produit des sim-

-- b

ples x-a=0, x-b=0, l'on a le même produit qu'on auroit en multipliant les fimples y-f-a=0, y-f-b=0, dans lesquelles les simples x-a=0, x-b=0, ont été changées par la sibilitation de y-f, à la place de x: Et ce produit est évidemment l'équation transformée. L'on a donc par la méthode du Problème, la transformée qu'on cherche.

Corollaires, qui suivent des trois premieres transformations.

Il suit de cette démonstration, que s'il y avoit des racines imaginaires dans une équation, elles demeureroient encore imaginaires dans sa transformée.

7. Quand il y a des racines positives & négatives dans l'équa-

tion qu'on transforme en une autre , dont les racines font celles de la propofée , augmentées d'une grandeur connue f, en fubilituant y-f à la place de x; il elt évident qu'il ny a que les racines positives qui foient augmentées dans la transformée , éx que les négatives y font diminuées de la grandeur f; car si les équations simples , dont la propofée est le produit , font x-a=o, x+b=o, en substituent y-f à la place de x dans ess équations, lon aura y-f-a=o, y-f+b=o, qui font les équations fimples, dont la transformée est le produit x, il est évident que y-f-a=o, donne y=a+f, dans laquelle la racine positive x est augmentée de f éx que y-f+b=o, a donne y=-b+f, dans laquelle la racine positive x de x

D'où il suit que si la grandeur f est égale à une des racines toutes les autres, "qui fait le dernier terme de la transformée, devient par consequent égal à zero; & la transformée peut

s'abaisser d'un degié.

Si la grandeur f surpasse toutes les racines négatives de la proposée, elles deviennent toutes positives dans la transformée; & alors la transformée ne contenant que des racines positives, tous ses termes ont alternativement les signes

**+** & —.

D'où l'on voit que si tous ses termes de la transformée out alternativement + & C. — , on est assuré que la grandeur f surpasse et alternative bit interrompue, on est assuré que f ou surpasse soutes les racines négatives de la proposée, & quand cette alternative bit interrompue, on est assuré que f, ou surpasse pas toutes les racines négatives de la proposée, pusiquil en reste quesqu'une; & dans ce cas f est moindre que la plus grande des racines négatives de la proposée.

Dans le cas où f furpaffe toutes les racines négatives de la propofée, & où par confequent toutes les racines de la transformée font pofitives, il est évident que la plus petite de racines de la transformée, répond à la plus grande des négatives de la propofée, qui est devenue positive. Car le furplus de la grandeur f fur les racines négatives de la propofée, est precisement ce qui sait que ces négatives deviennent positives dans la transformée; & le furplus de f sur la plus grande des racines négatives de la proposée, est le moindre

de tous; ainsi la moindre racine de la transformée est celle qui répond à la plus grande des négatives de la proposée.

D'où il est évident que les racines positives de la transformée, moindres que f, sont celles des racines négatives de la proposée, qui sont devenues positives dans la transformée.

Enfin lorsque f est moindre que chacune des racines négatives de la proposée, ces raçines demeurent négatives dans la transformée.

#### III

38. Lorfqu'il y a des racines positives & négatives dans une équation, & que par la substitution de y + f à la place de x, on la transforme en une autre, dont les racines sont celles de la proposée, diminuées chacune de la grandeur f, il est évident qu'il n'y a que les racines positives qui solient diminuées de la grandeur f. & que les négatives sont augmentées de la grandeur f. Car si les équations simples de la proposée sont x −a=o, x + b=o; en sibilituant y + f à la place de x dans (ces équations, l'on aura y + f − a=o, y + f + b = o, qui sont les équations simples dont la transformée est le produit; & il est évident que y + f − a=o, donne y = a − f, dans laquelle la racine positive a est diminuée de la grandeur f; & que y + f + b = o, donne y = − b − f, dans laquelle la racine négative est augmentée (dans sa négation) de la grandeur − f.

D'où il suit que si f est égale à une des racines positives de la proposée, cette racine devient égale à zero dans la transformée; & par consequent le dernier terme de la transformée, qui est le produit de cette racine égale à zero par toutes les autres, devient égal à zero s' l'équation peut être

abaissée d'un degré.

Si f surpasse toutes les racines positives, elles deviennent toutes négatives dans la transformée, & dans ce cas tous les

termes de la transformée ont le figne +.

Ainfi fon est assuré que f surpasse toutes les racines positives de la proposée, lorsque tous les termes de la transformée ont +; mais si quelqu'un a le signe —, il reste dans la transformée quelque racine positive, & l'on est assuré que f est moindre que la plus grande racine positive de la proposée; on supposée que toutes les racines sont réelles.

Quand tous les termes de la transformée ont le figne —, c'et à dire quand f furpafie toutes les racines possives de la proposée, la plus petite des racines de la transformée répond à la plus grande des possives de la proposée, qui est devenue négative dans la transformée; car le surplus de f sur les racines positives de la proposée, est precisément ce qui fait que ces racines positives deviennent négatives dans la transformée, & le surplus de f sur la plus grande des racines positives de la proposée, est le moindre de tous.

D'où il est évident que les racines négatives de la transformée moindres que f, sont celles des racines positives de la proposée, qui sont devenues négatives dans la transformée.

Enfin quand f est moindre que chacune des racines positives de la proposée, ces racines demeureront positives dans la transformée.

#### IV.

39. Si l'on sublitue une grandeur connue négative — f dans une équation x² — mx » + px — q = o, à la place de l'inconnue x ; la somme des produits qu'on aura après la subflitution , qui est — f? — nff — pf — q; est évidemment le derincire terme tout connu de la transformée, qu'on trouveroit en subflituant dans la proposée y — f à la place de l'inconnue x; dans laquelle transformée les racines positives de la proposée feroient augmentées de la grandeur f , & les négatives diminuées de la même grandeur f .

Et î î î în fublitue une grandeur connue positive  $\Rightarrow f$  dan une équation  $x^2 - nxx + px - q = 0$ , à la place de l'aconnue x, la forme des produits qu'on aura aprés la fublitution, qui et  $f^2 - nff + rf - q$ , et évidenment le denier terme tout connu de la transformée, qu'on trouveroit en subfituant dans la proposée y + f à la place de x; dans laquelle transformée les racines positives de la proposée feroient diminuées de la grandeur f, & les négatives augmentées de la même grandeur f.

Il n'y a qu'à faire les operations de la premiere & de la feconde transformation, pour en voir la démonstration.

40. Dans la transformée qu'on trouve en substituant une grandeur connue moins une nouvelle inconnue comme f - y, à la place de l'inconnue x de la proposée, les racines positives L iij

de la proposée deviennent négatives, mais chacune est diminuée de la grandeur positive f; & les racines négatives deviennent positives, mais chacune est augmentée de la

grandeur f.

Cat tolent, par exemple, x-a=0, x+b=0, les equations fimples de la propofée; en fubilitimant f-y dans ces équations, fon a les équations fimples de la transformée f-a-y=0, f+b-y=0; la première donne y=a+f, oi l'on voir que la racine a qui téoit pofitive dans x-a=0, ou bien x=a, elt devenue négative, mais diminutée de la pofitive +f; la féconde donne y=b+f, où la racine b, qui étoit négative dans x+b=0, ou ben x=b, elt devenue positive, mais sugmentée d=b+f.

D'où il suit que si la grandeur f est égale à une des racines positives de la proposée, cette racine devient égale à zero, & par consequent le dernier terme de la transformée est zero. &

l'équation peut s'abaisser d'un degré.

Si la grandeur f furpalle toutes les racines politives de la proposée, elles deviennent encore toutes positives dans la transformée, puisque l'excés de f sur chaeune de ces racines, est une grandeur positive dans les équations simples de la transformée; dans ce cas toutes les racines de la transformée font positives, & tous ses termes ontalternativement + & —.

Si la grandeur f est moindre que toutes les racines positives de la proposée, elles deviennent negatives dans la

transformée .

# REMARQUE.

 $\mathbf{L} \times \mathbf{L} \times$ 

me, cinquiéme, &cc.

Îl et facile de rendre l'inconnue y positive dans les équations simples de la transformée; car pusique f-a-y=0. &f+b-y=0, par transposition l'on aura y+a-f=0, y-b-f=0; & les valeurs de y servoir les mêmes qu'el les étoient avant la transposition, pusique y+a-f=0, donne y=a-t, suffi bien que f-a-y=0; &f=0, f=0, f=0,

& par cette transposition, le premier terme de la transformée fera toujours positif dans les équations des degrés impairs. Il suffira dans la pratique, aprés avoir trouv è la transformée par la substitution de f—y, au lieu de x, dans la proposse, de transposer le premier membre de la transformée des degrés impairs dans le second, & zero qui est dans le second, dans le premier; ce qui se fait en changeant les signess de tous les termes.

## SECTION IV.

Où l'on explique plusieurs usages des transformations qui servent à préparer les équations composées.

# PROBLÊME II.

41. OTER le second terme d'une équation composée ; c'est à dire ; la transformer en une autre qui n'ait pas de second terme.

I L'aux fuppofer l'inconnue » de la própofée, égale à une nouvelle inconnue », plus ou moins le cofficient du fecond terme de la propofée, divifé par le nombre qui exprime le degré de l'équation propofée; cét à dire par 2, fi elle ét du fecond degré; par 3, fi elle eft du troifiéme; plus, fi le fecond terme de la propofée a le figne — 3 & moins, s'il a le figne + 2.

Il faut substituer cette valeur de x, & ses puissances, à la place de x & de ses puissances, dans la proposée; & l'on aura la transformée, où le second terme manque.

## EXEMPLE I.

Pour êter le second terme de xx - nx + p = 0, on supposer  $x = y + \frac{\pi}{2}$ ; on substituera dans la proposée  $y + \frac{\pi}{2}$ , de fon quarré, à la place de x, xx,  $xx = yy + ny + \frac{\pi}{2}$ 

& l'on trouvera cette transformée, qui n'a pas de second terme.

## REMARQUE.

TOUTES les équations du second degré peuvent être résolus par ce Problème; car par transposition, l'on aura  $p=\frac{n}{2}-\frac{n}{2}-\frac{n}{2}$ ,  $\frac{n}{2}$ ,  $\frac{n}{2}$ , t'anta la racine quartée de chaque membre, on aura  $y=\sqrt{\frac{n}{2}-p}$ ; & substituant cette valeur de y dans  $x=y+\frac{n}{2}$ , l'on aura  $x=\frac{n}{2}+\sqrt{\frac{n}{2}-p}$ , qui est une racine de la proposée.

## EXEMPLE II.

Pour ôter le second terme de  $x^3 + nxx - px - q = 0$ , on supposer  $x = y - \frac{\pi}{3}$ ; on substituera dans la proposec  $y - \frac{\pi}{3}$ , & se spuissances, à la place de x & de ses puissances,

& l'on trouvera cette transformée, qui n'a pas de second terme.

$$\begin{array}{c}
* - \frac{nny}{3} + \frac{2n^2}{47} = 0, \\
- py + \frac{np}{3} \\
- q
\end{array}$$

Si l'on trouve la valeur de y dans la transformée, en la fubstituant dans  $x = y - \frac{\pi}{2}$ , l'on aura la valeur de x; c'est à dire, l'on aura une racine de la proposée.

La démonstration de ce Problème est évidente, si l'on fait attention dans le dernier exemple, que le second terme de la troisseme puis que le  $p=\frac{1}{2}$ , est  $p=\frac{1}{2}$ , est

Il est facile, d'apliquer ce raisonnement aux équations de

tous les degrés.

Si on veut le voir fur un exemple general, on le fervira de « » ± »« ", pour reprefenter les deux premiers termes des équations de tous les degrés : Il fuffir de confiderer les deux premiers termes dans ce Problème : m fera égal à a dan dans les équations du feccod degré ; m fera égal à 3 dans celes du troiléme degré, &cc. En fuppofant  $x = 7 + \frac{\pi}{n}$ , k edux premiers termes de  $7 + \frac{\pi}{n}$ , élevée à la puilfance m, fer out  $f' = nf^{m-1}$ ;  $+ nx^{m-1}$ , fera égal à  $+ nf^{m-1}$ , dc. Il effection of  $r = rf^{m-1} + rf^{m-1}$ , qui font le feules grandeurs qui font le fecond terme de la transformée , fe détruifent par des fignes contraires .

# REMARQUE.

On peut aussi ôter le second terme d'une équation, en supposant, pour les équations du second degré  $x = \frac{\pi}{2} - j$ , quand le second terme de la proposée a - j, k = n imposant  $x = -\frac{\pi}{2} - j$ , quand le second terme a + i; en supposant pour le troisséme degré  $x = \frac{\pi}{2} - j$ , quand le second terme de la proposée a - j,  $k = -\frac{\pi}{2} - j$ , quand il a + i, &c. & faisant ensuite la substitution,

On peut encore êter le feconde terme d'une équation, en luppofant , pour le fecond degré ,  $\varkappa=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2}$ , quand le fecond terme de la propofée a+; en fuppofant  $\varkappa=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2}$ , quand il a-; en fuppofant pour le troitéme degré  $\varkappa=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}$ , quand il a-; en fuppofant pour le troitéme degré  $\varkappa=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}$ , quand il a-; &c. & faifant enfuite la fubflitution .

Quand on aura trouvé la valeur de y dans la transformée; en la fubstituant dans l'équation fimple supposée  $x = \frac{\pi}{2}$ , &c. ou  $x = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ , &c. on aura la valeur de x.

Si le premier terme de l'équation avoit un coeficient different de l'unité, comme dans l'équation  $ax^j - nxx + px$ -q = 0, on pourroit en faire évanouir le sécond terme, en supposant  $x = \frac{1}{2} + \frac{n}{2}$ , car on auroit

$$ax^{2} = \frac{y_{a}^{2} + \frac{1}{2}}{2} y + \frac{x_{1}}{12} y + \frac{x_{1}^{2}}{17/4}$$

$$-nxx = -\frac{x_{1}}{2} y - \frac{y_{1}^{2}}{12} y - \frac{y_{2}^{2}}{12}$$

$$+px = + \frac{1}{2} y + \frac{y_{1}}{12} p$$

$$-q = -q$$

$$\frac{y_{1}^{2}}{12} * -\frac{y_{2}}{12} y - \frac{y_{1}^{2}}{12} = 0,$$

$$+\frac{y_{1}}{2} + \frac{y_{1}^{2}}{12} p$$

$$-q$$

$$M$$

Cette transformée n'a pas de second terme; multipliant toutes les grandeurs par aa, on auroit

$$y^{3} - \frac{1}{1}nny - \frac{2n^{3}}{27} = 0$$
:  
+  $apy + \frac{4}{1}np$ 

dans laquelle le premier terme n'a pas d'autre coëficient que l'unité.

Si l'équation étoit du fecond degré comme axx - nx + p

= 0, il faudroit supposer  $x = \frac{7}{4} + \frac{8}{14}$ .

Si elle étoit du quatriéme, comme  $ax^4 - mx^3 + &c$ , il faudroit supposer  $x = \frac{7}{4} + \frac{4}{10}$ ; & ainsi des autres.

# THEOREME III.

TROUVER par Analyse quelle doit être la grandeur propre à ôter le second terme d'une équation, par exemple de x<sup>1</sup> + 0xx +px-q=.

Je suppose que cette grandeur inconnue est z, ainsi je suppose x = y - z, lorsque le second terme de la proposée a + z, cx = y + z, lorsqu'il a - z. Je substitue y - z & ses puissances, à la place de x & de ses puissances

Je suppose son second terme  $3\chi y + yy = 0$ , ce qui me donne  $y = 3\chi$ ,  $\frac{\lambda}{2} = \chi$ ; cela me sair voir que  $\frac{\lambda}{2}$  est la grandeur, qui esant substitued dans  $x = y - \chi$ ,  $\frac{\lambda}{2}$  la place de  $\chi$ , me donnera  $x = y - \frac{\lambda}{2}$ , qui est propre à faire évarbouir le sécond terme, en substituant  $y - \frac{\lambda}{2}$  & is pusissances dans la propossée,  $\frac{\lambda}{2}$  la place de x & de see pusissances.

Pour resoudre le Problème d'une mapiere generale, on supposer que  $x^m = nx^{m-1}$ , representent les deux premiers termes de toutes les équations, m = 2 dans le second degré, m = 3 dans le trossième, &c, On supposer x = y + z, &

l'on aura les deux premiers termes de x = y + z, élevés à la puissance m,  $x^n = y^n + mzy^{n-1}$ , &c.

L'on aura auffi + nxm-1 = + mym-1, &c.

L'on supposera le second terme de la transformée  $\pm mzy^{m-1}$   $\pm ny^{m-1} = 0$ , & l'on aura  $\pm z = \pm \frac{\pi}{n}$ ; ce qui fait voir que pour ôter le second terme, il faut supposer  $x = y = \frac{\pi}{n}$ , & faire ensuire la substitution.

## . COROL'LAIRE I.

42.  $S_1$  l'on vouloit faire évanouir le troisiéme terme de la proposée  $x^1 + nxx + px - q = 0$ , & non pas le sécond, on fertivioir de la même methode, & l'on supposéroir le troisiéme terme de la transformée gazy - 2nxy + py = 0; ce qui donneroir l'équation du sécond degré  $zx - \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p = 0$ , laquelle étant résolue, donneroit la valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx - \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ . Substituaint cette valeur de  $z = \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p$ .

# REMARQUE.

ETTE methode ne peut pas servir à faire évanouir le quatriéme terme, ni les autres suivans, parceque l'égnation qu'elle donneroit pour faire trouver la yaleur de 2 propre à faire évanouir le quatrième termé, seroit du trouséme degré; celle qu'elle donneroit pour faire trouver la valeur de 2 propre à faire évanouir le cinquiéme terme, seroit du quatrième degré; & ainst de suive. Et l'on n'encignera que dans la suite la maniere de résourde res équations.

# COROLLAIRE IL

43 L A même methode peut encore fervir à faire en forte que le coeficient du fœond terme, ou celui du troilième terme de la propofée, foit une grandeur donnée a, en dispofant le coeficient du fectod terme de la transformée, qui est 32+n=a, ou bien celui du troilième terme, qui est 32-2nz+p=a.

Il faut ensuite trouver la valeur de z dans l'une ou l'autre de ces deux équations, & substituer cette valeur de z prise M ii dans la premiere, si l'on veut que a soit le coeficient du second terme; & prise dans la seconde, si l'on veut que a soit le coëficient du troisième terme : il faut, dis je, substituer cette valeur de z dans l'équation = y - z, & ensuite substituer cette valeur de x dans la proposée; & l'on aura une transformée qui aura la grandeur a pour coëficient de son second, ou bien de son troisiéme terme.

# PROBLEME IV.

44 LORS QUE tous les termes moyens, ou seulement quelques-uns, manquent dans une équation, comme dans x' - q = 0, on x' - nxx - q = 0, la transformer en une autre, où il ne manque aucun terme, & qui foit même, fi ton veut , plus élevée d'un degré .

L faut supposer x == y -- ou + a; la lettre a marque une grandeur connue telle qu'on voudra. Il faut substituer y ou + a, à la place de x dans la proposée, & l'on aura une

transformée qui aura tous ses termes.

Si l'on veut que la transformée soit plus élevée d'un degré que la propofée, on multipliera la propofée par x, & l'on substituera dans  $x^4 - qx = 0, y - ou + a, à la place de x;$ & la quatrieme puissance de y — ou + a, à la place de x+; & l'on aura la transformée qu'on demande.

# PROBLÊME V.

UAND une équation composée contient des vacines négatives , ou feules , ou mêlées avec des positives , la transformer en une autre qui n'ait que des racines positives ; c'est à dire; quand tous les termes d'une équation composée n'ont pas alternativement + & -, la transformer en une autre, dont tous les termes ayent alternativement + & -.

## PREMIER CAS

Si tous les termes de la proposée ont +, en changeant tous les fignes des termes pairs, c'est à dire du second, quatriéme, sixiéme, &c. fans toucher aux autres, tous les termes auront alternativement + & -, & toutes les racines qui étoient négatives 30. seront changées en positives. \* Ce cas n'a aucune difficulté.

## SECOND CAS

 $S_{1L}$  y a des racines positives & négatives dans la propose, on prendra le plus grand coeficient négatif, & aprés l'avoir rendu positif, on lui ajoutera l'unité , & l'on supposera ce coeficient plus l'unité, consideré comme une seule grandeur, moins une nouvelle inconnue y, égal à l'inconnue  $\kappa$  de la proposée.

On substituera dans la proposée cette valeur de x, & se puissances, à la place de x & de se puissances; & l'on trouvera une transformée, dont tous les termes auront alternativement x & ....

## EXEMPLE I

POUR trouver la transformée de xx-2x-3=0, qui ait les fignes alternatifs  $+\infty$ , on prendra le plus grand cocficient of estatif -3 de la propofée,  $\delta$  aprés l'avoir rendu positif, on lui ajoutera l'unité,  $\delta$ . Pon aura +4; on supra l'avoir en du positif, on lui ajoutera l'unité,  $\delta$ . Pon aura +4; on supra l'avoir en de -y dans la proposée, à la place de x,  $\delta$ . de xx;  $\delta$ . Ion aura la transformée 0=5-6y+yy, dans laquelle les fignes  $+\infty$ . On a alternatifs.

# EXEMPLE II.

So IT la proposée  $x^1-2xx+3x+6=0$ ; pour la transformer en une autre, dont tous les termes ayent alternativement  $+\infty$ , on prendra le plus grand coéficient négatif -2, qu'on rendra positif s on lui ajoutera l'unité, & l'on aura +3. On supposéera 3-y=x, & on substitute 3-y=x dans la proposée 3, à la place de x,

$$\begin{array}{rcl}
 x^{2} & = & +27 - 27y + 9yy - y^{2} \\
 -2xx & = & -18 + 12y - 2yy \\
 +3x & = & +9 - 3y \\
 +6 & = & +6
 \end{array}$$

& l'on trouvera  $\frac{-0}{0} = \frac{+0}{18y + 7yy - y^2}$ la transformée;  $0 = \frac{+24 - 18y + 7yy - y^2}{18y + 18y + 7yy - y^2}$ 

& par transposition I'on aura  $y^{j} - \gamma y_{j} + 18y - 24 = 0$ , où tous les termes ont alternativement + & -. Quand on aura la valeur de y, en la substituant dans 3 - y = x, on aura celle de x.

## Préparation pour la démonfration.

Pou R rendre la démonstration plus sacile, on prendra un exemple seulement du troisséme degré, & l'on pourra appliquer à tous les degrés ce que l'on dira du troisséme.

On le prendra Algebrique, c'elt à dire literal, pour rendre la démontitation generale. Enfin en fuppofera tous les coëficients négatifs, la démonfration de ce cas contenant celle de tous les autres; & l'on fuppofera premierement que le coeficient du fecond terme est le plus grand, enfuire que c'est le coeficient du roisféme, & ainti de fuite, afin qu'on puisse voir tous les cas dans un feul exemple.

Soit l'équation  $x^1 - nxx - px - q = 0$ , qu'il faut transformer en une autre, dont tous les termes ayent alternativement + & -

1°. Soit — n le plus grand coëficient négatif; l'ayant rendu pofitif, & augmenté de l'unité, l'on aura n+1. On regarde n+1 comme une seule grandeur, & c'est ce qu'on marque par la ligne qui est sur n+1. Il faut supposer n+1 — y=n, & par la substitution, on trouver la transformée suivante,

 $z^{\circ}$ . Soit -p le plus grand coëficient négatif; ainsi il faut supposer p+1-y=x, & par la substitution on trouvera la transformée suivante.

$$x^{3} = \underbrace{p+1'}_{p+1} - 3 \times \underbrace{p+1'}_{p+1} y + 3 \times \underbrace{p+1}_{p+1} y - y^{3}$$

$$-p \times = -p \times \underbrace{p+1}_{p+1} + p \times y$$

$$-q = -q$$

3°. Soit — q le plus grand coëficient négatif; il faut suppose q + r - y = x, & par la substitution on trouvera la transformée suivante.

$$x^{t} = q + 1^{t} - 3 \times q + 1^{t} y + 3 \times q + 1 y - y^{t}$$

$$-n \times x = -n \times q + 1^{t} + 2n \times q + 1 y - n \times y y$$

$$-p \times = -p \times q + 1 + p \times y$$

Il faut démontrer que dans les trois suppositions préce-

## Démonstration du cinquième Problème.

Left évident que tous les termes de la plus haute puissance de n + 1 - y, ont alternativement + & -. Cest la même chose des autres puissances de n + 1 - y; mais il suffit de faire attention aux termes de la plus haute puissance.

Il est de même évident que chaque terme de la plus haute puissance de n\*-1 — y, fait tun partie du terme correspondant de la transformée; c'est à dire le terme tout connu de la plus haute puissance de n\*-1 — y, sait une partie du terme tout connu de la transformée; le terme de la plus haute puissance de n\*-1 — y, qui conxient y lineaire, sait une partie du terme de la transformée, ob y est lineaire; se ainsi des autres. Or chaque terme de la plus haute puissance de n\*-1 — y, est lui seul plus grand que les autres grandeurs du même terme de la transformée, qui pourroient avoir des signes contraires à son signe, comme on le va démontre. Par conséquent chaque terme de la transformée a le même signe que le terme de la plus haute puissancé a même signe que le terme de la plus haute puissancé a le même signe que le terme de la plus haute puissancé a le même signe que le terme de la plus haute puissancé a le même signe que le terme de la plus haute puissancé de n\*+1 — y, qui se trouve dans ce même terme de la transformée a le même signe qui se trouve dans ce même terme de la transformée a le même signe qui se trouve dans ce même terme de la transformée a le même signe qui se trouve dans ce même terme de la transformée a le même signe s

Car, 1°, dans le terme tout connu de la transformée,  $n \to 1$  furpaife les autres grandeurs qui ont un figne contraire dans le même terme; ce qu'on verra clairement en remarquant que  $n \to 1$  '  $n \to 1 \times n \to 1$ '; d'où ôtant  $-n \times n \to 1$ ', ilest évident que le reste ne sçauroir être moindre que  $+n \to 1$ '.  $n \to 1 \times n \to 1$ ', d'où ôtant  $-p \times n \to 1$ , le reste ne sqauroir être moindre que  $+n \to 1$ ', puisque p est supposé moindre que  $+n \to 1$ ', puisque p est supposé moindre que  $+n \to 1$ ', g'uni che qu'uni  $+n \to 1$ ', q'uni che q'uni  $+n \to 1$ ', q'uni che q'uni q'uni qu'uni qu'uni qu'uni q'uni q'uni

a. Dans le terme fuivant, on verra de même que  $\longrightarrow 3$   $\times n+1$ , furpaffe les autres grandeurs  $+2n\times n+1+p\times 2$  qui ont des fignes contraires, en concevant  $\longrightarrow 3 \times n+1 \times p+1$ ; car en ôtant  $+2n\times n+1$ ; de  $\longrightarrow 3 \times n+1 \times p+1$ ; car en ôtant  $+2n\times n+1$ ; de  $\longrightarrow 3 \times n+1 \times p+1$ ; car en ôtant  $+2n\times n+1$ ; de  $\longrightarrow 3 \times n+1 \times n$ 

 $\times n+1 \times n+1 y$ , il est clair que le reste ne sçauroit être moindre que -n+1 y, d'où ôtant  $+p \times y$ , il doit rester une grandeur négative, p étant supposé moindre que n.

3. Il est évident que dans le terme suivant, + 3  $\times$  +  $\times$  + 1 furpasse - +  $\times$  + 1. The furpasse - + + 1 + 1 furpasse - 1 furp

Il est évident que ce sera la même démonstration, si -p est le plus grand coëscient négatif, ou si c'est -q; & qu'elle peut de plus s'appliquer aux équations de tous les degrés.

#### COROLLAIRES.

It est clair que tous les termes de chaque puissance de n+r
-y, ayant alternativement + & -, les coéficients possible
qui les multiplient, re changent point cette alternative dans
les termes de la transformée, il n'y a que les négatifs; ainsi
les ayant supposés tous négatifs; la démonstration convient
à tous les cas

46. Dans la supposition de n+1 - y=x, la substitution de n+1 - y=x, la substitution de n+1 - y=x, la substitution de n+1 - y, à la place de x dans la proposée, change toutes 40. les racines de la proposée; \* les négatives deviennent positives dans la transformée, de elles sont même augmentées chacune de la grandeur n+1; les positives de la proposée deviennent négatives dans la transformée, mais elles sont diminuées de la grandeur positive n+1, de elles en sont tellement diminuées, qu'il y a du surplus positif sur chacune, qui les rend encore positives dans la transformées pusque toutes les racines en sont positives, tous les termes ayant alternativement + de x-

47. D'où il fuit, que puisqu'il y a du surplus du plus grand coëficient coëficient négatif augmenté de l'unité sur chaque racine positive de la proposée, il faut que le plus grand crésicient négatif de la proposée, rendu positif ée augmenté de l'unité, surpasse toutes les racines positives de la proposée.

#### IV.

48. Si on vouloit trouver une grandeur qui surpassatusti toutes les racines négatives de la proposée, il n'y auroit qu'à changer les signes de tous les termes pairs, du sécond, du quatriéme, &c. & alors toutes les racines négatives étant devenues positives par ce changement, le plus grand cofficient négatif de l'équation ainsi changée, étant rendu positif, & augmenté de l'unité, surpasseroit toutes les racines positives de l'équation changée, c'est à dire toutes les racines négatives de la proposée.

#### V

Si le premier terme d'une équation avoit un cochcient different de l'unité, comme 2x - 2x x + 3x + 6 = 0, il faudroit divilér le plus grand coéficient négatif - 3, rendu pofitif + 2, par le coéficient du premier terme qui est 2, & siouter l'unité au quotient 1, ce qui fair 2, & supposér 2 - y = x. Il faudroit entitire fubliture 2 - y & les puissances de 2 - y, à la place de x de spuissances de x, dans la proposée, & l'on auroit la transformée 2y - 109y + 19y - 20 = 0, dont les termes ont alternativement + & -.

La démonstration est la même que la précedente; car supposant que la proposée est  $ax^2 - mxx - px - q = 0$ , & ue n, par exemple, est le plus grand cossicient négatif, il faut supposér  $\frac{1}{n} + 1 - y = x$ , ou, ce qui est la même chofe,  $\frac{nx}{n} - y = x$ ; & substitutant  $\frac{nx}{n} - y$  à la place de x dans la proposée, on trouvera la transformée suivante,

$$ax^{j} = + \underbrace{ax^{j}}_{-nxx} - \underbrace{x \times a^{j}}_{-nxx} + \underbrace{x \times a^{j}}_{-nxy} + \underbrace{x \times a^{j}}_{-nx} + \underbrace{x \times a^{j}}_{-nx} + \underbrace{x \times a^{j}}_{-nx} + \underbrace{y - ny}_{-nx}$$

$$-px = -\underbrace{x \times a^{j}}_{-nx} + py$$

— q = — q & l'on démontrera, comme l'ont a fait ci-deffus, que les termes de cette transformée ont alternativement → & —.

# PROBLÊME VI

49. TRANSFORMER une équation en une autre qui ait cet deux conditions 3 t°, que le cofficient du troiffene terme surpaffe le quarré de la moitsé du cofficient du fecond terme. 2º. Que tous let termes ayent afternativement + 6 -

Ma DESCARTES se sert de ce Problème pour préparer une équation du sixième degré à être construite par la Geometrie.

Soit l'équation proposée  $x^4 - nx^3 - px^4 - qx^3 - rxx$ -1x - t = 0.

Pour trouver par Analyse la grandeur propre à former la transformée qu'on cherche, soit cette grandeur égale à l'indeterminée z.

Il faut supposer z - y = x, & substituer dans la proposée, z - y & ses puissances, à la place de x & de ses puissances, & l'on trouvera la transformée suivante,

 $\begin{array}{lll} x^3 & = e^4 - 6ey & + 1_2e^2y & - 1_2e^2y^4 & + 1_2e^2y^6 - 6ey phy h^4 \\ - 8e^4 & = -re^4 + 6ey x^4y - 1_2e^2y & + 1_2e^2y^6 & - 1_2e^2y^6 & + 1_2$ 

Il faut prendre la moitié du coéficient du fecoad terme de cette transformée, cette moitié est  $-3z+\frac{1}{2}n$ ; & ôter le quarré de cette moitié, quiest  $9zz-3nz+\frac{1}{2}nn$  du coéficient du troisséme terme, quiest +15zz-5nz-p; & l'on aura le reste  $+6zz-2nz-2nz-\frac{1}{2}nn-p$ ; afin que ce reste foit possif; il faut que +6zz surpasse  $-2nz-\frac{1}{2}nn-p$ ;

Pour trouver la valeur de  $\frac{1}{2}$  qui foit telle que + 627 (uipossile  $-2nx - \frac{1}{2}nn - p$ , il faut auparavant trouver une
valeur de  $\frac{1}{2}$  qui foit telle, que + 627 (oir égale à  $2nx + \frac{1}{2}nn + p$ ), en fregmant cette équation + 627  $= 2nx + \frac{1}{2}nn + p$ . Dividant chaque membre
par 6, l'on aura 27  $-\frac{1}{2}nz = \frac{1}{2}nn + \frac{1}{2}p$ . Ajoutant à chaque
membre  $\frac{1}{2}nn$ , qui est le quarré de la moitié du cefécient,  $\frac{1}{2}n$  du second terme, l'on aura 27  $-\frac{1}{2}nz + \frac{1}{2}nn - \frac{1}{2}nn$   $\frac{1}{2}nn$   $\frac{1}{2}n$  du second terme, l'on aura 27  $-\frac{1}{2}nz + \frac{1}{2}nn$  ont la vir  $\frac{1}{2}n$  du sinfi tirant la racione quarrée de chaque membre  $\frac{1}{2}n$  in sinfi tirant la racione quarrée de chaque membre , oriaura  $\chi = \frac{1}{4}n = \sqrt{\frac{1}{72}nn + \frac{1}{4}\rho}$ , & par transposition  $\chi = \frac{1}{4}n + \sqrt{\frac{1}{72}nn + \frac{1}{4}\rho}$ ; ce qui fait voir qu'en supposant  $\chi = \frac{1}{4}n + \sqrt{\frac{1}{72}nn + \frac{1}{4}\rho}$ , l'on auroit  $6\chi\chi = 2n\chi + \frac{1}{4}nn + \rho$ .

Ains en prenant z plus grande que  $\frac{1}{2} n + \sqrt{\frac{1}{2} n n + \frac{1}{2} p_0}$  le reste du coéficient du troisseme terme de la transformée, aprés en avoir sét se quarté de la moirié du coéficient du sécond terme, sera positif, lequel reste est marqué dans la transformée par  $+6.22 - 2n \times \frac{1}{2} - n = p$ . L'on a donc déja accompli une des conditions du Problème.

Pour accomplir l'autre, il faut, si la valeur de z qu'on vient de trouver, ne surpasse pas le plus grand coëficient négatif de la proposée au moins d'une unité, augmenter cette

valeur jusqu'à ce que cela arrive : ce qui est possible.

Enfuire aprés avoir mis dans  $\chi - y = x$ , la valeur de  $\chi$  plus grande,  $x^*$ , que  $\frac{1}{2}n + \sqrt{\frac{1}{2}n}n + \frac{1}{4}p^*$ ;  $x^*$ , plus grande au moins d'une unité que le plus grand coeficient négatif de la proposée, il faut fublituer cette valeur moins y, à la place de x dans la proposée;  $x^*$  los trouvera une transformée, dont, y, le coeficient du troisséme terme surpasséra le quarré de la moitié du coeficient du fecond termes  $x^*$ , dont les termes auront alternativement  $+x^*$ . Ce qui étoit proposée.

Quand on aura trouvé la valeur de y dans la transformée, en la fublituant dans  $z_i - y_i = x_i$ ; comme aussi la valeur de  $z_i$  on aura la valeur de l'inconnue  $x_i$ ; c'est à dire on aura une ra-

cine de la proposée.

# PROBLEME VIL

50. LORS QUE le premier terme d'une équation composée a un coësicient disserent de l'unité, la transformer en une autre dont le premier terme n'ait que l'unité pour coësicient.

PAR exemple, transformer l'équation  $ax^{j} - nxx + px$ -q = 0, dont le premier terme a le coëficient a, en une autre dont le premier terme n'air que l'unité pour coëficient.

1°. Il faut suppose l'inconnue » de la proposte, égale à une autre inconnue », divisée par le coeficient « du premier terme de la proposée; & l'on aura » = ½, 2°. Il faut substituer 2 & ses puissances, dans la proposée, à la place de « & de ses puissances; & l'on aura la transformée « 1. — 22 % Nij

+ ½ - q = 0, 3°. Il faut ôter les fractions de cette transforinée, & diviér tous les termes par a; & l'on aura la transformée y' - ny + apy - apq = 0, dont le premier terme n'a pas d'autre cochicient que l'unité, & qui est la transformée qu'on cherche.

Si l'on trouve la valeur de y dans la transformée, en la fubilituant dans  $x = \frac{2}{4}$ , on aura la valeur de l'inconnue x de

la propofée.

Abregé.

L fuffit, dans la pratique, de changer l'inconnue x de la proposée en une autre y, d'ôter le coëssient x du premier terme, & de multiplier le troisséme terme par le coèssient x ; le quatriéme par le quatré ax de ce coëssient; le cinquiéme terme par le cube x de ce coëssient; le cinquiéme terme par le cube x de ce coëssient; & ainsi de suite.

## PROBLÉME VIII.

5t. FAIRE en forte que le coëscient de quel terme on voudra d'une équation, & même, s s lon veut, le dernier terme, devienne une grandeur connue; c'est à dire, transormer l'équation en une autre du tela se trouve.

Pour Rechercher par Analyse, soit la grandeur connue a, soit lindeterminée z, qui represente la quantité propre à faire en soite que le cochicient de quel terme on voudra d'une équation, devience égal à a; & soit l'équation proposée  $x^2 - mxx + y - q = 0$ .

On supposer  $x = \frac{r}{4}$ ; on substituers  $\frac{r}{4}$  à la place de x, dans la proposée; & l'on aura la transformée  $y^3 - nzyy + pzzy - qz^3 = 0$ .

Si cest le coësicient du second terme qu'on veuille rendre égal à a, on supposera n = a; ce qui donnera z = \frac{a}{2}.

Si c'est le coëficient du troisième terme qu'on veuille rendre égal à a on supposera pzz=a; ce qui donnera z= \(\nu \frac{4}{5}\).

Si c'est le dernier terme, on supposera  $qz^1 = a$ ; ce qui donnera  $z = \sqrt[4]{a}$ .

On changera Inconnue  $\alpha$  de la proposée en  $\gamma$ , & on multipliera le sécond terme de la proposée par la valeur de  $\alpha$ ; le troisiéme par le quarré de cette valeur  $\gamma$  le quarrie me par le cube de cette valeur, &c. &c. lon aura la transformée qu'on cherche. Ou bien on substituera la valeur de  $\gamma$ 

dans x=x, & la fublitution de cette valeur de x dans la propolée, à la place de x, donnera la transformée qu'on cherche. Ou bien enfin on fublituera la valeur de x dans la transformée indéterminée y' - xyy + pxy - qx' = 0, & l'on aura la transformée qu'on demande.

Quand on connoîtra la valeur de y dans la transformée, en la fubstituant dans  $x = \frac{1}{2}$ , comme aussi la valeur de z, l'on

aura la valeur de x.

# PROBLÉME IX.

52. F AIRE en forte dans les équations numériques, que les coëficients des termes foient divisibles par sel nombre qu'on voudra; ce qui est quelquefois commode pour faciliter le calcul des racines.

Le faut multiplier par la methode de la quatrième transformation, chaque racine de l'équation propofée, par le nombre, ou par le produir des nombres par lefiquels on veut que les coëficients de l'équation se puissent divisér; & on trouvera la transformée qu'on cherche.

Par exemple, si l'on propose de faire en sorte que le coësicient du troisième terme de  $x^1 - 14x - 55 = 0$ , devienne divissible par 2, & le demier terme par 3, on multipliera chaque racine de la proposée par 6, produit de 2 par 3; c'est d'ire, après avoir changé x en y, on multipliera le troisséme terme par 36, quarré de 6; le quatrième par 216, cube de 6; & l'on aura la transformée y - 504y - 11880 = 0, qui a les conditions qu'on demande.

# PROBLÉME X.

53. OTER toutes les fractions d'une équation, dont le premier terme n'a pas d'autre cééficient que l'unité, de maniere que le premier terme de la transformée n'ait pas aussi d'autre coëficient que l'unité.

Le faut multiplier toutes les racines de la proposée par le dénominateur de la fraction, s'il n'y en a qu'une, ou par le produit de tous les dénominateurs des fractions, s'il y en a plusieurs; & l'on aura la transformée qu'on demande.

Par exemple, pour ôter les fractions de  $x^3 - \frac{n}{2}xx + \frac{n}{2}x - \frac{n}{2}xx + \frac{n}{2}$ 

teurs des fractions , & on supposéra  $\kappa = \frac{1}{2^{2}}$ ; on substituera  $\frac{1}{2^{2}}$  dans la proposée, à la place de  $\kappa$ ; & aprés avoir 6xé le racktions, on trouvera la transformée  $\gamma = -ben\gamma + aabsery - abberq = 0$ , qui na point de fractions, & dont le premier terme na pas d'autre coéficient que l'unité et de l'actions de l'

Quand on connoîtra la valeur de y, en la substituant dans  $x = \frac{1}{L}$ , à la place de y, on aura la valeur de x.

# PROBLÉME XI.

54. LORSQU'IL y a des incommensurables dans les coëficients des termes d'une équation, comme dans x<sup>1</sup>—xxv n+px—qv n
=0, les ôter dans pluseurs cas.

1. fatt multiplier les racines de la propolée par la grandeur incommendrable  $\nu n$ , en supposat  $x=-\frac{1}{2}$ ; & subdittuant ensuite dans la propolée  $\frac{1}{2}$ , à la place de  $\varkappa$ , on trouvera la transformée  $j^2-njj+njj-nnj=0$ , qui n'a plus d'incommendrables.

De même pour ôter les incommensurables de  $x^4 - x^3 \sqrt{n} n + pxx \sqrt[3]{n} - qx + \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ , il faut multiplier les racines par

 $\sqrt[4]{n}$ , en supposant  $x = \frac{7}{\sqrt[4]{n}}$ ; & substituant  $\frac{7}{\sqrt[4]{n}}$  dans la propo-

(ée, à la place de x, on trouvera la transformée  $y^* - my^*$ . + mpy - mqy + mr = 0, qui n'a plus d'incommensurables.

Quand on connoîtra la valeur de y dans la transformée, on trouvera la valeur de x, en fublituant la valeur de dans  $x = -\frac{1}{\sqrt{x}}$ , dans le premier exemple; & dans  $x = \frac{1}{\sqrt{x}}$ , dans le fecond exemple.

Remarque où. l'on distingue les cas dans lesquels on peut ôterles incommensurables par cette methode..

\* 36. On a vû \* que pour multiplier les racioes d'une équation \* Trans, par une grandeur donnée, qu'on suppose dans ce Problème formation, être une incommensurable, il faloit multiplier le sécond terme par l'incommensurable donnée, le trossième par son quarté; le quatriéme par sa trossième pussiance; & ainsi de suite. D'où il suit que pour ôter l'incommensurable \sum de l'équation, il saut que \sum se trouve au second, quatrième, sixième terme de la proposée, & que \sum ne se trouve point dans les autres termes.

Pour ôter l'incommensurable \$\sqrt{y}\_n\$; il faut que \$\sqrt{y}\_m\$, qui est le quarré de \$\sqrt{y}\_n\$, se trouve au second terme de la proposée; que \$\sqrt{y}\_n\$ se trouve au troisséme terme; que \$\sqrt{y}\_m\$ se trouve au troisséme terme; que \$\sqrt{y}\_m\$ se trouve au ciaquième terme, \$\sqrt{y}\_n\$ au sixième; & qu'il n'y ait point d'incommensurable au septiéme terme; & ainsi de suite.

D'où il est facile de juger comment les autres incommensurables \$\sqrt{n}\$, \$\sqrt{n}\$, \$\&c\$, doivent être distribuées dans les termes d'une équation, afin qu'on les puisse ôter par cette methode.

# PROBLÊME XII.

35. FAIRE évanouir le penultième terme d'une équation x\* + pxx -qx+r=0, dans laquelle le fecond terme est évanoui.

IL faut suppposer  $\star = \frac{\pi}{r}$ , & substituter  $\frac{\pi}{r}$  dans la proposée, à la place de  $\star$ ; & aprés avoir ôté les fractions, & divisé les termes par r, ou aura la transformée  $y^* - y^* + pry + r^* = 0$ , où le concliséme terme et lévanoui.

Quand on connoîtra la valeur de y dans la transformée, on aura la valeur de x, en mettant la valeur de y dans  $x = \frac{1}{2}$ .

## REMARQUE.

On peut mettre dans l'équacion supposée x = \( \frac{r}{2}, \) telle grandeur connue qu'on voudra, à la place de r; mais alors le premier terme de la transformée aura un cosficient, ou bien la transformée aura des fractions: Mais en mettant le demier terme tout conur r dans x = \( \frac{r}{2}, \) la transformée n'aura pas de fractions, \( \frac{\lambda}{2} \) termier terme n'aura pas d'autre cosficient que l'unité.

On peut par la même methode, quand ce n'est pas le fecond terme qui manque dans la proposée, mais le troisième, ou le quatriéme, &c. faire en sorte que le terme également éloigné du dernier terme, manque dans la transformée.

#### ANALYSE DEMONTRE'E. 104

Enfin quand le penultiéme terme manque dans la proposée, on peut par la même methode, saire en sorte que le second terme soit évanoui dans la transformée.

Les exemples en font faciles à faire, sans qu'il soit ne-cessaire d'en prolonger ce Traité,



ANALYSE



# ANALYSE COMPOSÉE,

ANALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se téduisent à des équations composées.

# LIVRE IV.

Où l'en explique la réfolution des équations en general, c'est à dire de sous let dégrés, lorsque leurs racines sont commenspurables; la maniere de réduire les équations composter au plus simple degré; G ce qui regarde les équations qui ent des racines égales.

# SECTION I.

Où l'on explique la résolution des équations en general, lorsque leurs racines sont commensurables.

# PROBLÊME L

56. TROUVER les racines commensurables d'une équation conposse numerique ou litterale, de quelque degré qu'elle puisse terdont zero est le second membre, lorsque son premier terme n'a pas d'autre cécspicient que l'unité; qu'il n'y a dans ses termes ni fractions, ni incommensurables; O que tous les termes sons bomogenes los sque l'équation est litterale.

## METHODE GENERALE.

1º. IL faut trouver tous les diviseurs du dernier terme, dont l'unité & le dernier terme lui-même, sont toujours du nombre, & écrire tous ces diviseurs de suite & par ordre,

c'est à dire, les plus simples les premiers, 2°. Il faut diviser l'équation propolée successivement par l'inconnue lineaire de l'équation moins chacun de ces diviseurs du dernier terme, en commençant par les plus fimples, fupposé qu'on connoisfe par les signes qu'il y a des racines positives dans l'équation, Il faut ensuite la diviser successivement par l'inconnue lineaire plus chacun des diviseurs du dernier terme, en allant par ordre des plus simples aux plus composés, supposé qu'on connoisse par les signes qu'il y a des racines négatives dans l'équation. Le premier des diviseurs par lequel l'équa-16 tion fera divilée fans refte, \* contiendra une des racines qu'on cherche, qui sera positive, si dans le diviseur elle est jointe à l'inconnue par le figne -; & négative, si c'est par le figne + . 3°. Après avoir trouvé une racine de l'équation, on continuera d'operer de la même maniere sur le quotient qu'on aura trouvé, & si on trouve une seconde racine, on operera de la même maniere fur le nouveau quotient; ce que l'on continuera jusqu'à ce qu'on ait trouvé toutes les racines de l'équation : & on les trouvera toutes par cette methode, si elles sont toutes commensurables.

## EXEMPLE I.

POUR trouver les racines de l'équation  $n^2-3nn-10n$  +14=0,  $1^n$ , il faut chercher tous les divileurs du demier terme, & l'on trouvera 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 24  $2^n$  Il faut faire les équations simples n-1=0, n-2=0, n-3=0, n-3=0, n-4=0, n-6=0, n-8=0, n-11=0, n-2=0, n-12=0, n-2=0, and one les racines sont positives, & contiennent de suite les équations simples n+1=0, n-12=0, n-12=0

S'il ny avoir que des racines pofitives, les premieres équations fimples infinionet; Se les demieres infinioents til n'en avoit que de négatives: mais il faut fe fervir des unes & des autres, les fignes des termes de l'équation propofée faifant voir qu'elle contient des racines positives & négatives.

Il faut ensuite diviser l'équation proposée par x-1=0; & comme l'on trouve un reste, & que la division n'est pas exacte, on est affuré que x-1=0 ne contient pas une

facine politive de la proposée, c'est à dire que - 1 n'est pas

une racine de la proposée.

Il faut la divifer pax + t = 0; & comme l'on trouve un refle » t + t = 0 ne contient pas une racine négative de l'équation . Les deux divifeurs x - t = 0, x + t = 0 n'ayant pas fait trouver de racines , il faut se servir par ordre des suivans , en commençant pax - 2 = 0 : mais l'on trouve que la propôrée se divisse exactement par x - 2 = 0 contient ax - t x - 12 = 0. Cela fait voir ax - t x - 12 = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t x - t = 0. Cela fait voir ax - t = 0.

3. Il ne faut plus divifer la proposée, mais seulement le quotient xx - 1x - 12 = 0, non par les diviseurs x - 1 = 0, x + 12 = 0, non par les diviseurs x - 1 = 0, x + 12 = 0, non par les diviseurs x - 12 = 0, x + 12 = 0, and in mais par les diviseurs x - 2 = 0, x + 2 = 0,

## EXEMPLE II.

Pour trouver les racines de l'équation x' - 9xx + 22x
-8 = 0:

1°. Il faut chercher tous les diviseurs du dernier terme, qui

font 1, 2, 4, 8.

2°. Il faire faire les feules équations fimples  $x \rightarrow x = 0$ ,  $x \rightarrow 2 = 0$ ,  $x \rightarrow 4 = 0$ ,  $x \rightarrow 8 = 0$ ; parceque les fignés alternatifs  $+ & c \rightarrow de$  la proposée, font voir que toutes ses racines sont positives.

Il faut divifer la propofée fucessivement par ces-équations simples, & l'on trouve que x-1=0, x-2=0, donnent des restes ; mais que la division se fait exactement par x-4=0; & le quotient est x-x-yx+2=0. Cela fait voir que x-4 est une racine de la proposée

3°. Il faut divifer le quotient non par x-1=0, x-2=0, qui ont donné des reftes, mais par x-4=0, x-8=0;

& la division ne pouvant se faire exactement, le quotient ou l'équation ax - 5x + 2 = 0, n'a pas de racines com-

menfurables;

Si Ton ventr avoir la réfolution entiere de la propofte  $x^2 - 9x + 2x - 8 = 0$ , dont on cononti déga une destracines, qui elt +4, on cherchera les deux autres en refolvant l'équation xx - 5x + 2 = 0, qui elf du fecond degré, lé l'autre paffer le dernier terme dans le fecond membre, de l'autre paffer le dernier terme dans le fecond membre, de la moitié du coeficient du fecond terme, à chaque membre, de l'au una  $xx - 5x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2}$ ; de cofin itrer la racine quarrée de chaque membre, de l'on aura  $xx - 5x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , ou  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ , or  $x = \frac{1}{2} + \nu \stackrel{?}{\to} 2$ ,

# EXEMPLE III.

Pour trouver les racines de  $x^3 - 2axx - 3aax + 6aab = 0$ -2bxx + 4abx + 9aac

1°. Il faut chercher tous les divifeurs du dernier terme, qui font 1. 3. a. aa. 3a. 3aa. 2b+3c. 6b+9c. 2ab+3ac.

- 3cxx + 6acx

6ab + 9ac. zaab + 3aac. 6aab + 9aac.

2. Les équations simples qui doivent fervir de divieurs pour les racines positives; sont s - 1 = 0, x - 3 = 0, x - a = 0, x - a = 0, x - a = 0, &c. Pour les racines négatives, x + 1 = 0, x + 3 = 0, x + a = 0. x + a = 0, x + a = 0.

En faifant la division de la proposce par x-1=0, x-3=0, x+3=0, x-4=0, on trouve des refles: mais divisant la proposce par x+a=0, la division est exacte, & le quotient est xx-3ax+6ab=0.

- 3cx

Ainfi x + a = 0 contient une racine négative de la proposée qui est -a.

3°. Continuant de diviséer ce quotient, qui ne contient que des racines positives, comme les signes alternatifs + & - le sont voir, par les seuls diviseurs des racines positives, en

paffant ceux qui ont déja donné des refles, on trouve que la division le fait exactement par x - 3a = 0, & que le quotent et x - 2b - 3c = 0, ainsi + 3a, & + 2b + 3c font les deux autres racines de la proposée, qui sont positives: & la proposée est récluie.

Ces exemples suffisent pour faire concevoir clairement la methode du premier Problème, dont la démonstration est évidente par la formation des équations composées.

## COROLLAIRES.

57. LOR SQUE l'inconnue n'est pas lineaire dans le penultième terme, mais regardant la puislance de l'inconnue qui est dans ce penultième terme comme lineaire, les autres termes, excepté le deriner, en contienent les puissances exaclès, comme dans l'équation x° + aax\* - a°xx - a° = 0.

Dans ce cas il ne faut pas prendre dans les équations simples qui doivent être les diviseurs de la proposée, l'inconnue lineaire, mais la puissance de l'inconnue qui est dans le penultiéme terme.

Dans cet exemple, où les divifeurs du dernier terme font 1. a. aa. aa + ce , &c. les équations fimples qui doivent fervir de divifeurs feront xx - 1 = 0, xx - ax = 0, contient les xx - ax = 0, xx - ax = 0,

deux autres racines qui font incommensurables-

En resolvant ce quotient, qui est une équation du second degré, on trouvera que les deux autres racines sont  $\frac{1}{2}$  cc — 8aa, &  $\frac{1}{2}$  cc — aa —  $\frac{1}{2}$  cc /cc — 8aa, &  $\frac{1}{2}$  cc — aa —  $\frac{1}{2}$  cc /cc — 8aa.

58. Au lieu de faire la division de la proposée par l'inconnue — ou 

— chacun des diviseurs du demier terme, on peut fubilituer fuccessivement dans la proposée, chacun des diviseurs du demier terme & ses puissances, à la place de l'inconnue & de ses puissances; celui des diviseurs dont la substitue de l'inconnue & de ses puissances; celui des diviseurs dont la substitue.

tution fera que tous les termes le détruitort par les fignes con33-traires, \* lera une des racines de l'équation: & les divifeurs
dont la fubilitution ne fera pas détruite tous les termes par
des fignes contraires, ne feront pas les racines de l'équation:
ceux de ces divifeurs du dernier terme qui étant fubilituez
dans la proposée avec le signe +, feront détruire tous les ter33-mes de l'équation, \* seront les racines positives: ceux qu'etant fubilituez avec le signe -, feront détruire tous les ter-

\*33.mes de la proposse, \*\* seront les racines négatives.

En substituant par ordre dans le premier exemple x'-3xx

- 10x + 24 = 0, les diviscurs du dernier terme + 1, + 2,

+ 3, &c. 01 - 1, - 2, - 3, &c. on trouve que la substitution de + 1, &c. de - 1, ne s'air pas détruire les termes; mais

la substitution de + 2 à la place de x, donne + 8 - 12 - 20

+ 24, dont tous les termes se détruisent; ainsi + 2 est une
racine positive de la proposée.

On abaiffera enfuire la propofée, en la divifant par x - z = 0; de l'on trouvera le quotient xx - 1x - 1x = 0, qui contient les deux autres racines de la propofée; de fublituant dans ce quotient, non les divifeurs + 1, - 1, qui n'ont pas fait évanouir tous les termes de la propofée, mais les autres + 2, - 2 + 3, de. l'on trouve que la fublitution de - 3 fait déruire tous les termes, les rendant égaux à 2c. 0, ainsí - 2 est une racine négative de l'équation propofée.

Divifant le quotient xx - 1x - 12 = 0, par x + 3 = 0; l'on trouve le quotient juste x - 4 = 0, qui fait voir que 4 = 4 est la troisième racine de la proposée.

La démonstration de ce Corollaire est évidente par 31.

# III.

Le coeficient du fecond terme d'une équation composée contenant les racines de l'équation , i let évident que les diviseurs du derniet terme , qui onr plus de dimensions que le coéficient du fecond terme, sont inutiles, ée qu'ils ne peuvent fervir pour former les équations lineaires qui peuvent exactement diviser la proposée; ainsi dans le traisième exemple, où le coeficient du second terme est lineaire, les diviseurs du dernier terme qui ont plus d'une dimension, sont inutiles, & ne peuvent être les racines de l'équation.

Dans les équations numeriques, s'il y avoit des diviseurs

qui surpassassent le plus grand coëficient négatif augmenté de l'unité, ils seroient inutiles pour trouver les racines positives, étant plus grands que les racines positives. \*

.

Lorque la methode du Problème fait trouver quelques racines, mais non pas toutes, il eft évident que l'équation concient des racines commensurables, qui sont celles que fait trouver la methode; & d'autres incommensurables, qui sont celles qu'on ne peut pas trouver par la methode : Et si l'on nen peut trouver aucune par le Problème, elles sont toutes incommensurables, 41.

Il y a des cas où quand même l'équation composée contiendroit des incommensurables, on ne laisseroit pas d'en trouver les racines par la methode generale; il faut dans ces cas que la grandeur incommensurable soit un diviseur exact du dernier terme de l'équation, ou qu'elle soit une partie d'un diviseur exact du demier terme, comme dans cet exemple:  $x^2 + bxx = \frac{1}{2} \frac$ 

 $-xx\sqrt{ab+3bb}$  —  $6bb\sqrt{ab+3bb}$ . Agrandeur —  $3b+\sqrt{ab+3bb}$ , eft un divifeur exact du dereiter terme. En divifant la propofée par  $a+3b-\sqrt{ab+3bb}$  = 0, la division est exacle, & lon trouve lequotient xx-2bx + 6bb = 0; ains  $(-3b+\sqrt{ab+3bb})$ , est une racine de la proposée, & le quotient contient les deux autres racines qui sont imaginaires, l'une étant  $b+\sqrt{-3bb}$ , & l'autre

VI.

b-V-566.

Lorsqu'une équation composée est le produit d'autres équations composées d'un moindre degré que la proposée, & qu'il y en a quelqu'une parmi ces derniers qui n'a que le premier & le dernier terme, comme xx - aa = 0,  $x^i - a^i = 0$ , &c. & que ce dernier terme - aa, ou  $-a^i$  est une grandeur commensurable, on peut trouver par la methode generale ces équations d'un moindre degré, qui n'ont que le premier & le dernier terme.

Par exemple, on veut resoudre l'équation x<sup>5</sup> — 2bx<sup>5</sup> — aaxx + 2aabx — 4aabb = 0, les diviseurs du dernier + 4bbxx

terme font x. a. b. ab. aa. bb. aab. ab. On trouve qu'en divifant la proposée par les équations x - 1 = 0, x + 1 = 0, x - a = 0, x + a = 0, x - b = 0, x + b = 0,

la division n'est pas exacte.

Il faut voir ensuite si la proposée ne peut point être divisée par xx-ab=0, xx+ab=0, xx-aa=0; & l'on trouve qu'elle sé vivisée exactement par xx-aa=0; o con que le quotient est xx-ab=0; and xx-ab=0; ce que le quotient est xx-abx+abb=0; hinfixx-aa=00 est une des équations dont la proposée est le produit, & & l'autre est le quotient xx-abx+abb=0.

En resolvant xx - aa = 0, on trouve xx = aa,  $x = \sqrt{aa}$ , &  $x = -\sqrt{aa}$ , qui sont deux racines de la proposée.

Le quotient xx - 2bx + 4bb = 0, contient les deux autres racines  $+ b + \sqrt{-3bb}$ ,  $+ b - \sqrt{-3bb}$ , qui sont imaginaires.

# PROBLÊME II.

59 LORSQU'UNE équation composée, de quelque degré qu'elle puisse être, a un cofficient disperent de l'unité dans son premier terme, qu'elle n'a ni fractions, ni incommensurables; trouver toutes les racines commensurables qu'elle peut avoir.

## METHODE GENERALE.

1°. Le faut trouver tous les divifeurs du coëficient du premier terme, & tous les divifeurs du dernier terme; & aprise avoir multiplie tous les divifeurs du premier terme par l'inconnue lineaire, il faut faire des équations fimples de ces produits, & de chacun des divifeurs du dernier terme, mettant le figne — devant chacun de ces divifeurs du dernier terme, pour trouver les racines positives de la propose; & + pour trouver les régatives.

2°. Il faut diviser la proposée successivement par ces équations simples, jusqu'à ce qu'on en trouve une qui fasse la division sans reste : Elle contiendra une des racines de la

propofée.

3°. Il faut continuer l'operation sur le quotient, jusqu'à ce qu'on trouve une seconde racine de la proposée, & faire la même operation sur le quotient que sera trouver cette seconde racine.

En continuant cette operation; on trouvera toutes les racines de la proposée, si elles sont commensurables.

SII le trouve des quotiens dont on ne puisse trouver les racines par cette methode, la proposée aura des racines incomnensurables, qui sont celles de ces quotiens. Et si son ne pouvoit trouver aucune racine de la proposée par cette methode, elles séroient toures incommenssurables,

# EXEMPLE.

Pour trouver les racines de esfa' -- ansfax -- anbbex -- 3anbbe -- 3betex -- 3anbbe -- 3bbefax -- 3

1°, tous les divifeurs du coëficient cef du premier terme font  $1: c.\ c.c.\ f.\ cf.\ cf.$  Tous les divifeurs du dernier terme 3aab  $1: c.c.\ f.\ cf.\ cf.$  Tous les divifeurs du dernier terme 3ab  $0: c.c.\ f.\ cf.\ cf.$  Cous les produits des divifeurs du coëficient du premier terme par l'inconne x, font  $x.\ c.\ c.c.\ x.\ c.c.\ c.c.\ c.c.\ c.c.\ cerme par l'inconne <math>x.\ c.\ c.c.\ x.\ c.c.\ c.c.\$ 

2°. Il faut diviser la proposée par ces équations simples, & l'on trouve que cx - aa = 0, fait la division sans restes & que le quotient est  $cfxx - 3bbfx + 3b^2 = 0$ . Ainsi cx - aa = bbfx.

= 0, contient une racine de la proposée qui est \* = \*.

3°. Il faut continuer la même operation (ur le quotient; mas il ne faut le fervir que des équations simples, dont le premier terme est le produit d'un des diviseurs du coësicient ef du premier terme du quotient par », & cont le second terme est un des diviseurs du demier terme 3b\* du quotient , & passer qui ont donné des refles dans la premier coperation; & l'on trouvera que le quotient ef xx — 3b/x → 3b\* = 0, se divise — bbxx

exactement par fx - bb = 0, & que le quotient qui en vient est ex - 3bb = o. Ainsi l'on a les deux autres racines de la propose, qui sont  $x = \frac{15}{6}$ , &  $x = \frac{14}{6}$ .

La démonstration de ce Problème est évidente par la formation des équations composées, dont le premier terme a un

\* 27. coeficient different de l'unité . \*

### AVERTISSEMENT.

N verra l'usage du second Problème dans la suite, lorsqu'on enfeignera à abaisser une équation composée au plus simple degré; & l'on voit affez qu'il fert à trouver les racines des équations composées qui ont des fractions, lorsqu'on ne veut pas prendre la peine de les transformer en d'autres qui n'ayent que l'unité pour le coëficient du premier terme.

# SECTION

Où l'on explique d'autres metbodes pour resoudre le premier & le second Problème, qui abregent souvent les operations.

### PREMIERE METHODE.

60. 1°. IL faut partager toutes les grandeurs de l'équation en deux fommes, & chercher par la methode qu'on a donnée pour trouver le plus grand diviseur commun, un divifeur commun à ces deux fommes : si ce divifeur commun contient l'inconnue lineaire, il contient necessairement une racine de l'équation ; & l'équation étant divilée par ce diviseur commun, le quotient contiendra les autres racines,

qu'on cherchera de la même maniere.

2°. Si ce diviseur commun contient differentes puissances de l'inconnue, il faut diviser l'équation proposée par ce diviseur commun; & si le quotient exact, qui en viendra neces. fairement, contient l'inconnue lineaire, ce quotient contiendra une des racines de la proposée, & le diviseur commun contiendra les autres. Si ce quotient contient differentes puissances de l'inconnue, on est assuré que ce quotient & le diviseur commun, sont deux équations dont la propolée est le produit: On operera sur chacune comme l'on a

fait sur la propose, c'est à dire, on partagera le diviseur commun en deux sommes, doot on cherchera le diviseur commun; & on partagera de même le quotient en deux sommes, dont on cherchera le diviseur commun, &c. Et en continuant d'operer de cette maniere, si l'on arrive à un diviseur commun, ou à un quotient exact, où l'inconnue soit lineaire, il contiendra une racine de la proposée; & on les trouvera toutes les unes aprés les autres, si elles sont commensurables.

3º. Pour obferver de l'ordre dans ce parrage de toures les grandeurs d'une équation en deux fommes, on mettra dans une des deux formm s toutes les quantités de l'équation où fe trouve une même lettre, de toutes les autres dans lattre. Et fi cela ne feuilli pas, on mettra dans une des fommes les grandeurs de l'équation, où une même lettre a un même nombre de dimensions, de les autres dans la feconde fomme : ou bien on mettra dans la première fomme les grandeurs ob find teux lettres différentes, de les autres dans la feconde, dec.

4°. Quand on a fait le partage de l'équation en deux formmes, on peut chercher le divifeur commun de la proposée & de l'une des deux sommes, au lieu de chercher celui des deux

fommes.

### EXEMPLE I.

Pour trouver les racines de xi-taxx-gaax-gaab=0

1°, il faut partager toutes les quantités de l'équation en deux fommes, on mettra toutes celles où se trouve e dans l'une, & les autres dans l'autre somme; & l'on aura

x' - 2axx - 3aax - 3aab Et - 6xx + 3a6x + 3ab6 + bxx - 2abx - b6x

La seconde somme contenant e dans toutes ses grandeurs, il faut la diviser par — e,& l'on aura pour la seconde xx — 3 ax

— 3ab. Il faut divifer la premiere par cette seconde, & l'on trouvera que la divisson se fait exactement; a insi cette seconde somme est un diviseur commun de la premiere & de la seconde somme, & par consequent de la proposée.

2°. Ce divifeur commun xx — 3ax — 3ab = 0, étant + bx P ij une équation composée , & non pas lineaire, il faut diviser la proposée par ce diviseur commun , & l'on trouvera pour quotient exact l'équation lineaire  $\star \star \star = -\epsilon = 0$ , qui content une racine de la proposée qui eft  $\star = -a + \epsilon$ . Le diviseur commun  $\star \star = 3as = 0$ , contient les deux

autres racines de la proposée.

Pour les trouver, on partagera xx - 3ax - 3ab = o en

deux fommes, mettant dans la premiere les grandeurs où elt b, & les autres dans la feconde; & l'en autre bx - 3ab, bx = 3a

On divifera xx - 3ax - 3ab = 0, qui contient les deux +bx

dernieres racines de la proposée, par l'équation lineaire x-3a=0, qui contient l'une de ces racines; & le quotient x+b=0, contiendra la derniere racine, qui est x=-b.

# EXEMPLE II.

 $\mathbf{x}^*$ , il faut partager toutes les quantités de l'équation en deux fommes; on peut mettre dans la premiere toutes les quantités où font les deux lettres  $b \otimes c d$ ,  $\delta c$  toutes les autres dans la feconde;  $\delta c \ln n$  aux

La seconde peut être divisée par xx; & faisant la division, I'on trouve pour la feconde xx - 2ax - 3aa

-cx + 3ac Il faut chercher le plus grand diviseur commun de la premiere somme & de cette seconde somme, & l'on trouve que xx - 2ax - 3aa = 0, est elle - même le plus grand -cx + 34c.

divifeur commun.

2°. Il faut diviser la proposée par ce diviseur commun, & I'on trouve le quotient exact xx - 5bx + 6bb = 0; on est + dx - 3bd

affuré que la proposée est le produit de ces deux équations xx - 5bx + 6bb = 0xx-2ax-3aa=0, + dx - 3bd

-cx +340

Il faut chercher separément les racines de chacune, de la même maniere qu'on a cherché celles de la proposée; c'est à dire, il faut parrager la premiere en deux fommes, en mettant dans la premiere les grandeurs où se trouve la lettre e, & les autres dans la seconde; & l'on trouve

-cx+3ac, Et xx-2ax-3aa. Divisant la premiere par - c, l'on trouve x - 34, qui est un diviseur commun de la premiere & de la seconde; par confequent x - 3a = 0, contient une racine de l'équation ax - 2ax - 3aa = 0; & par confequent une racine de la

-cx + 3ac proposée, qui est x = 3a. En divisant xx - 2ax - 3aa = 0. -cx + 24C

par x - 3a = 0, le quotient x + a - c = 0, contient une autre racine.

Il faut à present trouver les racines de xx - 5bx + 6bb + dx - 3bd = o; pour cela on partagera cette équation en deux sommes,

mettant dans la premiere les grandeurs où se trouve d, & les autres dans la seconde; & l'on aura

+dx-3bd, Et xx-5bx+6bb.

On divifera la premiere par d, & l'on aura x - 3b, qui est un diviseur de la seconde xx - 5bx + 6bb. Ainsi x - 3b = 0, contient une racine de xx - 5bx + 6bb = 0. Divi-+ dx - 3bd

fant cette équation par x - 3b = 0, l'on trouvera le quo-Piij

tient x - ab + d = 0, qui contient l'autre racine; & l'on a les quatre racines de la proposée.

Démonstration de cette metbode.

ELLE dépend de cet axiome, qu'un diviseur commun aux deux parties d'un tout, est diviseur du tout; & qu'un diviseur commun de tout & d'une partie, est diviseur de l'autre partie.

Les équations faites de l'inconnue de l'équation propolée, & de quelques-unes des grandeurs connues de la propolée, quand elles foot des diviteurs exacês de la propolée, contennent les racines de la propolée. Or il est évident par l'axiome précedent, qu'on trouve par la methode ces équations qui divifent exactement la propolée; on trouve donc par la methode les racines de la propolée; ob quand elles nen ont pas de commensurables, on trouve les équations plus fimples que la propolée, qui contienent est racines, quand elle est le produit d'autres équations plus simples commensurables.

Application de la même metbode au second Problème.

Pour trouver les racines de sefx'- anefxx + anbbex - 3anb = 0
- bleexx + 3anbbex
- 3befxx + 3befx

3°, on partagera l'équation en deux sommes, mettant dans la premiere toutes les grandeurs où se trouve b, & les autres dans la seconde; & l'on aura

- bbccxx + aabbcx - 3aab\*

- 3bbcfxx + 3aabbfx Et ccfx3 - aacfxx + 3b\*cx

Divisant la premiere par — bb, & la seconde par efex, on aura ccxx—aaex+3aabb

+ 3cfxx — 3aafx Et cx — aa — 3bbcx

On cherchera le plus grand diviseur commun, & on trouvera que  $c\kappa - aa = 0$ , est le plus grand diviseur commun; par consequent  $c\kappa - aa = 0$  contient une racine de la proposée, qui est  $\kappa = \frac{a}{2}$ .

On divifera la proposée par ex — aa = o, & l'on aura le quotient efex — 3bbfx + 3b<sup>5</sup> = o, qui contient les deux — bbcx. autres racines de la proposée. On le partagera en deux fommes, mettant dans la premiere les grandeurs où est f, & les autres dans la seconde; & l'on aura

cfxx - 3bbfx, Et -bbcx + 3b4.

Divifant la premiere par  $fx_1$  & la feconde par —  $bb_1$  l'on aura  $\epsilon x - 3bb$ , Et  $\epsilon x - 3bb$ . Ces deux fommes contenant les mêmes grandeurs  $\epsilon$  chacune est leur diviseur commun, par consequent  $\epsilon x - 3bb = 0$ , contient une feconde racine de la proposée, qui est  $\epsilon x = \frac{1}{2}$ .

Enfin divilant  $cfxx - 3bbfx + 3b^* = 0$ , par cx - 3bb = 0,

- bbcx

on trouvera pour quotient fx - bb = 0, qui contient la troisième racine de la proposée, qui est  $x = \frac{bb}{j}$ .

La démonstration est la même,

# REMARQUES.

On pourroit proposer la même methode de cette autre maniere. Il saut supposer toutes les grandeurs de l'équation proposée où se trouve une même lettre, ou deux lettres disferentes, égales à zero, en supposant que cette lettre, ou chacune de ces lettres, est égale à zero, & seindre une équation de coutes ces grandeurs; & si l'on veut une autre de toutes les autres grandeurs de l'équation, & chercher un diviseur commun à ces deux équations; ou bien (si l'on veut) chercher un diviseur commun à la proposée, & à l'une de ces deux équations, & faire le reste de l'operation marquée dans la methode.

### II.

Lorsque toutes les racines d'une équation composée sont incommenssables, de qu'elle ne peut pas être le produit d'équations simples commenssirables, elle le peut être souvent de deux ou de plusseurs équations composées plus simples, chacune d'un moindre degré que la proposée, les quelles équations composantes, quoqu'elles n'ayent pas leurs racines commenssurables, peuvent pourtant être eles-mêmes commenssirables; c'est à dire, elles peuvent ne contenir aucunes incommenssurables. Or il est évident que la methode qu'on vient d'expliquer, ne sert pas seutement à trouver les racines commenssurables la proposée, mais

aussi les équations composantes plus simples que la proposée, & dont elle est le produit, lorsque ces équations plus simples sont commensurables; ce qui sert à abaisser la proposée à un moindre degré.

### III.

Loríqu'après avoir fair le partage de toutes les grandeurs d'une équation composée en deux sommes, de toutes les manieres qu'il est possible, on ne trouve aucune équation simple qui la divisé exactement, c'est une marque qu'elle n'a aucune racine commensurable; de lorsqu'en ne trouve aucune équation composée plus simple que la proposée qui la divisée exactement, c'est une marque qu'elle ne peut être abaissée à un degré plus simple; c'est à dire, qu'elle ne peut être le produit d'autres équations composées plus simples qui soient commensurables.

#### T 17

Cette methode s'étend aussi aux équations qui ont des incommensurables , lorsque ces équations sont le produit d'autres équations plus simples qui contiennent les mêmes incommensurables, ou du moins dont une les contient.

Pour trouver, par exemple, les racines de  $x^3 + bxx$   $-xx\sqrt{ab+3bb}$ 

$$+ 2bx\sqrt{ab + 3bb} + 18b^{3} = 0,$$
  
 $-6bb\sqrt{ab + 3bb}$ 

on partagera cette équation en deux formmes, mettant dans la premiere les grandeurs où se trouve l'incommensurable  $\sqrt{ab+3bb}$ , & les autres dans la seconde; & l'on aura

 $-xx\sqrt{ab+3bb} + 2bx\sqrt{ab+3bb} - 6bb\sqrt{ab+3bb}$ . Et  $x^3+bxx+18b^2$ . Divifant la premiere par  $-\sqrt{ab+3bb}$ , fron aura pour la premiere xx-2bx+6bb. On cherchera le plus grand divifeur commun de la premiere & de la seconde sonnee, & l'on trouvera que xx-2bx+6bb on cherchera le quotient exact  $x+3b-\sqrt{ab+3bb} = 0$ , qui trouvera le quotient exact  $x+3b-\sqrt{ab+3bb} = 0$ , qui contient une racine de la proposice, qui est  $x=-3b+\sqrt{ab+3bb}$ . Le diviseur xx-2bx+6bb=0, contient les deux autres qui sont imaginaires, la premiere étant  $x=b+\sqrt{-3b+3bb}$ . Le  $x=b+\sqrt{-3b+3bb}$ .  $x=b+\sqrt{-3b+3bb}$ .

SECONDE

# SECONDE METHODE.

61. 1. Tu faut regarder une des grandeurs connues de l'équation composée dont on veut trouver les racines, ou bien les équations commensurables plus simples qui la divisent exactement . comme l'inconnue de l'équation; & confiderer l'inconnue de l'équation comme une grandeur connue, & ordonner l'équa-

tion par rapport à cette inconnue supposée.

2°. Il faut ensuite appliquer à l'équation ainsi ordonnée , la methode du second Problème, ou la premiere methode de cette section; & si l'on trouve des équations, dans lesquelles l'inconnue de la proposée soit lineaire, qui divisent exactement cette équation, on aura les racines de la proposée. Si l'on trouve des équations qui divisent exactement cette équation, qui contiennent des puissances de l'inconnue de la proposée, l'on aura les équations composées plus simples que la proposée, dont elle est le produit. L'on operera sur chacune de ces équations composées plus simples, comme l'on a fait sur la propofée.

a°. Dans le choix qu'on fera d'une grandeur connue de la proposée, pour en faire l'inconnue de l'équation, il faut en prendre une dont la plus haute puissance soit moindre que celle de l'inconnue de la proposée, pour avoir une équation d'un moindre degré que la proposée, & qui soit par consequent plus

facile à resoudre.

EXEMPLE. POUR trouver les racines de cette équation du troisiéme degré. x1-2cxx-acx+ccd=0,

+ axx - bex - acd +bxx +abx-bcd midxx m ccx mabi - zcdx r adx 4-bdx

1°, on regardera la connue e comme inconnue, & l'inconnue » comme connue ; & aprés avoir ordonné l'équation par rapport à l'inconnue c, on aura l'équation suivante du lecond degré dec-ade +abd=0 wace-bde - abse -axc +adx

> -bac ≠bds: - zdxc + axx - Lune + bxx obs days \*\*\*

2°. Pour se servir de la methode du second Problême, il saut trouver tous les divissers du coefficient du premier terme d $\leftarrow \times$ , qui font t,  $d \leftarrow \times$ . Se leurs produits par l'inconne e, qui font e,  $ed \leftarrow e\times$ . Il saut aussi, trouver tous les diviseurs du dernier terme. Pour les trouver, on seindra que ce demier terme est une équation). & l'on aura

x' + dxx + bdx + abd == 0. + bxx + adx + axx + abx

On cherchera tous les diviseurs de son dernier terme abd, qui sont 1, a, b, d, ab, ad, bd, abd. On fera les équations simples x+1=0, x+a=0, x+b=0, x+b=0, x+d=0. Il elt insuite den faire d'autres, praceque les racions de certe equation seinte sont toutes négatives , & les diviseurs ab, ad, &c. on plus de dimensions que la divison de cette équation simples. Lon trouvera que la divison de cette équation seinte se sait exactement par x+a=0, x+b=0, x+d=0.

Si l'on avoit besoin de tous les diviseurs du dernier terme, il n'y auroit qu'à multiplier ces équations simples les unes par les autres deux à deux; mais ces diviseurs scroient inutiles, ayant

plus de dimensions qu'il n'en faut.

Ayant les diviséurs du dernier terme, dont on a befoin, on fera , selon la methode du sécond Problème, les équations simples de l'inconnue e, & de chacun des diviséurs du dernier terme; & l'on aura e - x - a = 0, e = x - b = 0, e = x - d = 0, & c. On ne fait pas les équations simples de + xe - a = 0, & c. On ne fait pas les équations simples de + xe - a = 0, & c. Darceque le premier terme de + xe - a plus de dimensions qu'il ne faut. On diviséra l'équation , dont e est supposée l'inconnue, par ces équations simples e = 0, & on trouvera qu'elle se divisé sans rest par e - x - x = 0 o, & on trouvera qu'elle se divisé sans rest par e - x - x = 0 on e = 0, e = 0, e = 0, e = 0, a factor de la proposée. La premiere est e = 0, e =

# REMARQUE.

On auroit beaucoup abregé l'operation précedente, si l'on avoit examiné, avant de chercher les diviseurs du dernier terme de l'équation dont e a été imposée l'inconoue, fi un des divifeurs du premier terme de+se, per exemple d+s, ne le feroit point aufif de toute cette équation; & comme l'on auroit trouvé qu'il la divisé fans reste, & que le quotient et ee - ae + ab = 0.

$$\begin{array}{ccc}
cc - ac + ab = 0 \\
- bc + ax \\
- 2xc + bx
\end{array}$$

le divifeur  $d \rightarrow x = 0$ , contiendroit déja une racine de la propofée, qui est x = -d. L'on trouveroit les deux auteuren operant leulement fur le quotient : mais on ne s'est par servi de cet abregé, afin de faire mieux concevoir cette seconde methode.

Autre maniere par la premiere Methode de cetté Section.

On partagera l'équation ordonnée par rapport à la lettre  $\epsilon_i$  confiderée comme inconnue, en deux fommes, mettant dans la première les grandeurs oû fe trouve la lettre  $d_i$ , & les autres dans la Geonde; & Ion aura

Divisant la premiere par d, & la seconde par  $\kappa$ , on aura pour l'une & l'aure, cc - ac + ab

Ainsi le plus grand diviseur commun des deux sommes est cc - ac + ab = 0.

On divifera l'équation, dont  $\epsilon$  est supposée l'inconne , par ce divifeur commun, & l'on trouvera le quotient  $d \to x = 0$ , qui contient une racine de la proposée, qui est x = -d; pour avoir les deux autres , on partagera le diviseur commun en deux sommes, mettant dans la première les grandeurs oil te trouve  $\epsilon$ , & les autres dans la sécondes & l'on aura

Divisant la premiere par— $\epsilon$ , l'on autra pour la premiere  $\epsilon - b$ —x, qui divisé exactement la feconde; ainsi  $\epsilon - b - x = 0$ contient une feconde racine de la proposée, qui est  $x = \epsilon$ —b. Divisant  $\epsilon \epsilon - a\epsilon + ab = 0$ , par  $\epsilon - b - x = 0$ ,
— $b\epsilon - a\epsilon + ac$ 

-2xc+bx

I'on trouvera le quotient c - a - x = 0, qui contient la troiséeme racine, qui est x = c - a.

# Démonstration de la feconde metbode.

I. est évident que les diviseurs exacts de l'équation qu'on a ordonnée par rapport à une des lettres connues de la proposée, regardée comme inconnue, font aussi des diviseurs exacts de la proposée; & eque s'ils contiennent l'inconnue lincairer « de \*10 proposée; \*1 se en contiennent les racines; s'ils contiennent les puissances de l'inconnue « de la proposée, ce sont les équations commensurables plus simples que la proposée, dont elle est le produit : Or la methode fait trouver ces diviseurs exacts , lorsqu'il y en a ; elle fait donc trouver les racines commensurables de la proposée , don elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simples que la proposée ; dont elle est le produit plus simp

Troisième methode par le moyen des transformations.

# Remarques necessaires pour concevoir clairement cette methode.

CETTE traifiéme methode fervira à abreger la methode generale du premier Problème, principalèment dans les équations numeriques; elle s'étend aufii aux équations literales; mais les deux methodes qui précedent, sont ordinairement les plus courtes de toutes pour ces équations.

La longueur de la methode generale du premier Problème pour trouver les racines d'une équation composée, vient de ce qu'étant neceffaire de divisée cette équation par une équation simple qui contienne l'inconnue plus ou moins un des diviseurs du dernier terme ; quand ce dernier terme a beaucoup de diviséurs, il y a beaucoup de divisions à faire; avant de trouver les équations simples, qui en sont les divifeurs; ainfi la manière d'abreger cette methode, feroit de diminuer le nombre des divifeurs du dernier terme de la proposée, ou de pouvoir distinguer parmi ces diviseurs ceux-là

seulement qui sont utiles, & de laisser les autres.

Cela fe peut faire par le moyen des transformations ; 1°, en trouvant une transformée dont le dernier terme contienne moins de diviseurs que la proposée; par cette maniere on trouvera plus facilement les racines de la transformée. qui feront ensuite connoître celles de la proposée . 2°. En trouvant une ou plusieurs transformées, dont les racines foient celles de la proposée augmentées ou diminuées d'une grandeur connue ; car les racines de ces transformées étant diminuées ou augmentées de la même grandeur connue, seront celles de la proposée; & ces racines des transformées devant être des divifeurs de leurs derniers termes; en diminuant ou augmentant tous les diviseurs des derniers termes de ces transformées de la même grandeur connue, il est évident qu'il n'y aura que les divifeurs ainsi diminués & augmentés, qui seront communs avec les diviseurs du dernier terme de la proposée, qui pourront être les racines de la proposée; ce qui fera distinguer parmi tous les diviseurs du dernier terme de la proposée, ceux-là seulement qui en pourront être les racines.

Mais comme l'on n'a besoin que des seuls derniers termes des transformées, il faut se souvenir pour abreger le calcul, 1°, qu'en substituant une grandeur connue positive dans la proposée à la place de l'inconnue, \* la fomme de toutes les 19. grandeurs de l'équation, aprés la fubstitution, est le dernier terme de la transformée, dont les racines feroient celles de la proposée diminuées de cette même grandeur connue : 2°, qu'en substituant une grandeur connue négative dans la proposée à la place de l'inconnue, \* la somme de toutes les . 19. grandeurs de l'équation, aprés la fubflitution, est le dernier terme de la transformée, dont les racines seroient celles de la propofée augmentées de la même grandeur connue. Et dans ce dernier cas, il fuffit de substituer la grandeur connue comme si elle étoit positive, & de changer tous les signes des termes où les puissances de l'inconnue ont des expoians impairs; c'est à dire, où il y a x, x3, x5, &c. Ces chofes supposées : voici la troisième methode,

Qij

62. Metbode pour transformer une équation proposes en une autre ,
dont le dernier terme ait moins de diviseurs que le
dernier terme de la proposée.

# PREMIER CAS.

QUAND let puissances de suite d'un diviseur du coescient du second terme, sont des diviseurs de tous les termes suivans; & quand le second terme étant évanoui, les puissances de suite d'un guarré diviseur du coéscient du troiséme terme, sons des diviseurs de tous les termes suivans.

Le faut trouver la transformée, dont les racines foient les racines de l'équation, divifées par le divifeur du fecond terns dont les puilfances prifes de fuire, font des divifeurs des coëficients fuivans & du dernier termes de le transformée aura beaucoup moins de divifeurs que celui de la propofée.

Lorque le fecond terme est évanoui, il faut trouver la transformée, dont les racines foient les racines de la proposée, divises par la racine du quarré diviseut du troisseme etme, dont les puissances pries de suite, sont des diviseurs des coéficients suivans & du dernier terme.

# Exemple L

Pour transformer l'équation x' — 4xx + 11x — 144 = 0, en une autre, dont le derniet terme air moins de divifeurs que 144, qui en a beaucoup, je remarque que les puissances 4 & 8 de 2, qui est un divifeur du sécond terme 4, sont des diviseurs de 12 & de 14x et de 14x

Je divise chaque racine de la proposée par 2, c'est à dire 3, 2, 6, 6 supposé \* ± = 7, d'où je tire » = 27; je fais la substitut (s' transféricon de cette valeur de x, à la place de x, dans la proposée, ce qui se fait par abregé, en divisant 4 par 2, 12 par 4, 144 par 8; je trouve la transformée j² = 27 + 37 - 18 = 0, dont le dernier terme 18 a bien moins de diviseurs que 144.

Les diviseurs de 18 sont 1. 2. 3. 6. 9. 18.

Je trouve que  $p^1-2py+3y-18=0$ , le divile exactement par 9-3=0, & que le quotient elt yy+1y+6=0. Ain 4-3 eft une racine positive de la transformée; le quotient contient les deux autres qui sont imaginaires. En

fubstituant 3 à la place de y dans x = 2y, l'on aura x = 6; ainsi  $\delta$  est la racine de la proposée.

### EXEMPLE II.

So IT la proposée  $x^3 - 144x - 10368 = 0$ , dont le dernier terme a beaucoup de diviseurs, mais il est divisible par la troisséme puissance de 12; & le troisséme terme 144x est

divisible par le quarré de 12.

Il faut transformer cette équation en une autre qui foit telle, que les racines de la propofée, divicées par 12, foient celles de la transformée; ainfi il faut fuppofer x=127, & aprés la fubfitution, qui fe fait par abregé, \*\*en dividant 144 par \*16. 44 quarté de 12, & 10, au 12, & 10, au 12, au 12,

Divisiant cette transformée par y = 2 = 0, la division se fait sans reste, & l'on trouve le quotient yy + 2y + 3 = 0. Ains + 2 est une racine positive de la transformée ; & les deux autres que contient le quotient, sont imaginaires.

Substituant + 2 à la place de y dans x = 12y, l'on a x = 24,

ainfi + 24 est la racine de la proposée.

# Second cas pour toutes les équations.

TRANSFORMER une équation, dont le dernier terme a beaucoup de divijeurs, en une autre dont le dernier terme en ait moins, lorsque l'équation n'a pas les conditions du premier cas.

Soit la proposée x' — 10xx = 19x — 24 = 0, qu'il faut transformer en une autre, dont le dernier terme ait moins de

divifeurs que celui de la propofée.

Il faur ínblituer dans la propofee, à la place de x, & de fes puissaces, 1°, l'unité, c'est à dire + 1; 2°, - 1; 3°, + 2 & fes puissaces, 4°, - 3 & fes puissaces; & ains de suite et l'appendiences; de ains de suite et l'appendiences; de consideration de suite et l'appendiences; de consideration de suite et l'appendiences; de consideration de suite et l'appendience et l'appen

Quand on en trouvera une qui a moins de divifeurs que le dernier terme de la proposse, il fauda supposse l'inconine de la proposse x = y + i ou — le nombre dont la substitution a donné la somme qui a le moins de divissurs,  $\delta x$  substitutes cette valeur de x,  $\delta$  la place de x, dans la pro-

Towns In Carry

posse; & l'on aura une transformée, dont le dernier terme aura moins de diviseurs que celui de la proposée.

Il faut en chercher les racines; & quand on les aura trou-

vées, elles feront connoître celles de la propofée.

- . En fublituant +1 dans l'exemple propole x' 10xx + 19x 24 = 0, à la place de  $x_1$  lon trouve 1 = 10 + 19 + 24 = -14; or 14 a moins de divifeurs que 24. C'et puislances, à la place de x' & de fes puislances, à la place de x' & de fes puislances, dans la propolée, je trouve la transformée fuivance y' 7jy + y 14. Cette transformée fe divideurs du denine te terme font 1 = 2, 7, 14. Cette transformée fe divide exadement par y 7 = 0, & le quotient et y' 2 = 0 ain 1/2 = 7, & fublituant 7 à la place de y, dans x = y + 1, je trouve x = 8; ain 1/2 eff une racine politive de la propolée
- 63. Methode pour faire distinguer parmiles diviseurs du dernier terme d'une équation, ceux qui en peuvent être les racines.

1°. L faut substituer successivement dans la proposée 1 . 2. 3. 4, &c. à la place de l'inconnue-

2°. Il faut prendre la fomme de toutes les grandeurs de l'équation, après la fubilitution de chacun de ces nombres, & l'on aura autant de fommes qu'on a fubilitué de nombres.

3°. 11 faut trouver tous les diviseurs du dernier terme de la proposée, & tous les diviseurs de chacune de ces sommes.

4. Il faut ajouter à tous les divifeurs de chaque fomme, le nombre dont la fubfitution a donné la fomme de laquelle ils font divifeurs; & aprés les avoir ainfi augmentés, leur ajouter, le figne + , c'est à dire, les regarder comme positis.

Il faut retrancher de tous les mêmes divifeurs de chaque fomme, le même nombre dont la fublitution a donné la fomme de laquelle ils font les divifeurs, marquant + devant les refles de ceux qui étoient moindres que le nombre qu'on en a retranché, & le figne — devant les refles de ceux qui étoient plus grands.

5. Il faut choifir parmi tous les divifeurs augmentes pofitifs de chaque fomme, ceux-là feulement qui font communs avec les divifeurs du dernier terme de la propofee; & ce feront les feuls qui pourront être les racines positives de la proposée; ainsi il faudra diviser la proposée par « moins chacun chacun de ces diviseurs communs; & les divisions qui se feront sans reste, feront connoître les racines positives de la proposée.

On choifira de même parmi les divifeurs négatifs diminués, ceux-là feulement qui font communs avec les divifeurs du dernier terme de la propofée, & on divifera la propofée par « plus chacun de ces divifeurs; & lorfque la divifion se fera fans refle, on connoîtra les racines négatives de la propofée.

# EXEMPLE.

L' E' QUATION proposée est x<sup>3</sup> — 10xx + 19x — 24 = 0; on substituera 1.2.3.4, &c. à la place de x, comme on le voit ici.

 $x^{3}-10xx+19x-24=0$ .

|                                                                                  |                   |                     |                |                    | •                  |                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  | 1                 | 1                   | 1              |                    | _                  |                                                |              |
|                                                                                  | 8                 | 4                   | 2              |                    |                    |                                                |              |
|                                                                                  | 27                | 9                   | 3              |                    |                    |                                                |              |
|                                                                                  | 64                | 16                  | 4              |                    | _                  |                                                |              |
| m 1 at 1 t                                                                       |                   |                     |                |                    | mes -              |                                                |              |
| Substitution de 1<br>Substitution de 2,<br>Substitution de 3                     | +8 -<br>+27-      | 40 <b>-</b> -       | -382<br>-573   | 4=-1<br>4=-1       | 8                  |                                                |              |
| Substitution de 4                                                                | , 🛨 64.           | — 160 <b>-</b>      | r 76 2         | 4 = -4             | 4                  |                                                |              |
| Diviseurs de 24,                                                                 | 1. 2.             | 3 . 4. 6.           | 8. 12. 2       | 4                  |                    |                                                |              |
| Diviseurs de 14,<br>Diviseurs de 18,<br>Diviseurs de 30,<br>Diviseurs de 44,     | I. 2.<br>I. 2.    | 3 . 6 . 9           | . 10. 1        |                    |                    |                                                |              |
| Diviseurs de 14 a<br>Diviseurs de 14 d<br>Diviseurs de 18 a<br>Diviseurs de 18 d | iminué<br>ugmen   | s de 1,<br>tésde 2, | 0, - I         | ,—6,—<br>,+5,+8    | i3.<br>, → 11, →   | = 20.<br>= 76                                  |              |
| Diviseurs de 30 a<br>Diviseurs de 30 d                                           | ugment<br>liminué | és de 3,<br>s de 2, | +4,+5<br>+2,+1 | +6,+8              | ,+9,+<br>,-3,-     | 13, <del>+</del> 18, •<br>- 7, — <b>1</b> 2, · | + 33.<br>27. |
| Diviseurs de 44 a<br>Diviseurs de 44 d                                           | ugmeni            | s de 4,             | +5,+6<br>+3,+2 | , + 8, + 1<br>0, 7 | 5, <del></del> 18, | + 48.<br>- 49.                                 |              |

A prés avoir ainst sial les substitutions de 1, 2, 3, 43 trouvels sommes après les substitutions ; & tous les diviscurs de chaque somme, & augmente & diminué tous les diviscurs de chaque somme, du nombre dont la substitution a fair trouver la somme, & bien distingué les positis & les négatifs; il faut choisir parmi les positis seuls qui sont communs à chaque somme & aux diviscurs du dernier terme 24 de la proposée.

L'on trouve qu'il n'y a que 8 qui soit commun; ainsi l'on est réduit à diviser la proposée par x - 8 = 0, & la division étant exacte, l'on a une tatine de la proposée qui est x = 8.

L'on chercheroit de même si parmi tous les divissurs négatifs de toutes les sommes, il n'y en auroit point de commun à routes les sommes & aux divissurs de 24; & 311 y en avoit quesqu'un, on feroit la divisson de la proposée par x + ce diviseur commun; & si la divisson étoti jaite, on auroit une racine négative: Mais il n'y en a aucun dans notre exemple, qui ne peut avoir que des racines positives, tous les termes ayant alternativement + & —.

# Démonstration de tette metbode.

L'HACUNE des fommes qu'on trouve aprés les fublitutions des nombres à la place de « dans la propofée, ell le dernier terme de la transformée, dont les racines positives font les racines positives de la proposée, diminuées du nombre dont la fublitution a donné ectre fomme, & dont les racines négatives font les régatives de la proposée, augmentées du nombre dont la fublitution a donné la forme, & dont en cnin les racines négatives moindres chacune que le nombre fublituée, font encore celles des racines positives de la proposée moindres que le même nombre, qui étant diminuées de ce même nombre plus grand qu'elles, font devenues négatives dans la transformée, par le furplus de ce nombre fur ces racines positives.

Cela est évident par le troisséme & quatrième Corollaires des

tendre cette démonstration.

D'où il fuit que les racines positives des transformées étant augmentées du sombre dont la subditution a donné leur dernier terme, sont les racines positives de la proposée; & les racines négatives des transformées étant diminuées du même nombre, font les racines négatives de la propofée; enfin les racines négatives des transformées moindres que le nombre dont la substitution a donné leur dernier terme, étant retranchées de ce nombre, les quantités de surplus font les racines positives de la proposée qui sont moindres

que ce nombre.

Mais dans le temps qu'on ignore les racines des transformées & de la proposée, on regarde tous les diviseurs des derniers termes des transformées comme leurs racines; ainsi aprés les avoir augmentés du nombre qui a donné le dernier terme de chaque transformée, on peut regarder ces divifeurs ainsi augmentés, comme les racines positives de la proposée; & après les avoir diminués du même nombre. on les peut regarder comme les racines négatives de la propolée; & enfin aprés avoir retranché du nombre qui a donné le dernier terme d'une transformée, les divifeurs moindres que ce nombre, on peut regarder les restes comme les racines politives de la propolée , qui sont moindres que ce nombre.

. Cependant les transformées n'ayant pas d'autres racines que la proposée, sçavoir les positives de la proposée, diminuées du nombre qui a donné le dernier terme de la transformée, & les négatives augmentées du même nombre, il faut que ceux des divifeurs de leurs derniers termes qui font leurs racines, étant augmentés ou diminués du même noma bre qui a donné le dernier terme de la transformée, foient égaux aux racines de la propofée; & par confequent ceux d'une transformée à ceux de l'autre, & que les mêmes soient égaux à ceux des divifeurs du dernier terme de la propofée qui en font les racines.

D'où il suit que ceux qui ne sont pas communs, ne peuvent être les racines de la proposée, & qu'il n'y a que ceux qui sont communs qui puissent en être les racines. La methode fait donc distinguer les diviseurs du dernier terme de la proposée, qui en peuvent être les racines, ce qui étoit proposé.

Application de la metbode précedente aux équations litterales.

OIT x1 - 2axx + aax + aab = 0, dont il faut trouver

les racines par cette methode.

Il faut d'abord trouver tous les divifeurs de son dernier ter-

me, qui sont 1, a, b, aa, ab, adb.

Il n'y aura que le trois premiers qui serviront; les autres ayant deux dirrensions, ne peuvent servir à sormer les équations simples par lesquelles il faut diviser la proposée, pour en trouver les racines.

Il faut transformer la proposée en une autre, dont les races positives soient celles de la proposée, dinnuées d'une grandeur connue, & les négatives soient les négatives de la proposée, augmentées de la même grandeur connue; c'est à dire, il faut trouver le seul demier terme de cette transformée.

On prendra cette grandeur connue parmi les grandeurs connues de la proposée; on supposera, par exemple, que c'est 2a.

On fera la fublitution de 2a, au lieu de x dans la propofée, & on trouvera que la somme des grandeurs de l'équation, aprés la fublitution, est 2a — aab; c'est à dire, c'est le dernier terme de la transformée.

Les divifeurs lineaires de cette fomme font  $\mathbf{r}$ , a, 2a - b; ceux de deux dimensions font inutiles.

Les augmentant de 2a, on aura +2a+1, +3a, +44

Retranchant de 2a les diviseurs moindres 1 & a, Fon aura  $\rightarrow$  2a  $\rightarrow$  1,  $\rightarrow$  a.

Les seules grandeurs positives que donne la transformée pour trouver les racines positives de la proposée, sont donc +2a+1, +3a, +4a-b, +2a-1, +a

Retranchant 2a du diviseur 2a — b, l'on aura — b pour la seule grandeur négative que donne la transformée, pour trouver les racines négatives de la proposée.

Or il n'y a que la grandeur +a, parmi les pofitives, de commune avec le diviéur +a du dernier terme de la propofée; ainfi il faut voir fi la propofée peut être divifée par x - a = 0; & la division le failant fans refle, x - a = 0 contient une racine de la propofée, qui est  $x = a \le b$  quotient xx - ax - ab = 0, contient les deux aurres, qui ont  $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}a + ab^2}$ ,  $x = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}a + ab^2}$ ,

### SECTION III.

Où l'on explique la methode generale pour trouver par Analyse toutes les équations commensurables plus simples, dont une équation composée est le produit; c'est à dire, la methode de la réduire au moindre degré,

# DE'FINITION.

TOUTE équation composée, qu'on supposé sans incommensurables, peut être divisée sans reste par des équations commensurables plus simples qu'elle n'est; ou bien elle ne le peut pas.

Lofqu'elle peut être ainfi divifée, on dit qu'elle est rédutible, de qu'elle n'est pas du degré où elle se trouve, mais seulement des degrés plus simples, dont sont les équations plus simples, par lesquelles elle peut être exactement diviée, supposée que ces équations plus simples ne puissen par être divisées par d'autres équations commensurables encore plus simples.

Mais lorsqu'elle ne peut être ainsi divisse sans reste par d'autres équations commensurables plus simples, on die qu'elle est irréductible, & qu'elle est du degré où elle se trouve.

Ainsi une équation du cinquiéme degré, par exemple, qui ne peut être divisée sans reste, par aucune équation commensurable plus simple, est irréductible, & elle est proprement du cinquiéme degré.

Mais une équation du cinquiéme degré, qui peut être di vitée fain stelle par une équation irréduchible du fecond degré, & par une équation irréduchible du troifiéme degré, est réduchible, & elle n'est pas proprement du cinquiéme degré, mais du fecond & du troifiéme degré.

# REMARQUES.

Pour faire le dénombrement exact des équations commenturables plus fimples, par lefquelles les équations compofées réductibles de chaque degré, peuvent être divitées fans reste, on peut dire que dans chaque degré elles ne le peu-R iii vent être que par autant d'équations plus fimples qu'on peut partager le nombre qui en exprime le degré en d'autres nombres entiers, y comprenant l'unité, qui joints ensemble, feront ce même nombre.

On peut partager le nombre 3 qui exprime le troisiéme de-

gré: 1º, en 1 , 1 , 1 ; 2º, en 1 , 2 .

Ainsi les équations du troisième degré ne peuvent être réductibles qu'en trois équations du premier degré, ou en deux équations, l'une du premier, & l'autre du second degré.

On peut partager le nombre 4 qui exprime le quatriéme degré: 1°, en 1, 1, 1, 1 à 3°, en 1, 1, 2 3°, en 1, 3 1 4°, en 2, 2. Ains les équations réductibles du 4° degré ne peuvent être divifées sans restle que par quatre équations chacune du premier degré , ou par trois, dont deux Soient du premier, & la troisseme du second degré; ou par deux, dont l'une soir du premier, & l'autre du troisseme degré; ou par deux, dont chacune foit du second degré.

On peut appliquer facilement ce qu'on vient de dire aux

degrés plus élevés.

Lorsqu'on cherche les équations commensurables plus fimples, par lesquelles une équation composée peut être exactement divisée . l'ordre naturel & la facilité de l'operation exigent qu'on commence par les plus fimples ; c'est à dire , 10, qu'on cherche les équations du premier degré par lesquelles elle peut être divisée; & après en avoir trouvé une, qu'on cherche encore si le quotient peut être divisé par une équation du premier degré, en continuant ainsi jusqu'à ce qu'on trouve un quotient qui ne puisse être divisé par une équation du premier degré: 2°, fi la proposée ne peut être divisée par une équation du premier degré, ou si l'on est arrivé à un quotient qui ne le puisse être, il faut chercher si elle, ou le quotient ne peuvent point être divisés par une du second degré; & si on n'en peut trouver du second degré, il en faut chercher une du troisième; & ainsi de suite, ne passant aux degrés plus composés, qu'aprés être assuré qu'on ne peut trouver d'équations plus simples, qui fassent exactement la division de la proposée.

Il faut même remarquer, qu'en cherchant ainsi les équations commensurables plus simples, qui sont des diviseurs exacts d'une proposée, il faut se borner à celle dont le diggé eft la moitié du degté de la proposée, lorsque la propofée ett d'un degré pair ; par exemple, si elle est du quarrième degré, il ne faur pas passier le second; si elle est du sixième, ne pas passier le troisseme, èce. &c si la proposée est d'un degré impair, il faut se borner à l'équation qui est moindre d'un demi que la moitié du degré de la proposée; ainsi il saut se borner à une équation du second degré, lorsque la proposée est du cinquième degré 3 à une du troisséme, lorsque la propossée est du séptième, èce.

La taifon est que, quand on aura ces équations moindres jutiqua celle du degré, qui est la moitié de celui de la proposée, ou d'un demi moindre que la moitié de celui de la proposée, en divisant la proposée par cers équations moindres, les quotiens font les équations lipus élevées, dont la proposée est le produit; de si l'on et trouve aucune de ces équations mointres, on est affuré que la proposée nest pas divisible par les équations plus élevées, puisqu'elle ne le signation et re par ces équations plus élevées, qu'elle ne le signatif est moindres, dont le degré de l'équation proposée.

D'où il suit, que si une équation du troisséme degré né se peut diviér par une du premier degré, el le cel irréductible; si une du quatriéme ne peut être divisée par une du premier, & par une du sécond, elle el irréductible; si une du cinquième ne le peut être par une du premier, ou par une du

fecond, elle est irréductible, & ainsi de suite.

On a déja donné la methode generale pour trouver les équation commensurables du premier degré, par lesquelles une
équation composée peut être exacement divisée; ainsi on supposera dans cette séction, qu'on a déja trouvé toutes les équations simples commensurables du premier degré, par lesquelles une équation composée peut être exactement divisée, &
quint les aigni plus que de trouver les autres équations commensurables du second, troisséme degré, &
ce, par séquelles
elle peut se divisée xactement. On ne parlera point du trois
féme degré, puissqu'il soffic de trouver si une équation du
troisséme degré peut ou ne peut pas se divisée sans reste pat
une équation du premier degré, pour sçavoir si elle est réductible ou irréductible.

On n'appliquera aussi les methodes qu'on va donner,

qu'aux équations du quatriéme, cinqui/me & fixiéme degré; parceque dans l'usage ordinaire, on n'a pas besoin des degrés plus élevés, où les calculs sont immenses; cependant ces me-

thodes peuvent s'étendre à tous les degrés.

Pour mettre de l'ordre dans cette l'éction, on expliquera, 1°, la methode de trouver les équations commenssirables du second degré, par lesquelles les équations du quatriéme, cinquiéme & sixéme degré peuvent être divisées exactement, lorsqu'il manque quelque terme dans une de ces équations du sécond degré, dont elles sont le produit; comme aussir la methode de trouver les équations du sécond, troisséme & quatriéme degré, dont els équations du cinquiéme & sixéme peuvent être le produit, lorsqu'il manque quelque terme dans celle de ces deux équations plus simples, qui est du troisseme degré, ou du quatriéme, 2°. La methode de trouver les mêmes équations commenturables plus simples, par lesquelles les équations du quatriéme, conquiéme & sixéme degré peuvent être divisées sans reste. lorsqu'il ne manque aucun terme dans ces équations plus simples.

# PROBLÊME IIL

6.4. TROUVER les équations commensurables du second degré , par léquelles une équation rédultible du quatrième peut être droisfe lans roles, losque le sécond terme manque dans une de ces équations du sécond degré. Trouver l'équation du sécond degré, trouver les units par léquelles les équations rédultibles du conquième & fairime degré, pouvem être divisifies sant refle, los squi à manque quelque terme dans lun en ou l'autre de ces équations du second & troiséeme, ou quatrième degré. Trouver enfo les deux équations chacume du troisieme degré, par léquelles une équations rédultible du sixieme degré, par et tre divisiée sant est pas la divisieme degré, par les deux équations plus sant les unes de ces équations plus sant en ou plusieurs termes dans une de ces bequations plus santies du troiséeme degré, en

### METHODE.

1º. Po un le trouver generalement, il faut supposer que toutes les équations du quatrième, cinquième & sixième degré, sont exprimées par ces formules,

 $x^4 + nx^3 + pxx + qx + r = 0.$  $x^5 + nx^4 + px^3 + qxx + rx + s = 0.$ 

x + nx + px + + qx + + xx + ix + t = 0.

Les

Les lettres n, p, q, &c. marquent d'une maniere generale les coeficients avec leurs fignes; c'est à dire, quoique ces lettres m. p. q. &cc. ayene les signes +, il faut supposer que ces signes marquent ceux des termes des équations qu'expriment ces formules; & quand ils marquent des moins, il faut changer les fignes dans les formules qu'on trouvera dans les résolutions devant ces lettres, aux degrés impairs; par exemple, fi + n marque un coëficient négatif, on marquera dans les formules des résolutions le signe - devant n, n', &c. Lorsqu'il manquera quelques termes dans les équations que representent les formules, on supposera les mêmes termes des formules égaux à zero.

2°. Il faut supposer les deux équations plus simples qu'on cherche, exprimées d'une maniere indéterminée; c'est à dire, de manière que chacune air la même inconnue x que la proposée, & que les coëficients de leurs termes soient marqués par des lettres indéterminées; on prendra pour ces lettres indéterminées, les lettres f,g,b,i,k,l,m, laissant les lettres a, b, c, d, e, pour marquer les grandeurs connues & déterminées; les lettres v,x,y,z, pour marquer les inconnues; & les lettres n,p,q,r,s,t, pour marquer les coëficients des for-

mules d'une maniere generale.

Ainsi pour le quatriéme degré, on supposera que les équations du second degré qu'on cherche, sont xx+fx+g=0, & xx + bx + i = 0; pour le cinquième degré, xx + fx + g =0, & x' + bxx + ix + k = 0; pour le fixième degré, xx + fx + g = 0, &  $x^4 + bx^2 + ixx + kx + l = 0$ ; OU bien lorsque l'on cherche pour le sixième degré deux équations chacune du troisième degré, on supposera x' + fxx

 $+gx+b=0, & x^1+ixx+kx+l=0.$ 

Mais parceque dans ce Problême on suppose que le second terme manque dans une des deux équations plus simples, on supposera dans le quatriéme degré xx + fx + g = 0, & kx + i = 0; pour le cinquiéme degré, xx + fx + g = 0. & x1+ix+k=0; pour le sixième, xx+fx+g=0, &  $x^4 + ixx + kx + l = 0$ ; on bien  $x^3 + gx + b = 0$ , &  $x^3 + ixx$ + kx+1=0.

Si c'étoit quelqu'autre terme qui manquât dans l'une ou l'autre des deux équations plus simples de chaque degré, on fupposeroit dans les équations indéterminées qu'on vient de

former, que ces termes font évanouis.

3°. Il faut multiplier les deux équations indéterminéesqui font pour chaque degré, l'une par l'autre, & leur produit fera une équation indéterminée du même degré que la

propofée.

On supposéra chaque terme de cette équation indeterminée (excepté le premier ) égal à celui qui lui répond dans la formule; cest à dire, le second terme de l'indéterminée égal au troisée me, êcc. ce qui donnera autant d'équations particulieres

qu'on a supposé de lettres indéterminées.

4°. On regardera toutes ces équations particulières comme les équations du Problème, qu'il faut réduire à une feule, dont l'inconnue foir la lettre indéterminée de celle des deux équations indéterminée plus fimples, qu'il ava les feuls premier & dernier terme, ou dont l'inconnue foir la lettre indéterminée qui marque le coöficient du fecond terme de la plus fimple des deux équations indéterminées, ou fi le fecond terme en est évanoui, la lettre indéterminée qui marque le coöficient du troilléme terme de la même équasion; c'est à dire, on dégagera toutes les déterminées comme étant des inconnues, o bôtrvant de nes atégager l'indéverminée, qui doit fervir d'inconnue à l'équation du Problème.

Cette équation qui à pour inconnue une des lettres indéterminées des équations indéterminées, s'appelle la Réduite.

5°. On cherchera la valeur commenfurable de l'indéterminée de la réduire par la methode generale, ou lorique la réduire n'eft que du fecond degré, par la methode qu'on a donnée pour le fecond degré.

Ou bien on trouvera une seconde réduite qui ait pour înconque la même indéterminée, & on cherchera le diviseur commun des deux réduites, & ensuite la valeur de l'inconnue

du diviseur commun.

La valeur de l'indéterminée de la réduite étant connue, en la fublituant dans les équations particuliers, on déterminera, tous les coëficients indéterminés, & par confequent on aura les deux équations qu'on cherche.

Ou bien on substituera la valeur de l'indéterminée de la réduite dans la plus simple des deux équations indéterminées qu'on à ſuppofées, & l'on aura aprés les fublituions, les formules qui marquent une des équations plus ſimples, pat lequelles la propofée peur se diviser exactement, si elle nest pas irréductible, ou bien on aura les formules des deux équations plus simples, si on a fait toutes les fublituitons. On sen fervira enfuite pour réduire une équation composée aux plus simples dont elle est composée.

Tout ceci s'éclaircira par les applications qu'on en va faire aux équations du quatriéme, cinquiéme & fixiéme degré.

Application de la methode aux équations du quatrième degré.

Pour trouver les équations commenfurables du fecond degré, par leiquelles une équation réducible du guartiéme dégré peut fe divifer fans relte; dans les cas où le fecond terme manque dans l'une des deux équations du fecond degré qui en fort les divifeurs.

1°. On supposera la formule du quatriéme degré x+ + nx3

+pxx+qx+r=0

2°. On supposera les deux équations indéterminées du second degré xx + yx + y = 0, xx + y = 0, dans lesquelles f, g, i, sont des indéterminées, & le second terme est évanoui dans la seconde xx + y = 0.

3°. On prendra le produit de ces deux équations du fecond degré , & l'on aura l'équation indéterminée du quatriéme

 $\operatorname{degre} x^{*} + fx^{*} + gxx + fix + gi = 0.$ 

On comparera les termes de cette équation (excepté le prémier) avec ceux de la formule, qui leur répondent; cet à dire, on les fuppofera égaux; ce qui donnera ces quatre équations, 1", f=n; 2', q+i=p; 3', fi=q; 4', gi=r.

4º. On regardera ces quatre équations particulieres comme les équations du Problème, les indeterminées f, g, i, feront confiderées comme des incomnes qu'il faut degager, & il faut réduire ces équations à une feule équation qui air pour incomnue l'indéterminée i de l'équation xx+i==0.

La premiere équation f = n, détermine déja la valeur de f, & al substituant dans la troisséme f = q, l'on aura m = q; & divisant chaque membre par n, l'on aura  $i = \frac{1}{4}$ .

Cette égalité rendant i déterminée, l'équation indéterminée  $\kappa x + i = 0$ , devient déterminée, & l'on a  $\kappa x + 2$ S ij = 0, pour l'une des deux équations du fecond degré, par léfquelles une équation du quatrième degré peux fe divifer exactement, lorfqu'élle eff le produit de deux équations du fecond degré, dans l'une desquelles le second terme est évanoui.

On peut déterminer l'autre équation indéterminée xx + fx + g = o, en úbblituant la valeur de i, qui eft i, dans la feconde équation g + i = p, ou dans la quatrième gi = r; car la feconde donnera , après la fublitution, g = p - 1. « La quatrième  $g = \frac{r}{r}$  i ain l'équation indéterminée xx + fx + g = o, fe changera en l'équation déterminée xx + nx + px + g = o, on bite nn  $xx + nx + \frac{r}{r} = o$ .

On peut encore trouver une autre équation pour déterminée i, car en prenant les valeurs de g dans la feconde & dans la quartième équation particuliere g+i=p, & gi=r, lon aura g=p-i, g=i, g=a confequent  $p-i=\frac{r}{2}$ . & multipliant par i, lon aura l'équation du fecond degré ii-pi+r=0, qui est celle qu'on a nommée la réduite j & la refolvant j, on trouvera j=i,  $p=\frac{r}{2}$ ,  $p=\frac{r}{2}$ .

Application des formules qu'on vient de trouver, à une équation particuliere du quatriéme degré.

Soit l'équation du quatrième degré x + 3 ax + + abx - aaxe

— 3a'x — a'b = 0. Il s'agit de trouver si elle n'est point réductible en deux équations du second degré, dans l'une desquelles le second terme soit évanoui.

1°. Afin que la formule du quatrième degré  $x^4 + nx^3 + pxx + qxx + r = 0$ , represente cette équation, il faut supposes  $x^4 + n = -3a^2$ ;  $x^4 = -3a^2$ ;

2°. Il faut mettre dans la formule  $xx+\frac{x}{2}=0$ , la grandeur reprefencée par  $+\frac{x}{2}$ , qui est  $-\frac{x}{2}$  divisée par  $+\frac{x}{3}$  =  $-\frac{x}{2}$ ; con aura au lieu de  $xx+\frac{x}{2}=0$ , l'équation xx =  $-\frac{x}{2}$  =  $-\frac{x}{2}$ .

3°. Il faut diviser la proposée par xx - aa = 0, & l'on trouve que la division se fait sans reste, & que le quotient exact est nx + 3ax + ab = 0.

Ainsi la proposée n'est pas du quatriéme degré, mais elle

fe réduit aux deux équations du second degré xx - aa = 0, xx + 3ax + ab = 0.

On trouveroit aussi l'équation xx + 3ax + ab = 0, en mettant dans la formule  $xx + nx + p - \frac{1}{2} = 0$ , les grandeurs representées par n, p,  $\frac{1}{2}$ .

Application de la methode du troisséme Problème aux équations du cinquième degré.

Pour rouver les équations commensurables du second &c du trosséme degré, par lesquelles une équation réductible du cinquiéme degré peut se diviser sans reste, supposé que le second terme manque dans l'équation du second degré;

1º. Aprés avoir fippolé la formule du ciaquième degré x² + mx² + px² + gxx + rx + r = 0, on fippoléra, 3¹ , les deux équations indéterminées xx + g= 0, x² + bxx + ix + k = 0, dans lefquelles g, b, i, k, font indéterminées, & k le fecond terme eft évanoui dans xx + g = 0.

3°. On en prendra le produit  $x^5 + bx^4 + ix^3 + kxx + gix$  $+ gx^3 + gbxx$ 

+ gk = 0; & comparant les termes de cette équation avec ceux de la formule, on aura les cinq équations particulieres qui fuivent,  $1^n$ , b = n;  $2^n$ , i + g = p;  $3^n$ , k + gb = q;  $4^n$ , gi = r;  $5^n$ , gk = i.

4°. Regardant ces équations comme celles du Problème, on les réduira à une feule, qui n'aura pour inconnue que la lettre indéterminée g.

On trouve d'abord que l'indéterminée b est égale à n; & prenant dans la seconde & la quatrième la valeur de i, & comparant ces valeurs de i, l'on trouve la réduite qu'on cherche,  $i = p - g = \frac{i}{2}$ ; donc  $gg - pg \rightarrow r = 0$ .

Refolvant cette réduite, on trouve  $g = \frac{1}{3}p + \sqrt{\frac{1}{3}pp - r}$ ; par confequent xx + g = 0, se change en  $xx + \frac{1}{3}p + \sqrt{\frac{1}{3}pp - r}$ 

On peut trouver une autre réduite en comparant les valeurs de k prifes dans la troisième & la cinquiéme équation; car lon aux  $k=q-mg=\frac{1}{2}$ ; donc ngg-gg+i=0, ou bien  $gg-\frac{1}{2}g+\frac{1}{2}=0$ ; G réfolvant cette équation on trouve  $g=\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$ ; parconsequent nx+g=0, fe change on  $nx+\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$ ; G:

On peut, si l'on veut, par les substitutions déterminer l'équation x' + bxx + ix + k=0; mais cela est affez inutile, car quand on voudra voir si une équation particuliere du cinquiéme degré se peut diviser sans reste par une plus fimple du second degré, dans laquelle le second terme soit évanoui, & par une du troiliéme degré, il suffira de substituer dans la formule xx + 1 p ± 1 pp - r=0, ou dans  $xx + \frac{9}{18} \pm \sqrt{\frac{17}{18} - \frac{1}{8}} = 0$ , les grandeurs representées par n, p, q, r, s, & diviser ensuite l'équation proposée par cette équation du second degré qu'on vient de trouver ; car si la propose se peut diviser sans reste par cette équation du second degré, le quotient sera l'équation du troisième degré, dont la proposée est composée; & si elle ne peut se diviser sans reste par cette équation du second degré, la proposée ne sçauroit être réduite en deux équations dont l'une soit du second degré, où le second terme est évanoui, & l'autre du troifiéme degré.

Application de la methode du troisséme Problème aux équations du sixiéme degré...

LORS QU'UNE équation du fixième degré dont la formule generale et x' + xx' + yx' + yx' + xx + yx + 1 = 0, peut être exacl: ment divilée par une équation du fecond degré dont le feonal terme est évanous, & par une du x' degré, qui a tous fix etermes » on fluppoféra x', pour les trouves ; deux équations indéterminées xx + y = 0, & x' + bx' + ixx + kx + l = 0, 3 a parés en avoir trouvé le produit x' + bx' + ixx' + bx' + lxx + gkx + gl = 0, on comparera x'' + bx'' + x'' + bx'' + bx'' + tixx''

les termes de ce produit avec ceux de la formule generale qui leur répondent; ce qui donnera les fix équations particulieres suivantes.

 $1^{n}, b = n_{j}2^{s}, i + g = p_{j}3^{s}, k + gb = q_{j}4^{s}, l + gi = r_{j}$ 

 $5^{\circ}, gk = s; 6^{\circ}, gl = t.$ 

2º. Regardant ces équations comme celles du Problème; on cherchera la réduite, qui n'ait pour inconnue que la lettre indéterminée g.

On la trouvera en comparant les deux valeurs de k prifes dans la troisséme & la cinquième; car on aura k = q - ng $= \frac{1}{6}$ ; d'où l'on déduira ngg - gg + s = 0, ou bien  $gg - \frac{1}{6}g$   $\frac{1}{2} = 0$ , qui étant réfolue, donnera  $g = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{32}{24} - \frac{1}{2}}$ , fubfituant cette valeur de g dans xx + g = 0, elle fera changée en  $xx + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{32}{24} - \frac{1}{2}} = 0$ , qui est la formule dont on a befoin.

Car quand on aura une équation particuliere du fixiéme degré; pour voir fi elle peut être divilée par une du fecond, où le fecond terme manque, & par une du quatriéme qui ait tous les termes, on fublituera dans la formule  $xx + \frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ , or les grandeurs repréfentées par les lettres n, q, i; & on diviléra enfuite la propolée par l'équation qu'on trouvera; & fi la division est exacte, on aura ce qu'on cherche.

Autre application de la methode du trossiéme Problème aux équations du cinquième degré.

Quando une équation du cinquiéme degré, dont la formule generale est  $x^i + xx^i + px^i + qxx + rx + r = 0$ , se peut diviser exactement par une équation du second degré qui a rous s'es termes, & par une autre du troisseme degré, dont le second terme est évanoui ; on supposéra pour les trouver, 1, ces deux équations indéterminées xx + fx + g = 0,  $x^i + ix + k = 0$ ; & aprés avoir trouvé leur produit  $x^i + fx^i + ix^i + kxx + fxx + gk = 0$ , on comparera les  $+ gx^i + fixx + gx$ 

termes de ce produit avec ceux de la formule generale qui leur répondent; ce qui donnera les cinq équations particulieres suivantes; 1", f = n; 2°, i + g = p; 3°, k + fi = q;

4°, fk+gi=r; 5°, gk=1.

2. On cherchera par ces équations une réduite qui n'ait pour inconnue que l'indéterminée g, ét on la trouvera en prenant la valeur de i dans la  $2^n$ , qui eft i=p-g; ét fubfituant cette valeur de i dans la  $3^n$ , on aura une valeur de k=q-np+ng; enfin comparant cette valeur de kavec une autre valeur de k pied dans la  $5^n$ , qui eft  $k=\frac{r}{2}$ , l'on aura la réduite  $q-np+ng=\frac{r}{2}$ , qui eft étéuit à ngg-npg

-1 = 0, on bien  $gg - pg - \frac{7}{8} = 0$ , laquelle étant réso-

lue, l'on aura  $g = \frac{1}{2}p - \frac{3}{2n} \pm \sqrt{\frac{1}{2}p - \frac{3}{2n}^2} + \frac{1}{2}$ .

Substituant les valeurs de f = n & de g dans xx + fx + g = 0,

From aura  $xx + nx + \frac{2}{3}p - \frac{4}{3}x + \sqrt{\frac{2}{3}p - \frac{4}{3n}} + \frac{4}{5} = 0$ , qui est la formule dont on a befoin.

On peut encore trouver une feconde réduite qui n'ait d'inconnue que l'indéterminée  $g_1$ , en prenant les valeurs de kdans la troiliéme & la quatriéme équation ; car l'on aura  $k=q-ni=\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  en mettant dans cette équation la valeur de i pitle dans la feconde , qui est i=p-g, l'on aura  $q-np+ng=\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, qui le réduit à <math>gg-pg+r=0$ :

--- nng+nnp

Cette équation étant résolue, on aura  $g = \frac{1}{2} p + \frac{n}{2}$  $\pm \sqrt{\frac{1}{2}p + \frac{n}{2}} - r - nnp + nq$ .

Subfittuant les valeurs de f & de g dans xx + fx + g = 0 on aura  $xx + nx + \frac{1}{2}p + \frac{n}{2} + \frac{1}{2}p + \frac{1$ 

Application de ces formules à une équation particuliere du cinquième degré.

Solt une équation du 5° degré  $x^3 + ax^4 - axx^3 + abxx$   $+ abx^3 - a^3xx$  $+ a^3bb = 0$ ; il faut voir si elle ne peut point se réduire à

+ a b = 0; il ratir voir il che ne peur point le reduire a deux équations plus fimples, l'une du fecond degré, & l'autre du troifiéme dont le second terme soit évanoui, qui en soient des diviseurs.

1°. Pour la rapporter à la formule generale, il faut suppofer +n = +a, +p = -aa + ab,  $+q = +aab - a^2$ , +r = -abb.

2°. Il faut fubflituer dans la formule  $xx + nx + \frac{1}{2}p - \frac{1}{4}$ .  $\pm \sqrt{\frac{1}{2}p - \frac{1}{4}} + \frac{1}{4} = 0$ , les valeurs des lettres n, p, &c. & Pon trouve que  $\frac{1}{2}p - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} = 0$ ; ainfi le quarié  $\frac{1}{2}p - \frac{1}{4} = 0$ ; mais  $\sqrt{\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4} + aabb} = ab$ ; ainfi la formule (e change en xx + ax + ab = 0.

Divisant la proposée par xx + ax + ab = 0, on trouve le quotient exact  $x^3 - aax + aab = 0$ . Ce qui étoit proposé.

On trouveroit la même équation nx + ax + ab = 0, en se servant de la seconde formule  $nx + nx + \frac{1}{2}p + \frac{nx}{2} + \frac{1}{2}p +$ 

Autre

Autre application de la methode du troisième Problème aux équations du sixième degré.

Lor S Q U'U N E équation du fixième degré, representée par la formule generale  $x^4 + nx^4 + px^4 + px^4 + rxx + r + x + r$  en le produit d'une équation du fecond degré qui a tous ses termes, &c d'une autre du quatrième, dont le sécond terme est évanoui; pour trouver les formules propres à la réduire à ces deux équations plus simples:

1°. Aprés avoir (uppolé ces deux équations indéterminées xx+fx+g=0,  $x^4+ixx+kx+l=0$ , & pris leur produit  $x^4+fx^4+gx^5+kx^4+lxx+gkx+gl=0$ ; on com-

 $+ ix^4 + fix^3 + gixx + flx$  + fkxx

parera les termes de ce produir avec ceux de la formule generale qui leur répondent; & l'on trouvera les fix équations particulieres qui fuvene:  $1^n$ , f=n,  $2^n$ , g+i=p,  $2^n$ , k+fi=p,  $4^n$ , 4+gi+fk=r,  $5^n$ , gk+fl=r,  $6^n$ , gl=t.

Comparant ces deux valeurs de l, on aura la réduite qu'on cherche, qui étant ordonnée, est angg — angg + n'p = 0; + qg — nnq

Ou bien divisant le tout par 2n, gg  $-\frac{2pg+\frac{1}{n}g-nng}{\frac{1}{n}nnp-nq+r-\frac{1}{n}}=0$ 

- 18 - 1

premiere réduite  $gg = \frac{2pg - \frac{2}{2}g + nng}{nnp + nq - r + \frac{1}{n}}$ par confequent  $pg + \frac{1}{n} = \frac{2pg - \frac{1}{n}g + nng - nnp + nq - r + \frac{1}{n}}{n}$ 

Stant les fractions, ordonnant cette équation, & faifant en forte que le premier terme n'ait pour coeficient que l'unité, on aura la seconde réduite  $gg = \frac{nnpg + nqg - rg - \frac{r}{2}g}{nn + \frac{r}{2}}$ 

$$+\frac{2!}{nn+2}=0.$$

Quand on rondra examiner fi une équation particuliere du fixième degré est le produit de deux équations commensurables plus simples, dont l'une est du sécond degré avec tous se termes, & l'autre du quatrième, dont le sécond terme est évanoui, il fautra, après, avoir substitué dans laquelle on voudra des deux réduites précedentes, les grandeurs de l'équation proposée, representées par les lettres n, p, q, & couver la valeur de l'indéterminée g, & substituer ensuite cette valeur, & celle de f, dans xx + fx + g = 0, & diviser la proposée par l'équation réclle dans laquelle xx + fx + g = 0 aura été changée, & si la division se fait exactement, on aura les deux équations plus simples du second & du quatrième degré, a susquelles la proposée peut être réduire.

Ou bien,  $\hat{h}$  l'on veut, on pourra fubiliture les grandeurs de la propolée, repreferatée sa x, p, q,  $\infty$  can les deux réduitets, & trouver ensuite le plus grand divisfeur commun des deux réduites après la fubilitution; ce plus grand divisfeur commun fera trouver facilement la valeur de g; a prés quoi on la fubiliture a vec la valeur de f dans xx + fx + g = 0, & on divisfeur fera la proposée par l'équation du second degré qui en naîtra ,

Autre application de la methode du troisième Problème aux équations du fixiéme degré.

QUAND une équation du fixiéme degré, reprefentée pat la furmule generale  $x^2 + xx^2 + yx^2 + yx^2 + rxx + rx + r = 0$ . Il le produit de deux équations plus fimples chacune du troi-fiéme degré, dans l'une desquelles le second terme est évanoui; pour trouver les formules ou les réduites propres à trouver ces deux équations plus fimples.

1°. A prés avoir supposé les deux équations indéterminées  $x^1 + gx + b = 0$ ,  $x^2 + ixx + kx + l = 0$ , & pris leur produit  $x^2 + ix^3 + gx^4 + bx^2 + bixx + bkx + bl = 0$ , on com-

 $+kx^4+lx^1+gkxx+glx$ 

+ gix1

parera les termes de ce produit avec ceux de la formule generale; ce qui donnera les fix équations particulieres qui fuivent: 1", i = n;  $a^*$ , g + k = p;  $g^*$ , b + l + gi = q;  $d^*$ , bi + gk = r;  $5^*$ , bk + gl = r;  $6^*$ , bl = t.

2°. Pour trouver la réduite dont g'soit l'inconnue, on aura par la 2° \( k = \rho - g \); par la 3°, \( l = q - b - ng \); par la 4°,

 $k = \frac{r-s}{x}$ ; par la 5°,  $l = \frac{r-s}{x}$ .

Comparant les deux valeurs de k, l'on aura  $p-g=\frac{r-k}{2}$ ; d'où l'on déduit  $b=\frac{4r-kr}{2}$ . Il faut remarquer cette valeur de b.

Comparant ensure les deux valeurs de l, on aura q - b —  $ng = \frac{b}{2}$ , qui se réduit à — ngg + qg - s = 2bg — bp; d'où l'on déduit  $b = \frac{ng}{2}$ .

Comparant enfemble les deux valeurs de b, on trouvera \*\*Extra = = \*\*ser\*\*(= ; qui se réduit à 2g' + mag = -nag + ns - 3pg + 2rg = pr + ppg

= o, qui est la réduite qu'on cherche.

Pour trouver une feconde réduite dont g foit l'inconnue ; on comparera ensemble la valeur de  $b=\frac{tt-tt-t}{2}$ , déja rouvée, avec la valeur de b prife dans la fixiéme équation, qui est  $b=\frac{t}{2}$ , a prés avoir mis dans  $b=\frac{t}{2}$  la valeur de  $b=\frac{t}{2}$ , a prés avoir mis dans  $b=\frac{t}{2}$  la valeur de  $b=\frac{t}{2}$ , a prés en voir ôté les & l'on aura  $\frac{tt-t}{2}$   $\frac{t}{2}$   $\frac{t}{2$ 

qui est une seconde réduite, qu'on abaissera au second degré en prenant dans la réduite précedente la valeur de g° & de g°, & les substituant dans cette équation. L'operation se sait de la maniere suivante.

Il faut multiplier la 20 - 400 : i nungg de nung - 2190 zoo feconde réduite par 2, i nungg de 2190 zoo & l'on aura

T

Il faut multiplier la pre-144 = - ung 1 + nagg - n sg. miere réduite par g, & l'on + 3/1' - 1755 +prg

& fubilituer dans la fecon- - m" - 1 mngg + 1 mng - 2 mgr = 0;

de la valeur de 2gt, & l'on + ang'+per - pre + 2re -nggg + 2mpgg + 1mms +175

Il faut substituer la valeur de g, prise de la premiere réduite. dans cette équation. Pour cela il faut multiplier cette équation par 2, & l'on aura

- 2951 - 4mpg + 4mmg - 4mgr = 0, + unng + uppg - 6prg + 4rr - 18975 + 48795 + 4888 # 47EF - 271E

+mpp +n's

& substituer la valeur de voit ici , ( qui est prise de la premiere réduite multipliée par - p+nn) dans l'équation précedente ; &

 $= 2pg^{3} + 2nng^{3} \text{ que l'on } + 2nng^{3}$ - 3125 + 47 - ppr + 3 nngg - 2nng + nng **+** ₽ 'z -nnthe

on trouvers enfin cette - meg + 100 + 400 = 0. feconde réduite du z' de- +475 + 1887 - 4897 - anger - and - ppr grć, man man. win'gg winner

+195 +47 -47 = 0 ou bien en changeant +nte - 3nter - 4nut tous les fignes, on aura -47gs - 2nng + 4ngr cette seconde réduite + magg + mg + pr du 2º degré. -n'gg -nnpr

Quand on voudra voir si une équation particuliere du sixiéme degré est le produit de deux plus simples commensurables chacune du troifiéme degré, dont l'une des deux n'ait pas fon second terme, 1°, il faudra substituer les grandeurs de l'équation representées par n, p, q, &c. dans ces deux réduites; trouver leur plus grand commun diviseur; & par le plus grand diviseur commun, trouver la valeur de g; ou bien la trouver seulement en resolvant la seconde réduite du second degré.

2°. Il faudra fubstituer la valeur de g qu'on vient de trouver, dans l'équation b = , ce qui donnera la valeur de b.

3º. Il faudra fubflituer les valeurs de g & de b dans x³ + gw + b = 0, & divifer la propofée par l'équation qui naîtra de la fubfliturion; & fi la division est exacte, on aura les deux équations, dont la propofée est le produit.

### AVERTISSEMENT.

Les applications qu'on vient de faire de la methode du troisseme Problème, sufficient pour la faire concevoir, & pour apprendre à trouver soi-mème les formules des résolutions de tous les cas où il manque un ou plusseurs termes dans les équations simples, dont la composée est le produit; on les peut voir dans l'onzième regle de M' Hudde, dans la lettre de la réduction des équations, qui est à la fin du premier Volume de la Geometrie de M' Descartes.

# Démonstration du troisième Problème.

Les deux équations indéterminées qu'on suppose, comme dans le premier exemple xx+fx+g=0, xx+i=0, representent par leurs coëficients indéterminés f,g,i, les deux équations réelles plus simples, dont la proposée, qui est représentée par la formule generale  $x^2+nx^2+pxx+qx+r=0$ , est le produit; par consequent le produit de deux équations indéterminées, qui est  $x^2+fx^2+gxx+fix$ 

 $\neq gi = 0$ , reprefente l'équation propolée, & orêt qu'une même équation , que quelques-uns appellent identique; sinfi l'une ett égale à l'autre, & l'on a l'équation  $x^a + fx^b$   $\Rightarrow gxx + fix + gi = x^a + nx^b + pxx + qx + r$ ; ou  $\Rightarrow ixx$ 

bien  $x^4 + fx^3 + gxx + fix + gi = 0$ .

 $-x^4-nx^3-pxx-qx-r$ 

Les termes de l'une (ont égaux aux termes corrépondans de l'autre, ou (f l'on veut ) chaque terme de l'une moins le terme correspondant de l'autre, est égal à zero ; l'on a donc autant d'équations particulières pour déterminer les indéterminées qui peuvent être regardées comme les inconsues du Problème, qu'on a supposé d'interminées ; ainsi on les peut toutes déterminer.

Or il est évident qu'aprés qu'on aura trouvé les valeurs T iij réclies des indéterminées, fi on fibilitue ces valeurs à leur place dans les deux équations indéterminées xx+fx+g = 0, xx+i=0, ces deux équations étant devenues réclies, de fointes qu'elles étoient, leur produit fera precifiément la propofée car les valeurs réclies des indéterminées n'ont été trouvées qu'en vertu de cette fupposition . Elles font donc, étant devenues réclies, les deux équations plus simples qu'on cherchoit , par lesquelles la proposée peut être exactement divisées.

La methode du troisiéme Problème fait donc trouver ce qui étoit proposé.

Remarques sur la methode qui employe dans les équations; outre les inconnues, des grandeurs indéterminées.

65. LA methode de se servir d'équations qui contiennent des grandeurs indéterminées, est un des principes les plus seconds de l'Analyse pour faire des découvertes ; c'est à dire, pour résoudre les Problèmes les plus composés. Cette methode consiste à representer par des grandeurs indéterminées, les grandeurs veritables que l'on cherche; à supposer que cette expression indéterminée est égale à l'expression de, ces mêmes grandeurs que l'on a trouvée par le Problème qu'on veut résoudre ; c'est à dire , que cette expression indéterminée est égale à l'équation qui exprime ce Problème ; & à supposer aussi que chacun des termes de l'expression indéterminée est égal au terme correspondant de l'équation qu'on veut résoudre; à trouver par le moyen des équations particulieres. que fournit cette supposition , les valeurs des indéterminées. que l'on a supposées; enfin à substituer ces valeurs à la place des indéterminées dans l'expression indéterminée qui represente les grandeurs veritables que l'on cherche, qui par ces substitutions devient la veritable expression de ces grandeurs. Comme on se servira beaucoup de cette methode dans le reste de ce Traité, il est bon de faire ici quelques remarques qui serviront à la faire mieux concevoir, & à en tendre l'usage plus facile.

1º. Pour former ces équations feintes ou indéterminées, qui deviéanent enfuire réelles, il faut que les grandeurs indéterminées qu'on y employe, expriment les rapports de celles qu'on cherche par leur moyen; par exemple, quand on.

veut chercher les équations plus fimples aufquelles une équation composée réductible peut être réduire, lorsqu'il manque quelque terme dans quelqu'une de ces équations plus simples, on doit aussi supposer qu'il est évanoui dans les équations indéterminées; les coëficients de ces équations indéterminées doivent representer les coësicients connus des équations réelles qu'elles representent; c'est pourquoi il doit y avoir une indéterminée pour chacun, afin qu'en déterminant chaque indéterminée, on puisse trouver chacun de ces coéscients; sortque quelqu'une des équations n'us simples ausquelles une équation composée peut être tréduire, renferme des racines égales, il faut ne mettre qu'une même indéterminée pour chacune des racines égales; ôc ainsi de tous les autres rapports possibles, qu'il faut representer par les indéterminées.

2º. Il ne faut employer dans les équations indéterminées, qu'autant de let...'s indéterminées, qu'on peut faire d'équations particulieres; parcequ'autrement on ne pourroit pas les dégager toutes, c'eft à dire, trouver la valeur de toutes.

3°. On doit faire en forte que toutes les équations particulieres qui fervent à trouver les valeurs des indéterminées, & les ré-luites qui en naiffent, ne foient pas auffi difficiles ou plus difficiles à réfoudre, que les équations mêmes dont on cherche la réfolution par ces équations indéterminées, puisqu'autrement cette voye feroit intutile.

Ainfi îl fair que ces équations foient ou lineaires, ou du fecond degré, ou du moins d'un degré inferieur à colui de l'équation qu'on veut réfoudre par cette voye : où s'il arrivoir que ces équations particulteres, ou les réduitess, fuffent d'un degré égal à celui de l'équation qu'on 
veut réfoudre; ou même plus elevé, il faudroit que la 
valeur de l'indéterminée qui fert d'inconnue à ces réduites, se plu trouver en divifant la réduite par une équation lineaire de l'inconnue de la réduite plus ou moins un 
diviseur de fon dernier terme, ou qu'elle pût se trouver 
par une équation du second degré: car alors, quoique la 
réduite fût d'un degré plus slevé que l'équation qu'on veut 
résouter, la résolution en feroir plus facile.

4°. Lorsque pour la résolution d'un Problème ou d'une équation composée, par exemple du cinquième degré, on

n'a besoin que d'une équation d'un degré inferieur, par exemple du second degré; on supposera une équation indéterminée ou feinte du fecond degré, qui representera par le moyen des indéterminées l'équation du fecond degré dont on a befoin. & ensuite on la multipliera par une équation indéterminée du degré, qui étant joint avec celui du second, fait le degré de la proposée; dans le cinquieme degré, il faudra multiplier l'équation du fecond par une du troisième, laquelle équation du troisième degré ait une indéterminée dans chacun de ses termes, excepté le premier ; il faudra ensuite comparer les termes de l'équation indéterminée qui naîtra de cette multiplication, avec ceux de la proposée qui leur répondent & l'on aura autant d'équations particulieres que l'on a supposé d'indéterminées, & l'on pourra en trouver les valeurs. Ou bien au lieu d'élever l'équation indéterminée du degré inferieur à celui de la proposée, en la multipliant par une autre équation indéterminée, on pourra divifer la propofée par l'équation indéterminée du degré inferieur à celui de la proposée. jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un reste où l'inconnue soit d'un degré moindre que dans l'équation indéterminée qui a servi de diviseur : & alors il faudra supposer ce reste égal à zero & chacun de ses termes égal à zero, & l'on aura par ces suppolitions autant d'équations particulieres qu'on a supposé d'indéterminées; & l'on s'en servira pour trouver les réduites qui donneront les valeurs des indéterminées de l'équation indéterminée qu'on a supposée : Et on aura la résolution qu'on cherche.

Tout ce qu'on vient de dire s'éclaircira par l'usage qu'on en fera dans la suite.

# PROBLÊME IV.

66. ROUVER les équations commensurables plus simples, par léquelles une équation composée du 4°,5°,6° 6° degré, qui est rédustible, peut se divisée exactement, lossqu'il n'y a aucun steme évanoui dans ces équations plus simples, & que la moindre est au moins du second degré.

### METHODE.

On fera les mêmes choses qu'au Problème précedent, excepté qu'on ne supposera aucun terme évanoui dans les équations Equations indéterminées, & qu'on laissera dans les réduites la lettre indéterminée qui fait le dernier terme de l'une des deux équations indéterminées, sans en dégager la valeur, & elle marquera un des diviseurs du dernier terme de la proposée: cela abregera de beaucoup le calcul des formules . & rendra les réduites plus fimples, comme on le verra dans l'application de ce Problême au 4°, 5°, & 6° degré.

Pour le quatriéme degré.

OUTES les équations du quatriéme degré sont reprefentées par la formule generale x + nx + pxx + qx + r **=**0.

Pour trouver les deux équations du fecond degré qui ont tous leurs termes, par lesquelles une équation reductible du quatrième, peut être exactement divifée, on supposera les deux équations indéterminées xx + fx + g = 0, xx + bx≠ i = 0; & aprés en avoir pris le produit

 $x^4 + fx^3 + gxx + gbx + gi = 0;$ + bx3 + ixx + fix

+fbxx

on en comparera les termes avec ceux de la formule generale qui leur répondent, & l'on aura les quatre équations particulieres suivantes:  $1^{n}$ , f+b=n;  $2^{n}$ , g+i+fb=p;  $3^{n}$ , gb $+fi=q; 4^{\circ}, gi=r.$ 

On regardera g comme connue, & elle marquera un diviseur exact du dernier terme de la proposée, puisque le dernier terme de la proposée est le produit des deux derniers termes des deux équations du second degré, dont la proposée est le produit. On cherchera une valeur de f qui ne contienne que des connues avec g; pour la trouver, on prendra la valeur de b dans la premiere & la troisiéme équation, & I'on aura  $b = n - f = \frac{1-f_1}{f}$ ; on prendra enfuite la valeur de i dans la quatriéme équation, qui est i = -; & on la substituera dans l'équation qu'on vient de trouver, & I'on aura  $n-f=\frac{q-\frac{p'}{k}}{k}$ ; d'où I'on déduira  $f=\frac{q-p_0}{k-p_0}$ on fubilituera cette valeur de f dans xx + fx + g = 0; &

For aura  $xx + \frac{1-tx}{x} - gx + g = 0$ .

Quand on voudra examiner si une équation particuliere

du quatriéme degré, peut se divisér exactement par deux autres du second degré, on prendra tous les divisers du demer terme de la proposée, se se elle el literale de hornogene, il fustin de prendre les diviseurs de deux dimensions. On inbilituera ces diviseurs successifivament avec le signe de +, se ensuite celui de -, dans la formule  $xx + \frac{f-fx}{2}x + g = 0$ , au lieu de g; comme suffi les valeurs de n, q, r, se on diviséra la proposée par l'équation qui naîtra de la fubbliturion; se fi la

division est exacte, on aura ce qu'on cherche.

Par exemple, on voudroit sçavoir si l'équation

 $x^4 + 2ax^3 - acxx + 2abbx + aabc = 0$ ,  $-2bx^3 - 5abxx - 2aacx$ 

est reductible en deux équations du second degré.

1°. Afin que la formule generale du quatrième degré x<sup>4</sup>

+ nx<sup>2</sup>, &c. represente la proposée, il faut supposée n = 2a

- 2b, p = -ac - 5ab, q = 2abb - 2aac, r = + aabc.

2°. Il faut prendre parmi les diviseurs du dernier terme de

la proposce, ceux qui sont de deux dimensions, c'est à dire

aa, ab, ac, bc.

3º. Il faut fubfituer chacun de ces divifeurs fuccessivement avec le signe +, & ensuite avec le signe -, dans la formule xx + (x-y) = x+y=0, à la place deg, & y substituer aussi les valeurs de n, q, r. l'on trouvera qu'en y substituan à la place de g, + a1, - a1, + a4, l'on n'auroit pas un diviseur exact de la proposée, mais en substituan - ab à la place de g, l'a formule est changée en xx + 2ax - ab = 0, par laquelle la proposée de vivie fass rette, & l'on trouve le quo-

tient xx - 2bx - ac = 0.

Ainsi la proposée n'est pas du quatriéme degré, mais elle se réduit aux deux équations précedentes du second degré.

On peut encore trouver une réduite dont f foit l'inconnue, & Gas laquelle g foit regardée comme une connue qui repréfente un divriguer du dernier terme de la propose, en prenant deux valeurs de l'indéterminée i, l'une dans la  $z^*$ , & l'autre dans la  $d^*$  (equation particuliere; & l'on aura  $i = p - g - fb = \frac{1}{2}$ ; subflituant la valeur de b = n - f dans cette equation, l'on aura  $p - g - nf + ff = \frac{1}{2}$ , ou bien ff - nf + p = 0, qui est la réduite qu'on cherche.

— g

Refolvant cette équation du fecond degré, on aura  $f = \frac{1}{2}n$   $+ \sqrt{2}nn - p + g + \frac{\pi}{6}$ ; fubliturant cette valeur de f dans xx + fx + g = 0, on aura la formule xx + x  $\times \frac{\pi}{4}nx - p + g + \frac{\pi}{6} + g = 0$ . Cette formule fervira à faire trouver les équations du fecond degré, dans lesquelles fe peut reduire une équation particuliere du quatriéme degré, comme dans l'exemple précedent.

# Pour le cinquieme degré.

Pour trouver les deux équations commensurables, l'une du sécond degré, & l'autre du troisséme, qui ayent tous leurs termes, par lesquelles une équation reductible du 5 degré, répresentée par la formule generale  $x^i + nx^i + px^i + gxx + rx + t = 0$ , peut sé divisér excêtement; on supposera,  $1^x$ , x + fx + g = 0,  $x^i + bxx + ix + k = 0$ . Et après avoir pris leur produit  $x^i + fx^i + ix^i + kxx + fkx + bx^i + gx^i + gbxx + gix + bx^i + gx^i + gbxx + gix$ 

+gk=0, on comparera les termes de ce produit avec ceux de la formule; & l'on aura les cinq équations particulieres qui fuivent : 1'\*, f+b=n; 2\*, i+g+fb=p; 3\* k+gb

 $+ fi = q; 4^{\bullet}, fk + gi = r; 5^{\bullet}, gk = s.$ 

2\*. On cherchera une reduite du second degré, dont s' foit l'inconnue, & on regardera g comme une connue qui represente un diviseur du dernier terme de l'équation du cinquième degré qu'on veut resouver. Pour la trouver, on prendra les valeurs de b'ans la premiere & la seconde, & l'on aura  $b = n - f = \frac{k-1}{2} - \frac{k}{2}$  d'où l'on déduira  $i = \frac{k}{2} - \frac{k}{2} - \frac{k}{2}$  d'où l'on déduira  $i = \frac{k}{2} - \frac{k}{2} - \frac{k}{2} - \frac{k}{2}$  substitueant dans cette valeur de i celle de k prise dans la cinquième équation, qui est  $k = \frac{k}{4}$ , l'on aura  $i = \frac{k}{2} - \frac{k}$ 

cherche, ff - nf + p = 0.  $+ \frac{df}{ds} - g$ 

On peut trouver une autre réduite du second degré, en prenant la valeur de b dans la premiere & la troisséme

équation, car l'on aura  $b=n-f=\frac{t-f_1-t_1}{t}$ ; ou bien gis —  $gf=q-f_1-k$ ; fubblitunt dans cette équation la valeur de i prie dans la quatritiene, qui eff  $i=\frac{r-f_1}{t}$ . l'on aura  $gn-gf=q-\frac{t-f_1}{t}-k$ : Enfin fubblituant dans cette équation la valeur de k prife dans la cinquième, qui eft  $k=\frac{r}{t}$ , on aura  $gn-gf=q-\frac{r}{t}+\frac{st}{t}-\frac{r}{t}-\frac{r}{t}$ , qui fe reduit à  $ff-\frac{st}{t}-\frac{r}{t}$ ,  $-\frac{r}{t}$ ,  $-\frac{r}{t$ 

C'est la seconde reduite qu'on cherchoit :

Quand on voudra voir si une équation particuliere du cinquieme degré est réductible en deux plus simples, l'une du second & l'autre du troisième degré, on prendra tous les diviseurs de son dernier terme; & si elle est litterale & homogene, il suffira de prendre ceux qui sont de deux dimensions; on les substituera les uns aprés les autres dans laquelle on voudra de ces deux reduites fous le figne +, & enfuite fous le figne -; on y fubstituera aussi les grandeurs de la proposée répresentées par n,p,q, &c. on prendra enfuite la valeur de f, & on la fubstituera, comme aussi le divifeur pris pour g, dans xx + fx + g = 0; & fi la prosposée se divise exactement par l'équation qui naîtra de la substitution, on aura ce qu'on cherche : sinon, on mettra un autre diviseur du dernier terme à la place de g dans la réd'uite, & on continuera l'operation comme on vient de le prescrire.

On pourroit auffi fubfituer les divifeurs du dernier terme les uns aprés les autres avec le figne  $\rightarrow$ , de enfuite avec le figne  $\rightarrow$ , dans les deux réduites, avec les valeurs de n, p, g, &c. & trouver enfuite le plus grand divifeur commun des réduites; & par le plus grand divifeur commun, trouver la valeur de f, & la fubflituer avec celle de g, dans  $xx \mapsto fx \mapsto g = 0$ , & divifer enfuite la proposée par l'équation qui en nattroit.

Voici un exemple qui fera concevoir les deux manieres d'appliquer la methode à une équation particuliere.

Pour voir si l'équation x<sup>3</sup> + 2ax<sup>4</sup> - 3aax<sup>3</sup> - aabxx + a<sup>3</sup>bx - 4abx<sup>3</sup> - 3aabbx + a<sup>3</sup>bb = 0, peut être exactement divisée par une équation

du second degré, & par une du troisséme degré, qui ayent tous leurs termes: 1°, il faut prendre les diviseurs du dernier terme qui sont de deux dimensions; ces diviseurs sont ab, aa, bb.

2°. Afin que la formule generale  $x^2 + nx^4$ , &c. represente la proposée, il faut supposer n = 2a, p = -3aa - 4ab,

q = -aab,  $r = +a^{i}b + 3aabb$ ,  $s = +a^{i}bb$ .

3°. Il faut fublituer dans laquelle on voudra des deux téduites , +ab à la place de g, & les valeurs de n, p, q, &c. à leur place ; & comme la valeur de f qu'on trouve après la fublituition de +ab à la place de g, étant fublituée dans ex +fx + ab = 0, l'équation qui en vient n'elt pas un divifeur exact de la propolée ; il faut fublituer -ab à la place ce ag, dans laquelle on voudra des réduites, & les valeurs de n, p, q, &c. & l'on trouvera au lieu de la première réduite cette équation ff - af - 2aa = 0; & au lieu de la feconde réduite . Ion trouvera ff + af + 2ab = 0.

4°. Ayant trouvé par le moyen de l'une ou l'autre de ced deux réduites, que f = -a, on fublituera -a a lie de de dans xx + fx + g = 0, & -ab à la place de g, & l'on aura xx - ax - ab = 0, par laquelle divifant la propofée, on trouvera le quoient jufte  $x^2 + 3axx - 3ab = 0$ ; ainfi la propofée n'est pas du cinquiéme degré , mais elle fe réduit aux deux équations précédentes du fecond & du troifiéme degré .

On peut auffi trouver la valeur de f, en prenant le plus grand divifeur commun des deux réduites, après qu'on y aura fublitué — ab à la place de g, & les valeurs de n, p, q, &c. car l'on trouvera que le plus grand divifeur commun est

f + a = 0, par consequent  $\dot{f} = -a$ .

Cette maniere de trouver la valeur de f par le plus grand diffuer commun des ré-luites, après qu'on y a fait les fublitutions, ett d'uâge, lorfque les réduites font au deffue diconnd degré; mais quand les réduites ne passent pas le second degré, il est d'ordinaire plus court de prendre la valeur de f dans une seule réduite.

# Pour le sixiéme degré.

Lors QU'IL peut se réduire à une équation du second degré G à une autre du 4°, dant les quelles aucun terme n'est évanoui. Le faut superior de deux équations indéterminées xx + fx + g = 0,  $x^a + hx^b + ixx + kx + l = 0$ ; & après avoir pris leur produit  $x^a + bx^b + ix^b + kx^b + kx + fx + g = 0$ 

 $+ fx^3 + gx^4 + ghx^3 + gixx + ghx$   $+ fbx^4 + fix^3 + fhxx$ 

il faut comparer les termes du produit avec ceux de la formule generale du fixiéme degré  $x^*+nx^*+px^*+qx^2+rxx+ix+ix+i=0$ , qui leur répondent; ce qui donnera les fequations particulieres qui fuivent:  $1^n$ , b+f=n;  $2^n$ , i+g+f=p;  $3^n$ , k=gb+f=q,  $4^n$ , i+gi+fk=r,  $5^n$ , fi+gk=f,  $5^n$ , gi=f.

Pour trouver une réduite dont f foit l'inconnue, & dans laquelle g represente un diviseur du dernier terme de la propofèc, on prendra deux valeurs de b dans b première & la dconde équation, & l'on aura  $b = m - f = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  d'où l'on dédiuira i = ff - mf + p - g; comparant cette valeur de iavec une autre prife dans la quatrième, on aura  $i = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$   $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  gi ou bien r - l - fk = gff - gnf + gp - gg; mettant dans cette équation 1 valeur de l prife dans la fixiéme équation, qui ett  $l = \frac{1}{2}$ ; l'on aura  $r - \frac{1}{2} - fk = gff - gnf + gp - gg$ ; fublituant la valeur

de  $l=\frac{t}{t}$ dans la cinquiéme, on aura  $k=\frac{t-t}{t}$ . Cette valeur étant fublituée à la place de k dans  $r-\frac{t}{t}-fk=gff$   $-gnf+gp,-gg, l'on aura la réduite <math>r-\frac{t}{t}-\frac{f}{t}+\frac{fk}{t}$ 

$$= gf + gp - gg, \text{ to a surfar to reduce } r - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + p$$

$$= gff - gef + gp - gg, \text{ qui se réduit à } ff - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - g$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$$

= 0; c'est la réduite qu'on cherche.

On peut trouver une seconde réduite en comparant la valeur de i déja trouvée , qui est i = ff - nf + p - g, avec une autre valeur de i prise dans la troisseme équation , & l'on aura  $i = \frac{n-1}{2} = ff - nf + p - g$ ; il faut substituer dans cette équation la valeur de b prife dans la première équation , qui est b = n - f, & la valeur de k prise dans la cinquiérne équation , qui est  $k = \frac{-f^2}{2}$ ; & substituant à la place de I la valeur  $I = \frac{1}{2}$  prise dans la fixième équation , on aura  $k = \frac{1-\frac{f^2}{2}}{2}$ ; substituant donc les valeurs de k & de b dans  $\frac{1-f^2}{2}$  in  $\frac{1}{2}$  for aura

$$\frac{q - \frac{f + \frac{f}{2}}{\epsilon} - gn + gf}{f} = ff - nf + p - g$$
qui se réduit à  $f^0 - nff - 2gf + gn = 0$ ;
$$+ \frac{f}{\epsilon} + \frac{f}{\epsilon}$$

$$- \frac{g}{\epsilon} - q$$

c'est la seconde réduite qu'on cherchoit.

On le fervira de ces réduites pour trouver si une équation du fixième degté le peut réduire en deux plus simples qui ayent tous leurs termes, dont l'une foit du s'econd degré, & l'autre du quatriéme, comme l'on a enseigné dans le cinquiéme degré.

Pour le fixième degré, lorsqu'il peut se reduire à deux équations du troisième degré qui ont tous leurs termes.

It faut supposer les deux équations indéterminées  $x^i + fxx + gx + b = 0$ ,  $x^i + ixx + kx + l = 0$ ; & aprés avoir trouvé leur produit  $x^i + fx^i + gx^i + bx^i + bixx + bkx + bk$   $+ ix^i + kx^i + k^i + fkx + gkx$   $+ fix^i + gkx$ 

= 0; on comparera les termes de ce produit avec ceux de la formule generale du fixiéme degré  $x^0 + nx^0 + px^0 + qx^0 + rxx + nx + l = 0$ , qui leur répondent; ce qui donnera les fix équations particulieres qui fuivent :  $1^m$ , f + i = n;  $2^n$ , g + k + f = p;  $3^n$ , b + l + g + f + f + g + f + f + g + g + g;  $5^n$ , b + g + g + g,  $6^n$ , b + g + g.

Pour trouver une réduite dont f foit l'inconnue, & dans laquelle b represente un diviseur du demier terme de la proposée, lequel diviseur est de trois dimensions dans les équations litterales & homogenes s il faut prendre dans la premiere & la feconde équation deux valeurs de i, & l'on  $a_i = a_i = a_i = a_i = a_i$  d'où l'on déduita k = f f - nf

+p-g; on prendra une autre valeur de k dans la cinquiéme  $k=\frac{-p}{k}$ ; par consequent  $ff-nf+p-g=\frac{-p}{k}$ . On substituera dans  $\frac{-p}{k}$ , la valeur de l prise dans la fixième

équation  $l=\frac{t}{t}$ ; & l'on aura  $ff-nf+p-g=\frac{t-\frac{t}{b}}{s}$  d'où l'on déduira  $g=\frac{-bff+bnf-j\cdot b+s}{t-b}$ . Il faut remarquer

cette premiere valeur de g.

Pour avoir une feconde valeur de g à comparer avec cette premiere, on le fervira de la troifième équation, qui donne-rag =  $\frac{f-1-f-1}{f-1}$ , fubblituant dans cette valeur celle de l =  $\frac{1}{2}$  prife dans la fixième équation, celle de i prife dans la premiere, qui est i = n-f, & celle de k prife dans la feconde, qui est k = p-g-f i = p-g-nf+ff, l'on aura g =  $\frac{g-b-\frac{c}{i}}{f-f}$  +  $\frac{g}{f}+\frac{b-g}{i}$ , qui est la feconde valeur de g; comparant les deux valeurs de g, on aura  $\frac{bff+bnf-pb+i}{i-b}$  =  $\frac{f^2-nff+ff+\frac{c}{i}+b-g}{f-nff-pf+f}$ , qui  $\frac{f^2-nff-2bnf}{i-b}$  =  $\frac{bnnf-2if-bnp-i-fg+bg}{i-b}$  feréduit à f -  $\frac{inff-2bnf}{i-b}$  +  $\frac{bnnf-2if-bnp-i-fg+bg}{i-b}$ 

= 0; c'est la premiere réduite qu'on cherche.

Pour trouver une feconde réduite dun of foit l'inconnue, on prendra deux valeurs de k, l'une dans la feconde équation particuliere, & l'autre dans la quartième, & l'on autra  $k = p - g - fi = \frac{-i-n}{2}$ , fublituant dans cette équation la valeur de i prife dans la première équation i = n - f, celle d = f pife dans la kriéme, qui eff  $i = \pm f$ , & la première valeur de g, qu'on a fait remarquer ci-deffus, l'équation  $g + p - fi = \frac{-i-n}{\xi}$ , fera changée en celle-ci,  $\frac{kf - k - k - g}{\xi} + p - nf + ff = \frac{r - bn + k - f}{\xi - b}$ , d'où fine lu foi g.

ôtant les fractions, & faifant en forte que le premier terme n'ait que l'unité pour coëficient, l'on trouvera l'équation fuivante, fuivante, qui est la seconde réduite qu'on cherchoit;

On se servira de ces réduites pour trouver si une équation du saiséme degré peut se réduire en deux du troisséme qui ayent tous leux termes, comme on la enlegade dans le cinquième degré: Mais il faut remarquer que quand on auxa trouvé une valeur de f, il fauta la substituer dans l'une des deux valeurs de g, laquelle ou voudra, pour déterminer la valeur de g, afin de la substituer avec celle de f,  $\mathcal{E}$  avec le diviseur pris pour  $\mathcal{E}$  dans  $\mathcal{E}$  +  $f_{xx} + g_x + b = 0$ ,  $\mathcal{E}$  cape se ces substitutions, on divisera la proposée par cette équation ains chancée.

Ceux qui voudront prendre la peine du calcul, pourront abaiflér cette feconde réduite par le moyen de la premiere, au fecond degré, comme l'on a fait dans le Problème précedent, pag. 147. 

148.

La démonstration de ce quatriéme Problème est la même que celle du troisiéme.

### COROLLAIRE I

Le est évident que ce quatriéme Problème comprend le précedent, car quand il arrive qu'il y a un terme évanoui dans l'une des deux équations plus simples, dans lesquelles une équation du 47, 57, & 6 d'egré se peur réduire, on trouve alors une valeur de l'indéterminée qui répond à ce terme, prisé dans les réduites de ce quatriéme Problème, égale à zero.

### COROLLAIRE II.

ORSQU'APRE'S avoir substitué successivement tous les diviseurs du dernier terme de la proposée dans les réduites, on ne peut trouver aucunes valeurs des indéterminées , qui étant fublitutées dans xx+fx+g=0, ou  $x^2+fxx+gx+b=0$ , les rendent des diviéturs exacts de la proposée ; c'est une marque certaine que la proposée est irréductible.

# PROBLÊME V.

qui contient les deux précedents.

67. TROUVER les équations plus simples commensurables, par lejquelles une équation réductible de quelque degré qu'elle puisse être, peut se divijer exaltement, soit que ces équations plus simples agent tous leurs termes, soit qu'elles en agent d'évanouis.

### AVERTISSEMENT.

LA methode qu'on va expliquer fuffit feule pour réduire toutes les équations compofées réductibles aux plus fimples degrés, on pour s'affurer fi elles font irréductibles mus dans la crainte que l'extrême longueur du calcul ne rebutât le Leckeur, on a cru qu'il étoit necelfaire de faire préceder les methodes du troisséme & quatrième Problème, dont le calcul est bien moins embarassant, & qui cependant sufficient pour réduire les équations. Pour saire concevoir clairement cette methode, la pipliquera en l'énonçant aux équations du 4° degrés II faut se rendre cette application familiere pour entendre la démonstration.

## METHODE GENERALE.

1°. Let faut d'abord supposer que xx + fx + g = 0, represente par ses indéterminées f, g, l'équation du second degré, par laquelle une équation composée se peut diviser exactement.

2º. Il faut divifer la formule generale du degré de l'équation qu'on voudra réduire, par xx + fx + g = 0, & continuer la divifion jufqu'à ce qu'on foit arrivé à un relle où l'inconnue x foit moins élevée d'un degré que dans xx + fx + g = 0.

3º. Il faut supposer chaque terme de ce reste égal à zero, ce qui donnera autant d'équations qu'on a supposé d'indéterminées.

Au lieu de faire ce qui est marqué dans le second & troiséme article, on pourra multiplier xx + fx + g = 0, par une autre équation indéterminée, dont le degré joint avec celui de x + fx + g = 0, faife celui de l'équation qu'on veut réduire; par exemple, pour le 4 degré, il faudra multiplier xx + fx + g = 0, par xx + bx + i = 0; pour le 5 degré, par  $x^i + bxx + ix + k = 0$ ; pour le 6, par  $x^i + bx^i + ix + kx + l = 0$ ; 8 ainf des autres.

Il faudra ensuite comparer les termes du produit avec ceux de la formule generale du degré de l'équation qu'on veut réduire, qui leur répondent, comme dans le troisséme & quatriéme Problème; ce qui donnera autant d'équations particulieres qu'il y a d'indéterminées dans les deux équations indéterminées qu'on a multipliées l'une par l'autre.

If haudra degager lesindeterminées de l'équation indéterminées a + b + b + 1 = 0, ou  $a' + b \cdot a + b + k = 0$ , &c en fictre vant des premieres équations particulieres, &c en fublituant leurs valeurs dans les deux dernieres, on aura preciférent les deux mêmes équations trouvées par le fecond & troifiéme article.

Et la division sera continuée jusqu'à ce qu'on ait trouvé le refic — f'x + nffx + fgx - nfx + fgx - ngx + qx - ffg+ nfg + gg - pg + r, dans lequet x est d'un degré moins élevée que dans le divisieur xx + fx + g.

On supposer chaque terme de ce reste égal à zero, & l'on aura les deux équations  $-f^1 + nff - nf - ng = 0$ , + 2gf + g

$$- gff + ngf + gg = 0;$$

$$- pg$$

ou bien en transposant, f' - nff + pf + ng = 0,

On trouveroit les deux mêmes équations en comparant les termes du produit de xx + fx + g = 0, par xx + bx + j = 0, qui est  $x^2 + fx^2 + gxx + gbx + gi = 0$ , avec ceux  $x + bx^2 + ixx + fix$ 

+ fbx

de la formule generale  $x^a+nx^i+pxx+qx+r=0$ ; car en dégageant les indéterminées b & i dans les premieres des quarre équations particulieres que donneront ces comparations, qui font:  $x^a$ , f+b=n;  $x^a$ , g+i+fb=p; f; g+fb=p; f; g+fb=p; g+f; g+fb=p; g+f; g+fb=p; g+fb=f; g+fb=f;

d'où l'on déduiroit  $gff - ngf - gg = \alpha$ 

4°. Pour trouver les valeurs de f & de g par le moyen de ces deux équations, on choifira laquelle on voudra des deux indéterminées f, g, pour en faire l'inconnne de la réduite s fuppolé qu'on le détermine à g, on ordonnera chacune de ces deux équations par rapport à l'inconnue f qu'on veut faire difparoître de la réduite, & on regardera g comme connue, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la réduite dong foir l'inconnue.

Pour trouver cette réduire, on cherchera le plus grand divifeur commun des deux équations précedentes; & quand on fera arrivé à un refle où f foit lineaire, on metra ce refle à part; & le fuppolant égal à zero, on prendra dans l'équation lineaire faite de ce refle, la valeur de f lineaire, laquelle ne contiendra que des grandeurs connues avec la feule inconnue g. 11 faut remarquer cette valeur de f, parceque quand on aura trouvé la valeur de g dans la réduite, en la fubilituant dans cette valeur de f, on rendra f toute connue.

On continuera de chercher le plus grand divifeur comnuur avec le refle où f eft lineaire, comme si on n'avoit pas mis ce reste à parr, & quand l'inconnue f aura disparu, on supposera le reste qui n'aura point d'autre inconnue que g, égal à 2cro; & ordonnae l'équation qui en naîtra par rapport à l'inconnue g, elle sera la réduite qu'on cherche.

Dans notre exemple on cherchera le plus grand diviseur

commun de f' - nff - 2gf + ng = 0, & de gff - ngf + ff - q- gg = 0; & quand on fera arrivé au refte - ggf + gf

-gg = 0; & quand on fera arrivé au reste - ggf + rf +pg

+ngg - gg, où f est lineaire, ou le supposera égal à zero, d'où l'on déduira  $f = \frac{n_1 - g}{2}$ . Il faut remarquer cette équation lineaire, qui fera trouver la valeur de f, quand g fera connue.

On continuera enfuite la recherche du plus grand diviéur commun des deux équations précedentes, comme fi on ne l'étoit pas arrêté à mettre à part la valeur de f, en divifant eff - ngf - gg = 0, par le refte - ggf + ngg = 0, jus-f + f - ngg = 0

qu'à ce que l'inconnue f ait difparu; & l'on fuppofera le refte qui ne contiendra plus f, égal à zero; & aprés avoit condoné ce refte par rapport à l'inconnue g, on aura la réduite  $g^s - pg^s + ngg^s - qgg^t + ngrgg - prrg + r^t = 0$ .

-  $rg^s + nnrg^t - rrgg$ -  $rg^s + rg^s + rg^s$ 

Si l'on vouloit trouver la réduite où f fût l'inconnue, on ordonneroit les deux équations trouvées par le fecond & troifiéme article de la methode, par rapport à l'inconnue g, & l'on auroit gg + nfg + r = 0, &  $2fg - f^2 = 0$ .

— pg — ng + nff — ffg — pf + g

On chercheroit leur plus grand divífeur commun, & on feroit d'abord l'operation, jusqu'à ce qu'on sút arrivé à un restle où g sit lineaire. Mais comme g est lineaire dans la seconde équation, ce restle est tout trouvé sans operer, & l'on a g = 1-0 ft. ft. ...

Il faudroit enfuite continuer l'operation pour trouver le plus grand divifeur commun, jusqu'à ce que g eût disparu dans le reste. Il faudroit supposer ce reste oft g n'est plus, égal à zero, & ordonner l'équation par rapport à l'inconnue f, & l'on auroit la réduite

X ijj

$$f^{*}-3nf^{*}+3nnf^{*}-4nif^{*}+ppif$$
 -  $nngf$  -  $qq$  = 0:  
+  $2if^{*}$  -  $n^{*}f^{*}$  +  $nqff$  -  $nppf$  +  $npq$   
+  $2nnpff$  +  $4nrf$  -  $nnr$   
-  $arf^{*}$ 

Si le second terme étoit évanoui dans une équation du quatriéme degré, alors n étant zero, toutes les grandeurs de la réduite précedente où le rouve n, devenant zero, l'on auroir la réduite du  $3^*$  degré  $f^* + 2pf^* + ppff - qq = 0$ .

Pour trouver, par le moyen de ces reduites, si une équation particuliere du quatrième degré, par exemple x\* + 2ax! — acx + 2abx + aabc = 0, peut se diviser - 2bx! - 5abx - 2aacx:

\*\*\* Table The Text of Section 1 and Text of Section 1 and Section 1 and Section 2 and Sectin 2 and Section 2 and Section 2 and Section 2 and Section 2 and S

Il faut enfuite trouver tous les divifeurs du derniet terme de la réduite ainsî changée; & sî la proposée est litterale & homogene, il faudra prendre les seuls diviseurs de deux dimensions dans la réduite dont g est l'inconnue, & ceux d'une seule dimension dans la réduite dont s'est l'inconnue.

Si l'on se ser de la réduite dont g'est l'inconnue, comme g expresente un diviseur de deux dimensions du dernier terme de la proposée, il n'y a parmi tous les diviseurs du dernier terme de la réduite, qui sont de deux dimensions, que ceux qui font communs avec ceux du demier terme de la proposée, qui peuvent servir; ce qui est un abregé lorsqu'on se serve de la réduite dont g est l'inconnue.

Il faut fibiliture les divifeurs dont on vient de parler fucces, itvement avec le figne de + & celui de -, à la place de g, dans la réduite, ou à la place de f, fi l'on le fert de la feconde réduite; ou bien divifer fuccessivement la réduite par g ou f plus ou moins chacun de ces divifeurs.

Celui de ces diviseurs dont la substitution rendra toutes les grandeurs de la réduite égales à zero, ou par le moyen duquel la division se sera sans reste, sera la valeur de g ou de f.

Dans notre exemple, après avoir mis dans la réduite dont g est l'inconnue, à la place de n, p, &c., les grandeurs de la proposée qu'elles representent, elle se trouve changée en celle-ci.

$$g^0 \mapsto a_1 g^{-1} \mapsto a_2 a a b g^{-1} \mapsto a_1 a b a g^{-1} \mapsto a_1 b a g^{-1} \mapsto a_1 b a g^{-1} \mapsto a_1 b^{-1} g^$$

Les diviseurs du dernier terme, qui sont de deux dimensions; sont ab, ac, bc, aa, bb, cc, parmi lesquels il n'y en a de communs avec les diviseurs du dernier terme de la propossée, que ab, ac, bc, aa. Ainsi il ne saut se servir que de ces quarre.

Or on trouve que substituant — ab à la place de g, dans la réduite, toutes les grandeurs se détrustent par des signes contraires; ou bien qu'en faisant la division de la réduite par g + ab = 0, la division se fait sans reste: Ainsi g =

Il faut après avoir trouvé cette valeur de g, la fubsitiuer avec les valeurs de n, q, r, dans l'équation où f est lineaire, qui est  $f = \frac{n(f-g)}{4f-g}$ , & l'on trouve f = 2a.

If faut metric cei valeurs de f & de g dans l'équation indéterminée xx + fx + g = 0, & l'on aura xx + x + 2x - ab = 0, qui eff l'équation commensuable du fecond degré, par laquelle la proposée peut être exactement divisée: si l'on fait la division, le quoient xx - bx - ac = 0, fera l'autre équation, par laquelle la proposée se peut exactement divisér.

On trouveroit aussi la seconde équation du second degré, en substituant les valeurs de n, p, q, r, f, g, dans le quotient indéterminé, qui est xx + nx + p = 0.

Démonstration du vinquième Problème :

On suppose que  $x^4 + nx^3 + pxx + qx + r = 0$ , represente toute l'équation du quartième degré, qui se peux actement diviser par deux autres commensurables du  $z^*$  degré, dont l'une est répresentée par xx + fx + g = 0;

Ainsi f & g representent des grandeurs commensurables. Ses lon cette supposition, en divisant  $x^* + nx^*$ , &c. par nx + fx + g = 0, la division doit être exacte, & le quotient est xx + nx + p = 0.

Puisque la division est supposée se faire sans reste, le reste

doit donc être égal à zero, & les grandeurs de chaque terme du refle le doivent détruire; & effectivement elles le détruire in in mettoit à la place des lettres  $n_p, q_s, r_s, g_s$  les grandeurs qu'elles reprefentent; car autrement la division ne le froit pas fans refle, contre la fupposition.

Chacun des termes du reste donne donc une équation, donc le 2' membre est zero. Ains  $f \mapsto nff - nf - ng + 2gf + g$ 

$$=0$$
,  $-gff + ngf + gg = 0$ .

Si l'on conçoit dans chacune à la place des lettres, les grandeurs qu'elles reprefentent, toutes les grandeurs défeurs de feur la prades fignes contraires. Dons f + ou — la grandeur commensurable qu'elle reprefente, est une équation lineaire, qui est un diviseur exact de l'une & de l'autre de ces deux équations, par la nature des équations, par la nature des équations.

De même  $g \rightarrow ou$ — la grandeur commensurable qu'elle représente, est une équation lineaire, qui est un diviseur exact de ces deux mêmes équations, supposé qu'on les ordonne par rapport à l'indéterminée g; par confequent en recherchant le plus grand diviseur commun de ces deux équations, qui en ont un où f est lineaire, ou bien un où g est lineaire. Quand on sera arrivé à un reste dans lequel f ou bien g seront lineaires, ce sera un diviseur commun des deux équations. Ce reste est  $f = \frac{v_{st} - v_{st}}{4L - v_{st}}$ , ou bien

équations.

Si on continue la recherche du plus grand divifeur commun, jusqu'à ce que f ou g disparoissent, le nouveau reste qui ne contiendra point f, ou point g, stera donc égal à zero, puisque le reste précedent où f, ou bien où g évoit lineaire, est supposé un divisuer exact, qui doit laisser zero pour reste de la division: Ce dernier reste qui est la réduite, est donc tel, qu'en mettant à la place de l'inconnue f ou g de cette réduite, la grandeur commensurable qu'elle represente, &c y mettant aussi les grandeurs representées par n, p, q, &c. toutes les quantiées se détruitont par des signes contraires.

Par consequent, felon la nature des équations, a prés avoir fuitiné dans la réduite les grandeurs representées par n,  $\rho$ , n, q,  $\infty$ ,  $\infty$ , + + ou — un diviseur du dernier terme de la réduite, ou bien g + ou — un diviseur du dernier terme de la réduite, - of une équation lineaire qui divise exadèment la réduite, - of une équation lineaire qui divise exadèment la réduite, - of qui en contient la racine; - cést à dire. La valeur

de fou de g.

La methode fait donc trouver 3 loríque l'équation propofée est réductible , les valeurs de f & de g, qui étant milés à leur place dans xx + fx + g = 0, changent cette équation indéterminée en une autre déterminée , qui est un diviseur exact de la proposée. Ce qu'il falloit démontrer.

# Remarques sur la metbode du cinquieme Problème.

1.

68. Î. L. fuffit ici d'avoir fait concevoir, & d'avoir demontré la methode; ceux qui voudront prendre la peine du calcul, pour-ront fupputer deux réduites pour le cinquiéme degré, & deux pour le fixiéme, dont les inconnues foient f & g₁ & de plus trois réduites pour le fixiéme degré, lorfqu'il peut le réduire à deux équations chacune du troilieme degré, dont les inconnues feront les indéterminées f, g, b, de l'équation indéterminée x le x x x x x x x b = □.

Ils pontront toujours trouver par le moyen de ces réduites, si une équation quelconque du 4°, 5° & 6° degré est réductible; & les équations plus simples ausquelles on la

The surby Guard

peut réduire, par les seules substitutions des grandeurs de la

proposée, répresentées par n, p, q, &c.

Pour abrejer le calcul qu'il faut faire pour trouver ces réduites, on pourra supposér le sécond terme, où est a, de chaque formule generale, evanoui; & alors il faudra faire evanouir le sécond terme d'une équation proposée, lorsqu'on voudra voir s'ele est réductible.

#### T.L.

Lorqu'on se sert de la réduire dont l'inconnue g ou b est le dernier terme de l'équation indéterminée xx + fx + g = 0, ou bien  $x^1 + fxx + gx + b = 0$  i la grandeur representée par g ou b, devant être un diviseur exact du dernier terme de la proposée, lorsque cette grandeur est commenssable; on a cet avantage de n'avoir besoin pour trouver la racine de la réduite, que des diviseurs du dernier terme de la proposée, communs avec ceux du demier terme de la proposée, communs avec ceux du demier terme de la proposée qui sont de deux d'intensions, lorsque l'on cherche une équation representée par xx + fx + g = 0 du second degré; & de ceux qui sont de trois dimensions, lorsque l'on cherche une équation du troisséme degré representée par  $x^2 + fxx + gx + b = 0$ .

Loriqu'on fe fert de la réduite dont l'indéterminée f des équations xx+fx+g=0,  $x^2+fxx+gx+b=0$ , est l'inconnue, ou bien l'indéterminée g de l'équation  $x^2+fxx+gx+b=0$ , on a cet avantage que quand l'équation diecond ou du troisséme degée, par laquelle la proposée fe peut exastement divisér, a le séconde terme évanoui, on le trouve tout d'un coup; car après la substitution des grandeurs representées par  $n_p$ , &c. dans la réduite, cette réduite fe peut abaissée d'un degré; c'est à dire, f se trouve avoir une valeur égale à zero.

Il faut entendre la même chose de la réduite, dont l'inconnue est l'indéterminée g de l'équation  $x^3 + fxx + gx + b$ 

# III.

Lorsqu'en examinant par la methode qu'on vient d'expliquer, si une équation proposée est réductible, on ne trouve aucune valeur commensurable de l'inconnue de la réduite, on est assuré que la proposée est irréductible.

### AVERTISSEMENT.

Les methodes qu'on vient de donner pour trouver si une équation est réductible, demandent un long calcul s'est pourquoi il seroit à souhaiter qu'on edt une methode courte pour trouver quand une équation est irréductible. En voici une qui peut servir en plusseurs recontres.

Methode pour trouver tout d'un coup, en plusieurs cas, si une équation litterale est irréductible.

69. I. faut supposer chaque lettre disferente de l'équation proposée égale à un nombre, comme à 1, ou à 2, &c. ou bien supposer toutes les lettres differentes égales, ou seulement quelques unes. On peut aussi supposer l'unié ou le même nombre égal à plusieurs lettres differentes de la proposée (on suppose qu'on na point abregé l'équation proposée en supposant plusieurs connues différentes exprimées par une seule lettre.)

Il faut ensure substituer les nombres ou les lettres qu'on a supposé égales à celles de l'équation, à leur place dans la proposée. Si la nouvelle équation qui en resulte, est irréductible, c'est une marque certaine que la proposée est irréductible.

Démonstration. Par la fupposition, l'équation nouvelle qui réslute des fublituitions, est irréducible. Mais si la proposicé éroir réducible en deux autres équations plus simples, cette équation qui résulte des subditutions s'eroit necessitairement réducible, comme on va le mentrer : Ainsi si l'équation qui resulte des subditutions est irréducible, la proposice l'est aussi car si la proposice étoit réducible en deux autres plus simples, on pourroit concevoir qu'on subdituit dans ces deux plus simples, à la place des lettres disferences qu'elles contiennent, les mêmes nombres ou lettres qu'on leur a suppossées égales dans la propossée; & con conçoit évidemment que le produit de ces plus simples ainsi changées, donneroit l'équation même qui a resulte des subdituitons. Elle feorit donc réducible en ce deux plus simples changées par les substitutions qu'on y a conques. Elle ne feroit donc pas irréducible. Ce qui est conte la supposition.

REMARQUE.

EPENDANT, quand en fubstituant des nombres ou des lettres à la place des lettres différentes d'une équation proposce, l'équation qui en resulte est réductible, ce n'est pas une marque certaine que la proposée soit réductible; car si on suppose dans l'équation irréductible x3 - 3axx + 3abx -aab = 0, que b = a, l'équation  $x^3 - 3axx + 3aax$ - a = o, qui en refultera, fera réductible.

Cela vient de ce que les lettres connues dans une équation litterale, representant toutes les grandeurs possibles, on peut supposer de ces grandeurs à leur place qui soient telles, qu'elles donnent une nouvelle équation de même forme que la propofée qui ait des racines commenfurables; car il y a des équations réductibles possibles de la même forme que la proposée, & la generalité ou l'indétermination, pour ainfi parler, des lettres de la propose, est cause qu'elle represente ces équations réductibles de même forme, aussi-bien que les autres qui ne sont pas réductibles.

## COROLLAIRE DU CINQUIE ME PROBLEME.

Où l'on explique la met bode de trouver tous les diviscurs du dernier terme d'une équation, lorsque ce dernier terme est tres composé.

A methode du Problême précedent peut servir à trouvet tous les diviseurs du dernier terme d'une équation litterale quelque composé qu'il puisse être, comme on le va voir dans l'exemple suivant.

Soit l'équation x' +abx' +sadxx +a'dx +a'd =0. -acx -abdxx -abdx-abdx

w bbx + bcdxx w abcdx - a'cd manbxx ma'bx mabba -a'xx -aabcx + zaabcd mancax mablx -abld

dont le dernier terme est tres composé.

Pour trouver tous les diviseurs de ce dernier terme, 1°, on feindra que c'est une équation; & prenant une des lettres qui s'y trouvent, comme a, pour l'inconnue de cette équation feinte, on ordonnera l'équation feinte par rapport à l'inconnue #; & l'on aura l'équation feinte,

da+ - bda + bbdaa - bida + bicd = 0. - cda + 2bcdaa - bccda

- 2°. On verra si tous les termes ne sont point multipliés par une même grandeur; & comme on trouve qu'ils le sont par  $d_1$  on les divisiera par  $d_2$  qui est déja un des diviseurs simples du dernier terme; il le faut mettre à part, & l'équation seinte se  $\frac{1}{4}$   $\frac{d}{d} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} b d = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 
  - cai + 2bcaa bcca
- 3°. Il faut chercher par le premier Problème, si une équation lineaire de l'inconnue a plus ou moins un diviseur du dernier terme bie, ne feroit point un diviseur exact de cette équation seinte: Si l'on en trouvoit une qui sût un diviseur exact, on la mettroit à part, comme étant un diviseur lineaire du dernier terme de la proposée, & on chercheroit de même si le quotient n'auroit point de semblables diviseurs lineaires ; ce qu'on continueroit jusqu'à ce qu'on trouvê un quotient qui n'est plus de ces diviseurs lineaires.
- Si le premier terme a\* de l'équation feinte avoit un autre coéficient que l'unité, on se serviert du s'econd Problème pour trouver les diviseurs de l'équation seinte, dans lesquels l'inconne a sur lineaire. Mais comme l'équation seinte qui fort d'exemple n'à aucun de ces diviseurs dans lesquels a soit lineaire, il faut trouver les diviseurs dans lesquels a soit du second degré de .
- 4°. Pour les trouver, on y appliquera la methode du cinquième Problème; c'est à dire, supposant que la formule  $x \leftarrow n, x! \rightarrow px + qx + r = 0$ , represente certe équation feinte, on supposéra n = -b c, p = bb + abc,  $q = -b^* bc$ , r = b'.
  - On substituera ces valeurs à la place de n, p, q, r, dans la réduite g'— pg' + ngg' qqg' + nqrgg prrg + r' = 0;
     rg' nnrg' rzgg

& elle fera changée en cette autre réduite,

 $g^4 - bbg^5 + b^*g^7 - b^6g^5 + b^7cgg - b^6cg + b^6c^1 = 0.$   $- 2bcg^5 + bbccg^5 - bbc^2g^5 + b^4c^2g - 2b^7c^2g$  $+ bc^2g^5 + b^4c^2g + b^4c^2gg$ 

- b1c1g1

Il faudra chercher les diviteurs de deux dimensions communs au dernier terme  $b^{p,t}$  de cette réduite , & au dernier terme  $b^{p,t}$  de l'Équation feinte : ces diviteurs sont bb , bc . Il faudra ensuite substitute successivement +bb , -bb , +bc $\gamma$  iii - be, à la place de g dans la réduite, & parcequ'on trouve que la substitution de + bb fait détruire toutes les quantités de la réduite par des figues contraires, bb est

une valeur de g, c'est à dire g = bb.

Il faut substituer bb au lieu de g, & les valeurs de n, q, r, à leur place, dans  $f = \frac{n\pi - n\pi}{n\pi - n\pi}$ ; & l'on trouvera f= - c. Substituant ces valeurs de f & de g dans xx + fx + g = o, qui est dans cet exemple aa + fa + g = o, on la changera en aa - ca + bb = o, qui est un diviseur exact de la proposée; le quotient est aa - ab + cd = o. Ainsi les diviseurs de deux dimensions de la proposee sont aa - ac + bb, aa - ab + cd.

Comme il n'y a pas d'autres diviseurs plus composés à chercher dans notre exemple, pour avoir tous les divifeurs du dernier terme de la proposée, il n'y a qu'à multiplier ceux qu'on a trouvés les uns par les autres, & on les aura tous. Ce qui étoit proposé.

### REMARQUE.

Si le dernier terme de l'équation feinte du dernier terme de la propofée, étoit encore fort composé, on feroit de ce dernier terme de l'équation feinte, une seconde équation feinte, & on en trouveroit tous les divifeurs, comme on les a trouvé de la premiere, & ils ferviroient enfuite à trouver tous les diviseurs de la premiere équation

Cette methode n'a pas besoin de démonstration aprés celle du cinquieme Problème.

### SECTION IV.

Où l'on explique la manière de refoudre les équations qui ont tontes leurs racines égales, cu qui en ont feulement qui quelques mes d'égals Commensirables, O la manière d'abaisse à un moindre degré les équations qui ont quelques mets de leurs racines égales Cincommensirables, O de diminuer le nombre de leurs inconnues, lorsqu'elles en ont pluseurs.

# PROBLÉME VI

71. RESOUDRE une équation composée, dont toutes les racines jont égales; c'est à dire, trouver toutes les racines égales.

Le eft évident qu'il sussit d'en trouver une seule; pour cela il faut prendre la racine du dernier terme de la proposée, dont l'exposant soit égal à celui du degré de la proposée, & elle sera la racine de la proposée.

Par exemple, l'équation  $x^3 - 3axx + 3aax - a^3 = 0$ , contient trois racines égales; pour les trouver, il faut tirer la racine troisséme du dernier terme  $a^1$ , & l'on aura a pour la racine de la proposée, c'est à dite x = a.

De même supposé qu'on sçache que l'équation  $x^a - 4x^i \sqrt{2} + 6xx\sqrt{4} - 4x\sqrt{4} + 2 = 0$ , a toutes ses racines égales, la racine quatriéme du dernier terne, qui est  $\sqrt{2}$ , est la racine de la proposée, c'est à dire  $x = \sqrt{2}$ .

La démonstration est évidente, si l'on fait reflexion que le dernier terme de l'équation est le produit de toutes les racines.

# PROBLĖME VIL

72. L ORSQU'IL y a plusicurs racines égales positives dans une éguation composée quesconque, les trouver lorsqu'elles sont commensurables. O davilles l'équation à un maindre degré, lorsque les racines égales sont incommensurables.

### METHODE GENERALE.

1°. On supposer que chaque racine égale est representée par f, ainsi x = f, x - f = 0; & xx - 2fx + ff = 0,

represente une équation de deux racines égales;  $x^1 - 3fxx + 3ffx - f^1 = 0$ , represente une équation de trois racines égales;  $x^n - 4fx^1 + 6ffxx - 4fx + f^2 = 0$ , en represente une de quatre racines égales, &c.

2º. Il faudra divifer la formule generale des équations du feccod degré, du troifiéme, du quatriéme, &c. par xx - 2fx + ff = 0, loríque l'on chercherà deux racines égales; il faudra divifer la formule du troifiéme, quatriéme degré, &c. par x² - 3fx + 4fx - ff = 0, loríqu'on cherchera trois racines égales; & ainfi de fuite. Il faudra continuer la divifion jusqu'a ce qu'on foit arrivé à un refle, dans lequel x foir moins élevée d'un degré que dans le divifieur.

3º. Il faudra supposer chacun des termes de ce reste égal à

zero, & y mettre l'inconnue x = f à la place de f.

Ces équations (eront les formules generales propres à faire trouver les racines égales dans chaque degré, quand elles font commensurables; ou à abaidier l'équation qui aura des racines égales à un moindre degré, quand elles sont incommensurables.

Application de la methode aux équations du 2°, 3°, 4°, 5° s

6 6' degré, qui ont deux racines égales.

# Pour le second degré.

1°. It faut divifer xx + nx + p = 0, par xx - 2fx + ff = 0; & l'on aura le reste + nx + 2fx + p - ff, où x est d'un degré moins élevée que dans le diviseur.

2°. Il faut supposer chaque terme de ce reste égal à zero, & l'on aura  $x_1^2 + m = 0$ , -|f| + p = 0; il faut substituer dans ces équations  $x = f_1$ , à la place de  $f_1$ . & l'on aura 2x + n = 0, -xx + p = 0; ce qui donne immédiatement la valeur de x dans le second degré : car  $x = -\frac{n}{2}$ ; ou bien encore xx = p, d'où l'on déduit x = y/p.

# Pour le troisième degré.

1°. On divifera  $x^2 + nxx + px + q = 0$ , par xx - 2fx + ff = 0, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au reste + px + 2nfx +

 $+3ffx_1 + q - nff - 2f^3$ .

2°. On supposerá chaque terme de ce reste égal à zero; &c aprés avoir mis dans les deux équations qui en nastront, x à la place de f, l'on aura 3xx + 2xx + p = 0, &c - 2x - nx + q = 0.

Pour le quatrieme degré.

On trouvera par une semblable operation ces deux formules  $+4x^{2} + 3nxx + 2px + q = 0$ , &  $-3x^{2} - 2nx^{2} - pxx + r = 0$ .

Pour le cinquieme degré.

On trouver  $a_1x^4 + 4nx^3 + 3pxx + 2qx + r = 0, & -4x^4 - 3nx^4 - 2px^3 - qxx + r = 0.$ 

Pour le sixiéme degré.

On trouvera ces deux formules  $6x^5 + 5nx^5 + 4px^3 + 3qxx$ + 2rx + 1 = 0, &  $-5x^6 - 4nx^1 - 3px^4 - 2qx^1 - rxx$ + t = 0.

Application de la metbode aux équations qui ont trois racines égales.

Pour le troisiéme degré.

L faut divider  $x^3 + nxx + px + q = 0$ , par  $x^3 - 3fxx$   $+ 3ffx - f^2 = 0$ , & le reste + nxx + px + q = 0,  $+ 3fxx - 3ffx + f^2$ 

contenant xx, qui cft moins élevée d'un degré que x dans le divifeur; on luppofera chacun des termes de ce refle égal a zero, b l'on y lubliturera x à la place de f; ce qui donnera les trois formules fuivantes a0, a0, a0, a1, a2, a2, a3, a4, a7, a9, a9, a9, a1, a9, a9,

Pour le quatrième degré :

Pour le cinquième degré.

He in divisant  $x^3 + nx^4$ , &c. par  $x^3 - 3fxx$ , &c. on trouvera le reste +  $10fxx - 15f^2x + 6f^3$ 

+6nffxx - 8nfx + 3nf+ 3pfxx - 3pffx + pf

+ qxx + rx + s

dont on supposera chaque terme égal à zero, & on substituera x = f à la place de f, dans les trois équations qui en viendront; ce qui donnera les trois formules suivantes,

Pour le sixième degré.

 $E_N$  divifant  $x^6 + nx^5$ , &c. par  $x^3 - 3fxx$ , &c. on trouvera le reste  $+ 15f^3xx - 24f^3x + 10f^6$ 

$$+ 100 f^{2} \times - 150 f^{2} \times + 60 f^{3} + 60 f^{5} \times - 30 f^{2} \times + 30 f^{2} \times + 30 f^{2} \times + 40 f^{3} \times + 10 \times +$$

on supposera chaque terme de ce reste égal à zero; & aprés avoir substitué x = f, à la place de f, dans les trois équations qui en viendront, on aura les trois formules suivantes,

## AVERTISSEMENT.

On trouvera par de femblables operations, en divifant les formules generales  $x^a + nx^a$ ,  $\delta c x^a + nx^a$ ,  $\delta c c$ , par  $x^a - 4fx^a + 6ffx^a - 4fx^a + f c - 0$ , les formules pour trouver les quatre racines égales des équations du  $4^a$ ,  $5^a$ ,  $\delta c$   $\delta c$  degré;  $\delta c$   $\delta$ 

On pourroir trouver les mêmes formules, si on élevoir l'èquation qui reprefente les racines égales au degré de la proposée, en la multipliant par une autre équation indéterminée, & comparant enfuite les termes de ce produit avec ceux de la formule genrale du même degré.

Remarque sur les formules qui doivent servir à trouver les racines égales d'une équation.

73. Les deux formules qu'on a trouvées dans chaque degré pour découveir les racines égales, lorsqu'il y en a deux dans une équation, ne sont chacune que l'équation même dont les termes s'ont multipliés de suite par les termes d'une progréssion arithmetique, qui va en diminuant, le premier terme

de l'équation par le premier de la progression, le second par

le fecond, & ainfi de fuite.

Le premier terme de la progreffion arithmetique, qui fait trouver la premiere formule dans chaque degré , est toujours égal à l'exposant de la puissance de l'inconnue dans le premier terme ; dans le fecond degré, oit l'exposant de la puissance adans le premier terme de la progrefion arithmetique est 2; dans le 3° degré , c'est 3; dans le 4°; est 4; & cains de suite colon le voit en chaque terme de la progrefion arithmetique , qui fait trouver la premiere formule , est égal à l'exposant de la puissance de l'inconnue « , dans le terme de l'équation qu'il doit multiplier , & que zero fe trouve sous le derient rerme. Ainsi dans le fecond degré , la progrefion arithmetique pour trouver la premiere formule, est « j. r. , o; dans le 3° degré , 3, 3, 2, 1, 0, dans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré, 4, 3, 2, 1, 0, 6 ans le 4° degré le degré

La progretifion arithmetique qui fait trouver la feconde formule, est dans le second degré -1, 0, +1; dans le 3; degré, -2, -1, 0, +1; dans le 4, -3, -2, -1, 0, +1; dans le 5, -4, -3, -2, -1, 0, +1; dans le 6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1;

Les trois formules qu'on à trouvées pour découvrir les racines égales des équations, lorfqu'il y en a trois, font aufit les termes de l'équation même de chaque degré, multipliés de fuite par les termes du produit de deux progreffions arithmetiques. Pour la première formule du 3° degré, les deux progreffions ont 3, 2, 1, 0.

Leur produit est 
$$\frac{2, 1, 0, -1}{6, 2, 0, 0}$$
.

Divifant chaque terme par 2, l'on a 3, 1, 0, 0.

Pour la feconde formule du 3 degré, les deux progressions arithmetiques sont 3, 2, 1, 0.

Leur produit est 
$$-3$$
,  $0$ ,  $+1$ ,  $+2$ .

Pour la troifiéme formule du 3° degré, les deux progressions arithmetiques sont 2, 1, 0, — 1.

Leur produit est 2, 0, 0, +2.
Divisant chaque terme par 2, lon a 1, 0, 0, 1.
Z ij

Pour la premiere formule du 4° degré, les deux progres. fions arithmetiques font 4, 3, 2, 1,

3, 2, 1, 0, — I.

Leur produit est 12, 6, 2, 0, Divisant chaque terme par 2, l'on a 6, 3, 1, 0, 0.

Pour la seconde formule du 4º degré, les deux progres-3, 2,

fions font

Leur produit est -8, -3, 0, +1,Pour la troisième formule du 4º degré, les deux progres. fions font 3, 2, I, 0, - 1.

Leur produit est 6, 2, 0, 0, + 2.

Divifant chaque terme, par 2, l'on a 3, 1, 0, 0, 1. Pour la premiere formule du 5° degré, les deux progref-

fions font 5, 4, 3, 2, I, 4, 3, 2, 1, 0, - 1.

Leur produit est 20, 12, 6, 2, 0,

Divisant chaque terme par 2, l'on a 10, 6, 3, 1, 0, 0. Pour la seconde formule du 5 degré, les deux progresfions font

4, 3, 2, I, 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2.

Leur produit est - 15, -8, - 3, 0, +1, Pour la treisième formule du 5° degré, les deux progres. fions font

Leur produit est 12, 6, 2, 0,

0, + 2. Divifant chaque terme par 2, l'on a 6, 3, 1, 0, 0, 1. Pour la premiere formule du 6º degré, les deux progref.

fions font 6, 5, 4, 3, 2, 1,

Leur produit est 30, 20, 12, 6, 2, 0,

Divilant chaque terme par 2, l'on a 15, 10, 6, 3, 1, 0, 0. Pour la seconde formule du 6° degré, les deux progresfions font 5; 4, 3,2, 1, 0.

$$-4,-3,-2,-1,0,+1,+2.$$

Leur produit est -24, -15, -8, -3,0,+1,

Pour la troisième formule du 6e degré, les deux progreffions font 5, 4, 3, 2, 1, 0, - 1.

4, 3, 2, I, 0, -- I, -- 2.

Leur produit est 20, 12, 6, 2, 0, 0, + 2.

Divifant chaque terme par 2, l'on a 10, 6, 3, 1, 0, 0, 1.

S'il y avoit quatre racines égales, on trouveroit quatre formules pour les découvrir dans chaque degré, dont chacune seroit le produit des termes de l'équation proposée. par les termes du produit de trois progressions arithmetiques.

S'il y avoit cinq racines égales, on trouveroit cinq formules pour les découvrir dans chaque degré; chacune de ces formules seroit le produit des termes de l'équation, par les termes du produit de quatre progressions arithmetiques; & ainsi de fuite. Il est facile de les trouver par la methode.

'Application de la metbode à des exemples, c'est à dire, aux équations particulieres qui ont plusieurs racines égales.

#### EXEMPLE I.

L'EQUATION x'+3xx-9x+5=0, a deux racines égales; pour les trouver, il n'y a qu'à substituer dans les deux formules du troisième degré,  $3xx + 2nx + p = 0, -2x^3$ -nxx+q=0, les valeurs de n,p,q; ou bien, ce qui est plus court, il n'y a qu'à multiplier les termes de la proposée par les termes de la progression arithmetique 3, 2, 1, 0; ou bien, ce qui est la même chose, multiplier chaque terme de la proposée par le nombre qui est l'exposant du degré où l'inconnue z est élevée dans ce terme, & le dernier terme où z n'est point par zero; & l'on aura 3x1 + 6xx - 9x = 0; qui se réduit à 3xx + 6x - 9 = 0, qui peut encore être divilée par 3, & I'on aura xx + 2x - 3 = 0.

Il faut ensuite multiplier les termes de la proposée par les termes de la progression arithmetique - 2, -1, 0, +1; & l'on

aura —  $2x^3 - 3xx + 5 = 0$ .

Pour trouver ensuite la racine égale de la proposée, il n'y a qu'à chercher le plus grand diviseur commun de deux de ces trois équations, sçavoir la proposée  $x^3 + 3xx - 9x$ + 5 = 0, & les deux autres qu'on vient de former, xx + 2x -3=0,  $-2x^3-3xx+5=0$ ; I'on trouvera que -xZij

= 1 = 0, ou bien x = 1 = 0, est ce plus grand diviseur commun; ainsi x = 1, & 1 est la racine égale qu'on cherche.

Pour trouver les racines égales de  $x^4 - 4x + 3 = 0$ , qui en contient deux 0, on multipliera chaque terme par l'expofant de x, x êt le demier terme par zero 0, x l'on aura  $4x^2 - 4x = 0$ , qui fe réduit  $2x^2 - 4x = 0$ ; divifant par 4, l'on aura  $x^2 - 1 = 0$ ; d'oi l'on déduit x = 1: ain fi le finutile de multiplier la propofée par l'autre progreffion arithmetique -3, -2, -1, 0, +1, puifque la racine qu'on cherche eft x = 1; x l'on trouvera que x - 1 = 0, eft un divisfeur commun de la propofée, x de  $x^2 - 1 = 0$ .

### EXEMPLE III.

 $\mathbf{P}_{\text{OUR}}$  trouver chacune des trois racines égales que contient l'équation  $x^4 - 6xx + 8x - 3 = 0$ , on la multipliera par les termes du produit des deux progressions

qui est . . . 12, 6, 2, 0, 0,

ou plûtôt par la moitié de chaque terme de ce produit, qui étant divilé par 2, le réduit à 6, 3, 1, 0, 0; & l'on aura  $6x^*$  -6xx = 0, qui le réduit à xx - 1 = 0, d'où l'on déduit x = 1; ainsi 1 est la racine égale qu'on cherche.

Si l'on n'avoit pas trouvé d'abord la racine égale qu'on cherche, on auroit multiplié la propolée par les termes du produit des deux progressions 4, 3, 2, 1, 0.

$$\frac{-2, -1, -0, +1, +2.}{-8, -3, 0, +1, 0,}$$

ce ensuite par les termes du produit des deux autres progressions 3, 2, 1, 0, — 1.

qui est . . 6, 2, 0, 0, + 2, ou plû ât par les termes de la moitié de ce produit, qui sont 3, 1, 0, 0, 1.

Il auroit ensuite sallu chercher le plus grand diviseur commun de la proposée, & de quelqu'une des trois équations formées par le produit des progressions arithmetiques; ou, ce qui est quelquesois plus facile, il auroit fallu trouver le plus grand diviseur commun de deux de ces trois équations, & il auroit fait connoître la racine qu'on cherche.

# Démonstration du Jeptième Problème.

1°. Il est évident que quand la proposée contient deux racines égales commensurables, xx - x/x + ff = 0, divise la proposée sans reste; par consequent le reste x + x/x - x/x + x/x - x/x = x/x - x/x = x/x + x/x = x/x =

+ px -

est égal à zero; & de plus, chaque terme dece reste est égal à zero, autrement la division ne se feroit pas sans reste, contre la supposition.

2. Il est donc clair que si l'on conçoit la grandeur commenfurable que represente f, mise à la place de f, dans les deux equations du reste 3ff + 2nf + p = 0,  $-2f^3 - nff + q$ = 0; ou, ce qui est la même chose, 3xx + 2nx + p = 0,  $-2x^3 - nxx + q = 0$ ; toutes les quantités de chacune de ces équations se détruiront par des signes contraires : Donc » moins cette grandeur, est une équation lineaire qui divise exactement l'une & l'autre. Par la supposition, cette équation lineaire divise aussi la proposée; par consequent la propofée & ces deux équations ont un diviseur commun, qui est une équation lineaire faite de x, moins la grandeur répresentée par f, = o: Il est donc évident qu'en cherchant le divifeur commun de la proposée & de ces deux équations, on aura la racine qu'on cherche. Ainsi la methode fait trouver necessairement la racine égale commensurable qu'on cherche. Ce qu'il falloit démontrer.

Ce même raisonnement peut s'appliquer à tous les degrés, & à toutes les racines égales que peut contenir chaque degré.

### COROLLAIRE.

L suit de là que quand on ne trouve point de diviseur commun, la racine égale est incommensurable.

> Démonstration du cas où les racines égales sont incommensurables;

 $\int U P P O S E' que x^n + nx^1 + pxx + qx + r = 0$ , represente une équation qui a deux racines égales incommensurables. & que f represente chacune de ces racines égales; l'on aura x-f=0; & xx-2fx+ff=0, representera l'équation composée de ces deux racines égales ;  $x^1 - 3fxx + 3ffx - f^2$ = 0, en representera une composée de trois racines égales, &c. Il est évident que si la grandeur incommensurable reprefentée par f, étoit mile à sa place dans xx - 2fx + ff = 0; la proposce seroit divisce sans reste par cette équation ainsi changée; par consequent le reste 4f'x + 3nffx + 2pfx + qx - 3f4 - 2nf3 - pff +r, feroit égal à zero, & chaque terme égal à zero, puisqu'autrement la division ne seroit pas sans reste. Si done l'on conçoit que la grandeur incommensurable representée par f, est substituée dans  $4f^3 + 3nff + 2pf + q$ =0, &  $-3f^4-2nf^3-pff+r=0$ ; ou, ce qui revient au même, dans  $4x^3 + 3nxx + 2px + q = 0, -3x^4 - 2nx^3$ - pxx + r = 0, il est certain que les quantités de chacune de ces deux équations se détruiront par des signes opposés : Les deux équations representées par  $4x^3 + 3nxx + 2px + q = 0$ . &  $-3x^4 - 2nx^3 - pxx + r = 0$ , ont donc une racine commune, quoiqu'elle foit incommensurable, laquelle est aussi une racine de la propofée.

La methode du feptiéme Problème fait donc trouver, quand une équation a des racines égales incommenfurables, une équation abaiffée à un moindre degré, qui a neammoins pour une de fes racines, une des racines égales de la propofèe, Ce qu'il fallis démonter.

## COROLLAIRE.

UNND il y a deux racines égales dans une équation, on la peut abaiffer à une équation d'un degré moindre que la propofée; quand il y en a trois on la peut abaiffer à une équation moindre de deux degrés que la propofée; & ainfi de fuite. AVERTISSEMENT.

#### AVERTISSEMENT.

Quand les racines égales étant commensurables, on abaisse l'équation qui les contient, en la divisant par l'équation composée des racines égales, il est évident que l'équation abaissée contient les autres racines de la proposée: Mais quand elles sont incommensurables, l'équation abaissée a encore la racine égale qui lui est commune avec la proposée; mais il ne s'ensuit pas qu'elle contienne les autres racines de la proposée;

Autre démonstration de l'usage des progressions arithmetiques, pour découvrir les racines égales des équations composées.

# THEORÊME.

74. L. ORSQU'UNE équation n'a que des racines égales positives, sion multiplie de luite ses termes par ceux d'une progression arithmetique quelconque, le produit ser a une équation qui aura encore toutes les racines égales de la premiere, excepté une seule.

Ainsi lorsqu'une équation est composée de deux racines égales positives, le produit aura encore une de ces racines; si elle est composée de 3, le produit en aura 2, si elle l'est de 4, le

produit en aura 3; & ainsi de suite.

D'où il fuit que quand l'équation est composée de trois racines égales, si on multiplie de suite se stermes par ceux de deux progressions arithmetiques quelconques 3 ou, ce qui est la même chose, par les termes du produit de deux progressions arithmetiques quelconques, l'équation qui en viendra aura encore une des racines égales de la premiere.

Si elle est composée de quatre racines égales, & qu'on multiplie de suite ses termes par trois progressions arithmetiques quelconques, ou par les termes de leur produit, l'équation qui en viendra aura encore une des racines égales de la premie-

re; & ainsi de suite.

#### DEMONSTRATION.

Pour le démontrer, il n'y a qu'à prendre les équations  $\kappa x - x/\kappa + ff = o_0 \kappa^4 - xf\kappa + xff\kappa - f = o_0 \kappa^4 - xf\kappa + xff\kappa - f = o_0 \kappa c$ , qu'reprefentent toutes les équations composées de deux, de trois racines égales, &c. & multiplier les termes de suite de

ces équations par ceux de la progreffion arithmetique a, a+b, a+b, b+2b, &c. qui reprefente en general toutes les progreffions arithmetiques; & divider par x-f=0, l'équation qui viendra du produit de la premiere xx-2x+f=0, l'équadivifer par xx-2x+f=0, celle qui viendra du produit de la feconde  $x^2-3fx$ , &c. &c. à ainfi de fuite; & l'on trouvera que la divifion fe éra exadêment.

divisant ce produit par xx - 2fx + ff = 0, on trouvera que la division se fait exactement, & que le quotient exact est

 ax — af — 3bf.
 De plus, le produit est toujours une équation; car en substituant f à la place de x dans le produit, tous les termes se

détruisent par des signes opposés.

Si on multiplioit les termes du produit par la même pragreffion arithmetique generale, ou par quatre des termes de cette progreffion pris de fuite, le produit qu'on trouveroit, (qui feroit le même qu'on auroit trouvé en multipliant d'abort l'équation  $x^2 - 3fx^2$ , &c. par les termes du produit des deux progreffions, terme par terme) le pourroit divifer exachement par x - f = 0.

Et comme les formules des équations des racines égales sont generales, & que l'expression de la progression arithmetique est aussi generale, il est évident que la démonstration est

generale.

## COROLLAIRE I

Si tous les termes d'une équation xx - 2fx + ff = 0, x' - 3fxx + 3ffx - f' = 0, &c. qui n'a que des racines égales, sont multiplies par une même grandeur quetonque, & qu'on multiplie les termes du produit cxx - 2fx + cff = 0, par les termes d'une progreffion arithmetique, il est evident que le produit qui en viendra, se pourra divisér exactement par le même diviséur x - f = 0.

# THEORÉME.

UNE (quation qui contient des racines égales, & des racines inégales, peut être conçue comme étant le produit de

l'équation composée des seules racines égales, par l'équation composée des seules racines inégales. Par exemple, une équation du cinquiéme degré qui contiendra deux racines égales, kt rois inégales, peut être conque comme le produit de kx = 2fx + ff = 0, par  $k^2 + mx + px + q = 0$ .

Ce produit peut être conçu distingué en quatre parties, comme on le voit ici:

| $\overline{xx-ifx+ff}\times x^{i} =$ | x1 - 2fx1 + ffx1 | Premiere Partie 1          |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| $xx - y/x + ff \times nxx =$         |                  | +nffxx Seconde Partie:     |
| xx-2/x+ff x px =                     | px'              | - 20fxx + offx Troilieme:  |
| xx-2/x+f( x q =                      |                  | + qxx - 2 qfx + qff Quatr. |

a, a+b, a+ 2b, a+ 3b, a+ 4b, a+ 5b

Si on multiplie les termes de fuite de l'équation du cinquiéme degré, qui est le produit des deux autres, par la progrefion arithmetique generale a, a+b, &c. il est évident que les trois termes de la première partie feront multipliés par les trois termes, a, a+b, a+b, b+b, les trois termes de la éconde partie par a+b, a+2b, a+3b, a+4b; les trois termes de la troi-fieme, par a+b, a+2b, a+3b, a+4b; les trois termes de la quattième, par a+b, a+b, a+b, a+b.

Il est évident, par le premier Corollaire, qu'après ces multiplications, le produit de chaque partie pourra se diviser exactement par x - f = 0; par consequent l'équation entiere se pourra diviser exactement par x - f = 0.

#### COROLLAIRE II.

Le qu'on vient de démontrer, fait voir clairement que quand une équation a des racines égales, & des racines inégales, if on en multiplie les termes de fuite par ceux d'une progreffion arithmetique quelconque, l'équation qui viendra du produit aura encore toutes les racines égales de la premiere, excepté une.

On prouvera de même que si une équation a trois racines égales, avec des racines inégales, & qu'on en multiplie les termes par ceux de deux progressions arithmetiques quelconques, ou par les termes de leur produit, l'équation qui en viendra aura encore une des racines égales de la premiere; & ains des autres cas, Usage des progressions arithmetiques, pour résoudre les équations qui ont des racines égales, ou pour les abaisser à un moinaire degré.

75. Quando par la nature du Problème on connoîtra qu'une équation compolée a des racines (egales, di elle en a deux ji flatu multiplier les termes par cux d'une progrefion arithmetique arbitraire: On pourra encore les multiplier par les termes d'une autre progrefion; les équations qui viendront de ces multiplications auront une racine commune entr'elles & avec la propolée; ainfi il faudra chercher leur commun divifeur, qu'on trouvera toujours fi la racine eft commenciurable; d'e felle eft incommensurable, il y aura quelqu'équation parmi celles qu'on a trouvées, qui fera d'un moindre degré, & qui aura encore parmi ser sacines, la racine égale de la proposée.

Sil y avoit dans la proposée trois racines égales, on trouveroit des équations en multipliant les termes de la proposée par eeux de deux progressions arithmetiques arbitraires, qui auroient encore une des racines égales de la proposée.

S'il y avoit quatre racines égales, il faudroit se fervir de trois

progressions arithmetiques arbitraires; & ainsi de suite.

Il faut choisir parmi les progressions arithmetiques, celles qui donneront une équation plus facile à résoudre.

On remarquera que quand il y a des termes évanouis dans l'équation qui a des racines égales, comme dans l'équation  $x^* + \infty x^* + \infty x - 4x + 3 = 0$ , il faut remplir par des zeros les termes évanouis, afin qu'en se servant de la progression arithmetique, on y puisse dissinguer les termes qui doivent multiplier ceux de la proposée qui leur répandent.

Application de la methode précedente à des exemples de Geometrie; c'est à dire, à des équations qu'on trouve en resolvant des Problèmes de Geometrie, dont la résolution donne la résolution de ces Problèmes.

#### AVERTISSEMENT.

It. y a plusseurs Problèmes de Geometrie qu'on résout pat ette methode des racines égales; car la résolution de pluseurs Problèmes dépend souvent de ce qu'en supposant qu'une des inconnues de l'équation du Problème a deux ou plufieurs valeurs égales, ou que deux inconnues ont deux ou plufieurs valeurs égales, il arrive qu'en multipliant les termes de l'équation par ceux d'une ou de plufieurs progreffions arithmetiques, on peut par le moyen des équations nouvelles qui en viennent, déterminer la valeur de celle des inconnues qui donne la réfolution du Problème, ou faire évanouir une ou plufieurs des inconnues de l'équation du Problème; ce qui donne une nouvelle équation qui réfout le Problème.

## EXEMPLE I.

On a l'équation  $x^j - ayx + y^j = 0$ , qui exprime un Problème de Geometrie; on demande la valeur de x, lorsque x a deux valeurs égales dans cette équation.

Il faut multiplier les termes de l'équation par ceux de la progression 3, 2, 1, 0, ou chaque terme de l'équation par l'exposant de la puissance de x dans ce terme,

$$x^{3} + 0xx - ayx + y^{3} = 0.$$

$$\frac{3}{2} \quad \frac{2}{1} \quad 0$$

$$\frac{3}{2}x^{3} - ayx = 0.$$

L'on trouve l'équation nouvelle  $3x^3 - ayx = 0$ , ou bien 3xx = ay; d'où l'on déduit  $y = \frac{1}{12a}$ ,  $& y^1 = \frac{1}{2a^2}$ ; metant ces valeurs de y,  $y^1$ , dans la propolée, elle fe change et celle ci,  $x^2 - 3x^3 + \frac{1}{2a^2} = 0$ ; ou bien  $ayx^3 - 2a^3 = 0$ ; d'où l'on déduit  $x = \sqrt{\frac{1}{a^2}} = \frac{1}{4}a\sqrt{2}$ . Ce qui étoit propolé.

On trouvera aussi  $y = \frac{1}{1}a\sqrt{4}$ , en mettant la valeur de x dans  $y = \frac{12x}{1}$ .

On détermineroit de même les valeurs de x & de y, en multipliant la proposée  $x^{j}$  — ayx —  $y^{j}$  = 0, par la pro-

greffion 0, x, x, 3, car l'on auroit la nouvelle équation -2ayx + 3y = 0, ou bien -2ax + 3y = 0: en le fervant de deux équations 3xx - ay = 0, & -2ax + 3yy = 0, dans lesquelles x doit avoir une même valeur, on auroit par la premiere  $xx = \frac{ay}{1}$ ; & par la seconde,  $x = \frac{yy}{1}$ ; done  $xx = \frac{yy}{1}$ ; done  $xy = \frac{yy}{1}$ ; done  $yy = \frac{yy}{1}$ ; done yy =

Towns In Case

fubstituant cette valeur de y dans  $x = \frac{117}{48}$ , l'on aura x

= 1a/2, comme on l'avoit déja trouvé.

Enfin on trouveroit les mêmes valeurs de x & de y par la methode du plus grand commun divifeur ; car puisque la propose x1 - ayx + y1 = 0, & chacune des deux nouvelles équations trouvées par le moyen de la progression arithmetique, 3xx - ay = 0, -2ax + 3yy = 0, ont une racine commune, on doit trouver cette racine commune en cherchant le plus grand commun diviseur de x1 - ayx +y1 = 0, & de laquelle on voudra des deux autres; par exemple, de 3xx - ay = 0, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au diviseur - 2ax + 3y = 0, dans lequel x est lineaire, qui sera un diviseur exact, en supposant égal à zero le reste qu'il fait trouver, 27y - 4a = 0, dans lequel & n'est plus; car l'équation du reste donne y = 44, ouy = 1 a /4; & substituant cette valeur dans le diviseur où z est lineare, -2ax + 3yy = 0, l'on trouve  $x = \frac{1}{2}a\sqrt{2}$ , comme on l'avoit trouvé.

#### AVERTISSEMENT.

ON a mis ces trois manieres de déterminer les valeurs de x-& de y, lorsque x a deux racines égales, afin d'en faire concevoir le rapport.

## REMARQUE.

It faut remarquer qu'on ne peut supposér que le dernier divieur où x est lineaire, soit un divieur exact x en faitant le reste qui ne contient plus x, égal à zero, que quand il y à une ou plusseurs indéterminées dans ce reste; car s'il y avoit que des grandeurs déterminées dans le reste, on ne pourroir pas les supposér toutes ensemble égales à zero, a moin qu'elles ne se détruissisent par des signes opposés; mais quand il y a des indéterminées dans le reste, elles se déterminent par cette supposition, que le reste est égal à zero, de maniere que les valeurs des indéterminées trouvées par le supposition du reste égal à zero, étan substituées à leur place dans la proposée, & dans le diviseur où x est lineaire, ce diviseur ainsi déterminé, est necessaire, ce diviseur ainsi déterminé, est necessairement un diviseur exact de la proposée.

#### EXEMPLE II.

So i r l'équation ax-y=0, &  $x=-\sqrt{rr-tt-aty-y}$ ; en fublitivant la valeur de x, prife dans la feconde, dans ax-y=0, aprés avoir ôté les incommensurables, on trouvera l'équation suivante,  $y^*-2aty+2aty+atty=0$ ; +atty=-attr=0;

+ aatt

on suppose que x, y, v, sont des inconnues, & que a, s, t, sont connues.

1°. Il s'agit d'abaisser l'équation précedente y\* — 2 asyy, &c. + asyy

à un moindre degré, & de trouver les valeurs de y par les feules grandeurs connues, en supposant que y a deux valeurs égales dans l'équation  $y^*$ , &c.

Il faut multiplier les termes de l'équation, chacun par l'exposant de la puissance de y, qui est dans ce terme; c'est à dire, par 4, 3, 2, 1, 0,

& l'on aura le produit  $4y^4 - 4aiyy + 2aaiy = 0$ 

ou bien 2y<sup>2</sup> - 2asy + aat = 0, qui est une équation du

troisiéme degté, par laquelle on peut déterminer la valeur de y, parcequ'elle ne contient que des grandeurs connucs avec l'inconnue y; ainsi l'on a trouvé l'équation proposée.

2°. En supposant à present qu'il n'y a dans l'équation précedente y\* \* — 24179 + 2417 + 4415 = 0, que la grandeur a + 4417 — 4417

+ aatt

de connue, & que toutes les autres sont inconnues, il s'agit de trouver la valeur de s, qui ne contienne d'inconnue que s, en supposant que s a trois valeurs égales dans l'équation précedente. Il faut dans ce cas multiplier l'équation proposée par les termes des deux y \* - 2ayy + 2aaty + aau = 02 progressions arithmetiques ici marquées, — aarr aatt

4, 3, 2, I, O

& l'on aura le produit  $8y^4 - 2aaty = 0$ , qui se réduit  $2ay^3 - aat = 0$ ; d'où l'on déduit  $t = \frac{421}{44}$ . Ce qui étoit proposé.

3°. En supposan que toutes les lettres de la même équation sont des inconnues , excepté la grandeur a, à Que y a trois valeurs égales ; il faut trouver une équation qui ne contienne pour inconnues que s'êt, à que toutes les autres inconnues ne sy trouvent point,

Il faut multiplier l'équation y \* - 2aiyy - 2aaty - aais - aay - aarr

=0, par les termes des deux
progrefions arithmetiques ici
araquées,
&t l'on trouvera l'équation

==0, par les termes des deux
4, 3, 2, 1, 0,
0, 1, 2, 3, 4,
&t l'on trouvera l'équation

==08any + 6aaty =0.

qui se réduit à — 4asy + 3aat = 0; d'où l'on déduit + 2aay

 $y = \frac{1}{4(1-a)} = \frac{1}{2} \frac{aab}{a}$ , füppofant, pour abreger le calcul, 4t - 2a = 4v; cét à dire,  $t - \frac{1}{2}a = v$ . Ion aura  $y = \frac{1}{4(1-a)} = \frac{1}{4v}$ ; d'où l'on déduira  $y = \frac{1}{4(1-a)} = \frac{1}{4v}$ ; mettant cette valeur de y dans  $4y^2 - aat = 0$ , qui on a trouvée dans le fecond article, l'on aura  $\frac{1}{2}\frac{1}{4v}$ , -aat = 0, qui fe réduit à  $27att - 16v^2 = 0$ , qui eft l'équation qu'on cherchoit : car en mettant  $t - \frac{1}{2}a = v$ , à la place de v d'ans  $27att - 16v^2 = 0$ , l'on aura  $27att - 16v^2 + 24att - 12aat + 2a^2 = 0$ .

On trouveroit cette même équation en cherchant le plus grand divifeur commun des deux équations  $49^1 - aat = 0$ , & -aaij + 2aaj + 3aat = 0, trouvées par les progrefions arithmetiques, & continuant la recherche jufqu'à ce que l'inconnue y ne tit plus dans le refle ; car on trouveroit le refle  $27att - 169^1 + 14aai - 12aai + 2a^1 = 0$ .

ANALYSE



# ANALYSE COMPOSÉE.

0 1

AN ALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se réduisent à des équations composées.

#### LIVRE V.

De la résolution des équations composées en particulier.

#### SECTION I.

De la résolution des équations du second degré.

# AVERTISSEMENT.

On a déja donné deux manieres de réfoudre les équations du fecond degré \*; mais on a remis le détail de tout ce qui \*6, & 41: regarde ces équations à cet endroit, qui en est le lieu propre; Romarque du c'est pourquoi on va expliquer ici une methode generale de promiser as emtrouver les deux racines de toutes ces équations, & on l'appliquera à rous les cas possibles,

On suppose dans ce cinquiéme Livre, que les équations sont sans fractions & sans incommensurables.

# PROBLÉME I

76. TROUVER les deux racines de toute équation du second degré.

#### METHODE GENERALE.

ON fupposera que l'équation generale xx + nx + p= 0; represente toutes les équations du second degré; de maniere ( comme on l'a déja dit pluseurs fois) que + n represente le coeficient du second terme avec son signe, & zero, si le second terme est évanoui; &  $\rightarrow p$  represente le dernier terme avec son signe. Ce qu'il faudra toujours entendre dans le  $z^*$ , 4 degré, &c. On supposera ensuire que l'équation lineaire  $x - f \rightarrow g = 0$ , represente par ses indéterminées f, g, celle des deux équations lineaires qui contient la premiere racine: Ainsi  $\rightarrow f - g$  represente la premiere racine.

Pour trouver cette premiere racine & la seconde, on se servira de laquelle on voudra des deux methodes suivantes.

1°. On supposera que la seconde équation lineaire est x-f-g=0; on multipliera x-f+g=0; par x-f-g=0, x=x+f-g=0, x=x+f=0, excepté le premier terme , avec le terme correse.

-ggpondant de l'équation generale xx + nx + p = 0; ce qui donnera ces deux équations particulieres -2f = n, +ff  $-gg = + p_i t$ ôn l'on déduira  $f = -\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ; mettant ces valeurs de f & g dans les deux équations ineaires indéterminées x - f + g = 0, x - f - g = 0, cles feront changées, la première en  $x + \frac{\pi}{2} + \sqrt{\frac{\pi}{4}} - p = 0$ ; la feconde en  $x + \frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{\pi}{4}} - p = 0$ ; la feconde en  $x + \frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{\pi}{4}} - p = 0$ .

Ainsi la formule generale de la premiere racine sera  $x = \frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{n}{n} - \rho}$ ; la formule generale de la seconde racine

fera  $x = -\frac{\pi}{4} + \sqrt{\frac{nn}{4} - p}$ .

a. Ou bien on divifera l'équation generale xx + nx + px = 0 = 0, par l'équation lineaire indéterminée x - f + y = 0;  $\infty$  continuant la division jusqu'à ce que x ne foir plus dans le reste, on trouvera le reste gg - ng + p = 0,  $\infty$  le  $-2\pi/2 + nf$ 

quotient x + n = 0: En supposant ce reste égal à zero, &

fon second terms aussi égal à zero, l'équation indéterminée x - f + g = 0, sera un diviseur exact de la proposée; & le quotient x + n = 0 sera exact.

**+** f

Or par la supposition de ce reste égal à zero, l'on a deux équations particulieres, sçavoir la premiere af = -n; d'où l'on déduit f = -; la seconde gg \* + p == 0, dans + nf

+ nf + ff

laquelle fubtituant —  $\frac{\pi}{2}$  à la place de f, l'on trouve gg —  $\frac{\pi}{2} + \rho = 0$ , d'oh l'on déduit  $g = \sqrt{\frac{\pi}{2}} - p$ , fubtituant ces valeurs dans le divideur x - f + g = 0, & dans le quoitent x + n + f - g = 0, l'on trouve pour le divideur  $x + \frac{\pi}{2} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} - p = 0$ , & pour le quotient  $x + \frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{\pi}{2}} - p$ 

Ainsi la formule generale de la premiere racine sera  $\varkappa = \frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{1}{12}} - p$ ; & la formule generale de la seconde sera  $\varkappa = -\frac{1}{2}n + \sqrt{\frac{1}{12}} - p$ .

Application des formules de la résolution generale auxéquations particulieres du second degré.

## EXEMPLE L

SOIT requation \*\* - ab = 0, dont it faut trouver les deux racines.

Pour appliquer l'équation generale xx + nx + p = 0, à cette équation particuliere, dont le fecond terme etlé tenoui, l'on fuppofera n = 0, + p = -ab; ainsi dans les deux formules des racines on fuppofera n = 0, & +p = -ab. Subfittuant donc -ab au lieu de +p dans les deux formules generales des racines , la premiere racine de la propofe fera  $x = -\frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{1}{a}} - p = -\nu ab$ ; la feconde fera  $x = -\frac{1}{2}n + \sqrt{\frac{1}{a}} - p = +\nu ab$ . Ce qu'il falloit trouvér.

## EXEMPLE II.

Pour trouver les deux racines de l'équation  $xx - 2bx + c\epsilon = 0$ , on supposéra + n = -2b,  $\delta x + p = +\epsilon\epsilon$ ; on substituera dans les deux formules des racines les grandeurs representées par n, p,  $\delta x$  la premiere racine de la proposée se ra  $x = -\frac{1}{2}$ ,  $n - \sqrt{\frac{n}{2}}$ ,  $p = +b - \sqrt{bb} - c\epsilon$ ,  $\delta x$ . La seconde sera  $x = -\frac{1}{2}$ ,  $n + \sqrt{\frac{n}{2}}$ ,  $p = +b + \sqrt{bb} - c\epsilon$ . Ce qu'il falloit trouver.

Bb ij

#### EXEMPLE III.

Po UR trouver les racines de xx+1x-2 = 0, on fuppofera +n = +1, 0 + p = -2; on fubfituera ces valeurs de n, p, à leur place dans les formules des racines, & la premiere racine fera  $x = -\frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{1}{2}} + 2$  miere racine fera  $x = -\frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{1}{2}} + 2$   $-\frac{1}{2} - 2$   $-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}} + 2$   $-\frac{1}{2} - 2$   $-\frac{1}{2} 2$ 

#### EXEMPLE IV.

Pour trouver les deux racines de l'équation xx - xx + y = 0, on fuppoier a n = -2, +p = +3; on fublituera ces valeurs de  $n_j n_j$  à leur place dans les formules generales des racines , & la premiere fera  $x = -\frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{n}{2}} - p = +1 - \sqrt{\frac{n}{2}} - \frac{1}{2} + 1 - \sqrt{\frac{n}{2}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ 

## Démonstration du premier Problème.

77. L'EQUATION lineaire, dont x est l'inconnue, qui divise exactement une équation du fecond deggé, representée par léquation generale xx + nx + p == 0, contient une de se racines, & le quotiene exact contient l'autre, par la nature des & se, de journaises. No l'équation lineaire que l'on trouve par la ment chode du premier Problème; divise exactement l'équation generale du sécond degré, puisque le reste de la division est égal à zero, & que ce n'est que par cette suprofision qu'elle et détentione et de l'équation trouve par la methode, contient donc une racine de l'équation generale du sécond degré, & le quorient contient l'autre, l'on a donc par la methode les formules generales des deux racines de toute équation du second degré. Ce qu'il falloit démonstre.

# REMARQUES.

1

78. LORSQUE le fecond terme est évanoui, & qu'it y a + p, comme dans l'équation xx + p = 0, les deux racines sont

imaginaires, puisque la premiere est  $x = -\nu - p$ ; & la feconde,  $x = +\nu - p$ .

#### II.

Lorqu'il y a → p dans une équation du fecond degré, & que p furpaffe le quarté de la moité de n; ceft à lelerque p furpaffe ; mn, les deux racines sont encore imaginaires, puisque √ ; mn — p est la racine d'une grandeur négative.

#### III.

Lorsqu'il y a - p dans une équation du second degré, les racines sont toujours réelles; car alors la grandeur  $\frac{1}{4}$  nn + p, qui est sous le signe radical, est toujours positive.

Il fuit de la seconde & troisséme remarque, qu'il ne peut y avoir de racines imaginaires dans une équation du second degré qui a tous ses termes, que quand il y a +p; cest à dire, quand les deux racines sont toutes deux positives, ou toutes deux négatives; & qu'elles sont roujours réelles, quand l'une est positive & l'autre négative.

#### IV.

Quand l'inconnue a plus de deux dimensions dans le premier terme d'une équation du second degré, comme dans  $x^{+} + nxx + p = 0$ , ou en general dans  $x^{*m} + nx^{m} + p = 0$ , ( m representant un nombre quelconque entier & positif , ) quoiqu'il n'y ait que deux racines en la confiderant du fecond degré, qui sont  $xx = -\frac{1}{2}n - \sqrt{\frac{1}{4}nn - p}$ ,  $xx = -\frac{1}{2}n$  $+\sqrt{\frac{1}{4}nn-p}$ ; ou en general  $x^n=-\frac{1}{2}n-\sqrt{\frac{1}{4}nn-p}$ ,  $\kappa^{n} = -\frac{1}{3}n + \sqrt{\frac{1}{4}nn - p}$ ; cependant chacune de ces racines, ou chacune des équations simples formée par ces racines,  $xx + \frac{1}{3}n + \sqrt{\frac{1}{4}nn - p} = 0$ ;  $xx + \frac{1}{3}n - \sqrt{\frac{1}{4}nn - p}$ = 0: ou bien en general  $x^n + \frac{1}{4}n + \sqrt{\frac{1}{4}nn} = p = 0$ ,  $x^{m} + \frac{1}{4}n - \sqrt{\frac{1}{4}mn} - p = 0$ , pouvant encore être confiderée comme une équation composée, on peut dire que chacune de ces équations simples contient encore autant de racines, que l'exposant 2 de la plus haute puissance de l'inconnue xx, ou l'exposant m de l'inconnue xm, contient d'unités: car l'incomue & a autant de valeurs dans ces Equations plus simples, dont l'équation du second degré est composée, que cet exposant de l'inconnue a d'unités. Ce qu'il faut remarquer pour les cas semblables des autres de-Bb iij

grés representés en general dans le troisième degré par xime  $+nx^{2m}+px^{m}+q=0$ ; dans le quatriéme degré, par  $x^{2m}$  $+nx^m+px^m+qx^m+r=0$ ; & ainfi des autres.

Si l'on ôte separément les incommensurables de chacune des équations lineaires  $x + \frac{1}{2}n + \sqrt{\frac{1}{2}nn - p} = 0, x + \frac{1}{2}n$  $-\sqrt{\frac{1}{4}nn}-p=0$ , qui contiennent les racines de l'équation proposée, il en viendra une même équation, qui est la proposée xx + nx + p = 0; ce qui peut servir en quelques rencontres à connoître si une équation lineaire contient une des racines de la proposée, lorsqu'elle a des grandeurs incommenfurables.

#### VI.

La methode de resoudre les équations peut servir à déterminer une grandeur où il y a une ou plusieurs inconnues avec des connues, quoiqu'elles ne forment pas une équation; on en a déja vû un exemple en refolvant le 6º Problème du \*49-3° Livre \*; en voici un autre, l'on a x = b + \( \sigma a - yy - by. \) Il s'agit de déterminer les cas où la valeur de x est réelle, & ceux où elle est imaginaire. Il n'y a qu'à supposer que yy + by = aa; & resolvant cette équation. on trouvera que la valeur de yest y =  $-\frac{1}{3}b + \sqrt{\frac{1}{4}bb + aa}$ : Ainsi quand y est égale à cette grandeur, ou moindre que cette grandeur, √ aa - yy - by est zero, ou positive, & la valeur de x est réelle: ma's quand y surpasse cette grandeur - 1 b + 1 bb + aa alors \ aa - yy -by, est la racine d'une grandeur négative; & la valeur de \* est imaginaire.

#### SECTION II.

De la résolution des équations du troisième degré. AVERTISSEMENT.

Pour abreger & faciliter le calcul, on supposera que le fecond terme est évanoui dans toutes les équations du troisiéme degré qu'en veut resoudre. On a donné la methode de le faire évanouir, dans l'usage des transformations, dans le troissé-\*41. me Livre. \* Ainsi l'équation generale x'+px+q=0, representera toutes les équations du troisième degré , dont le se-

cond terme est évanoui.

Il faut remarquer que quand le second terme est évanoui. il y a dans l'équation deux racines politives, & une racine négative égale aux deux politives; ou bien deux racines négatives, & une positive égale aux deux négatives. \*

Coroll,

## PROBLÊME 11.

79. DETERMINER, quand le second terme des équations du troisième degré est évanoui, 1º, les cas où les deux racines positives ou négatives font égales, ceux où elles font inégales; 2°, les cas où, étant înégales, les trois racines font réelles, ceux où il y en a deux d'imaginaires ; 3°, & trouver les racines , lorfque les deux positives ou negatives sont égales, & encore lorsque les trois vacines , quoiqu'inegales font commensurables , ou lorsqu'il y en a quelqu'une de commensurable.

## METHODE GENERALE,

N fuppofera, lorfqu'il y a deux racines positives, que la premiere est f - g, la seconde f + g; & leur somme 2f sera la racine négative; & on fera les trois équations lineaires x-f+g=0, x-f-g=0, x+if=0.

Lorsqu'il y a deux racines négatives, que la premiere est -f+g, la feconde -f - g; & leur fomme - 2f fera la racine politive, en changeant fon figne -, & fuppofant + 2f; & on fera les trois équations lineaires x+f-g=0, x + f + g = 0, x - 2f = 0. On suppose que f est plus grande que g; car autrement f - g ne seroit pas positive, & - f + g ne seroit pas négative.

2°. On multipliera les trois premieres les unes par les autres, & l'on aura le produit x \* - 3ffx + 2f' = 0, qui - ggx - 2ggf

est l'équation indéterminée qui represente les équations du troisième degré, dont deux racines sont positives, & la troisiéme est négative, & égale à la fomme des deux positives. On multipliera de même le trois autres équations lineaires les unes par les autres, & leur produit

 $B x^{1} * - 3ffx - 2f^{1} = 0$ - 28x + 282f

representera les équations du troisiéme degré, dont deux racines sont négatives, & la troisiéme positive, & égale à la somme des deux négatives.

#### REMARQUE.

Quarions a toujours le figne — , & est une quantité réelle négative , quand les trois racines font réelles; par consquent le traisfeme et le figne — , ou s'il est zero, il y a necessaire mement deux racines imaginaires; ains di dans la formule generale p doit avoir — , lorique les trois racines sont réelles , & elle doit être  $x^2 - px \pm q = 0$ , s'avoir +q, quand deux racines since s'ont profitives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand deux racines sont positives x = -q, s'avoir +q, quand expression +q, quand expression +q, quand expression +q, s'avoir +q, quand expression +q, quand expression +q, s'avoir +q, quand expression +q, s'avoir +q, quand expression +q, quand expression +q, s'avoir +q, quand expression +q, quand expressio

3°. On comparera les termes de chacune de ces deux équations indéterminées A & B, avec les termes correspondans de l'équation generale x3 - px + q = 0, excepté le premier terme. L'on aura par le moyen de l'équation A ces deux équations particulieres + 3ff + gg = + p, + 2f. -2ggf = +q; & par l'équation B, +3ff + gg = +p, - 2f3 + 2ggf = -q; d'où l'on déduira pour l'une & l'autre + ff + ff = +f; & pour l'équation A, f' - ggf =+ 1; & pour l'équation B, -f + ggf = - 1. Elévant + ff + ff = f à la troisième puissance, l'on aura + f + ggf.  $+\frac{t^*}{1}ff + \frac{t^*}{17} = \frac{n}{17}$ , pour l'équation A & pour l'équation B. Elevant auffi f - ggf = + 1 au quarré; l'on aura pour l'équation  $A, f' = 2ggf' + g'ff = \frac{g_1}{4}$ . Elevant de même  $-f^1 + ggf = -\frac{1}{4}$  au quarré, l'on aura pour l'équation B, fo - 288f + goff = 19, qui est la même que celle de l'équation A. Retranchant à present chaque membre de l'équation fo - 2ggf + goff = 11, du membre correspondant de l'équation  $f'' + ggf'' + \frac{e^{if}}{2} + \frac{e^{if}}{2} = \frac{e^{i}}{27}$ , l'on aura l'équation 3ggf - 24 + 15 = 11 - 91, qui conviendra à l'équation A& à l'équation B. Or chaque membre de cette équation est politif, car + 3ggf\* surpasse - + g\*ff, puisqu'en divisant l'une & l'autre par geff, le quotient 3ff surpasse le quotient - 1 gg, car on a supposé que f surpassoit g. Tout cela supposé, le Problême est facile à résoudre.

1°. Quand 17 p'=14 qq, les deux racines positives où négatives font égales.

8 1, QUAND les deux racines positives ou négatives sont éga-



Ĭ

Land Lange

Les, g est égale à zero dans les équations lineaires  $x-f+g=\circ$ ,  $x-f-g=\circ$ ,  $x+f+g=\circ$ ; & dans les autres  $x+f-g=\circ$ ,  $x+f+g=\circ$ ,  $x-f+g=\circ$ , par confequent chaque grandeur du premier membre de l'équation  $3ggf^*-\frac{r_1^2f}{r_1}+\frac{r_1^2}{r_2}-\frac{r_1^2}{r_1}=\frac{r_1}{r_1}$ , est égale à zero. Donc  $\frac{r_1}{r_2}-\frac{r_1}{r_1}=\circ$ ; donc  $\frac{r_2}{r_2}-\frac{r_1}{r_2}=\frac{r_1}{r_2}$ .

- 2°. Quand les trois racines font inégales & réelles,
- 32. Q U A N D les trois racines sont inégales & réelles , le premier membre de l'équation 3866 478 + 45 27 47 est positif; le second membre  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  de donc aussi positif; & par consequent  $\frac{1}{2}$  surpasse  $\frac{1}{2}$ .
  - 3°. Quand 17 p'est moindre que 1/4 qq, il y a deun racines imaginaires:
- 8 3. CAR si les racines étoient toutes réelles, on vient de démontrer que ½ p³ seroit égal à ¼ qq, ou surpasseroit ¼ qq.
  - 4°. Trouver les racines, torsque les deux positives ou les deux négatives sont égales.
- 84. Quand les deux racines positives, ou les deux négatives font égales, gest zero dans les équations lineaires x f + g = 0, & c. par consequent l'équation particuliere qui vient de la comparation des troissémes termes + 3ff + gg = +p, the réduit à + 3ff = p; doit l'on déduit + ff = f + g = p. Par la même raisson, l'équation  $2f^2 2ggf = +g$ ; ou  $2f^2 + 2ggf = -g$ , se réduit à  $2f^2 = g$ ; doit l'on déduit  $f^2 = \frac{1}{2}$ . Diviant le premier membre de  $f^2 = \frac{1}{2}$ , and le frecond par le second, l'on trouve  $\frac{f}{f} = \frac{1}{2}$ ; chacune des racines égales repréciteixes par f; elt donc  $= \frac{1}{2}$ ; d'où l'on déduit cette résolution.

## Résolution.

85. Quando une équation du troifiéme degré, dont le fecond terme eft évanoui, a deux racines égales, il faut diviére le triple du dernier terme q, par le double du cocéicient p du fecond terme, & le quotient fera une des racines égales.

La troisième racine est égale à deux fois la racine égale.

5°. Trouver les racines d'une équation du troisième degré, dont le second terme est évanoui, lorsqu'elles sont commensurables, ou qu'il y en a quelqu'une de commensurable.

86. Si l'on ore la grandeur p, reprefencée par 3ff + gg = p; de 4ff quarré de la grandeur sf, qui represente la racine qui est égale à la formme des deux autres, le restle ff - gg c du nd diviseur exact de la grandeur + q, represente par 2f - 2gg = +q, pour l'équation A; & faisant la division, le quotient et la f, qui et la racine du quarré 4ff.

Le même reste ff - gg est aussi un diviscur exact de -q, representée par  $-2\beta + 2gg = -q$ , pour l'équation  $\beta$ ; & faisant la divission, le quotient est  $-2\beta$ , qui est aussi la racine du quarré 4ff. On déduit de la cette première résolution.

#### Premiere Résolution.

UNND la racine, representée par + ou - zf, qui est égale à la somme des deux autres, est commensurables; il y a toujours un quarré parsait plus grand que p, duquel ôtant p, & divisant par le reste, la divisson se fait exactement; & il vient pour quotient exact + ou - zf, qui est la racine de la propose, égale à la somme des deux autres, & qui est à même temps la racine quarrée juste du quarré parsait qu'on a pris pus grand que ;

De même fi l'on prend le quarté de l'une des racines positives ou négatives,  $f - g_*$ , ou  $- f + g_*$ , qui eff  $m - g_* f + g_* g_*$ . Èt qu'on ôte ce quarté de  $3ff + g_* g = p_*$ , en aura le refle  $2ff + g_* f + g_* f$ , qui eft un divificur exact de  $2ff - 2ggf = + g_*$ , pour l'équation  $B_*$ . Èt faifant la divifion, le quotent fera dans le premier cas  $+ f - g_*$ , et dans le fecond  $, - f + g_*$ , dont chacun est la racine du quarté parfait  $ff - g_* f + g_*$ , qu'on a pris moinde que  $p_*$ . On touveroit la même chose en le fervant de l'autre racine reprécentée par  $f + g_*$ , ou  $-f - g_*$  d'où l'on déduit la feconde résolution.

#### Seconde Résolution.

Quand les deux racines positives on négatives, sont commensurables, on peut toujours trouver un quarté parsait moindre que p, tel qu'étant retranché de p, le reste soit un diviseur exact  $de \rightarrow ou - q$ ; & faisant la division, il

vient un quotient exact, representé par +f - g, ou -f+g, qui est une des deux racines positives ou négatives de la propolée, & qui est à même temps la racine exacte du quarré qu'on a pris moindre que p.

#### REMARQUE.

87. ( ) UAND on aura trouvé une des racines d'une équation du troisième degré, en divisant l'équation par x + ou --cette racine, le quotient qui fera une équation du fecond degré, contiendra les deux autres, & on les trouvera en resolvant cette équation du second degré. Ou bien en supposant que la racine trouvée foit a, si c'est la racine égale à la somme des deux autres, elle sera le coëficient du second terme de l'équation du fecond degré qui les contient; & le dernier terme q de la proposée, divisée par cette racine a, c'est à dire Z, fera le produit de ces deux autres racioes, par la formation des équations: Ainfi l'équation du fecond degré, qui contient les deux autres, sera xx - ax + 3 = 0, quand elles sont pofitives; la premiere sera donc  $x = \frac{1}{2} a + \sqrt{\frac{1}{2}} aa - \frac{3}{2}$ ; & la feconde,  $x = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}aa - \frac{3}{2}}$ 

L'équation du second degré, qui contient les deux autres, fera  $xx + ax + \frac{a}{4} = 0$ ; quand elles font négatives; la premiere fera donc  $x = -\frac{1}{4}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - \frac{9}{4}}$ ; & la feconde,  $x = -\frac{1}{4}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - \frac{9}{4}}$ . Mais si la racine découverte a est une des deux positives ou négatives, elle sera aussi le coëficient du fecond terme de l'équation du fecond degré; qui contient les deux autres, puisque ce coëficient est l'excés de la racine égale à la fomme des deux positives ou négatives, sur celle qui reste à découvrir; & que la racine découverte est aussi ce même excés, & ? est le produit des deux qui restent à découvrir : Ainsi l'équation qui contient les deux autres, dont une est toujours positive, & l'autre négative, sera  $xx \pm ax - \frac{x}{a} = 0$ . Il y aura + ax, quand la racine découverte sera positive, & - ax, quand elle fera négative. La premiere racine fera donc x = + 1 a + 1 aa + 1; & la seconde sera x = + 1 a - 1 aa + 1. Il y aura - 1 a, quand la racine découverte sera positive; & + - a, quand elle fera négative.

# Application du second Problème à des exemples. EXEMPLE I.

On propose de trouver les racines de  $x^1 - 12x + 16 = 0$ , pour y appliquer la résolution, on supposera, asin que la formule generale  $x^2 - px + q = 0$ , represente la propose, que -p = -12, & q = 16. Or  $t_x^2 = 64$ , &  $t_x^2 = q$ . Cela fair connoître que la propose contient deux racines égales.

Pour trouver chaque racine égale, on se servira de la formule  $f = \frac{12}{12} = \frac{43}{12} = +2$ ; ainsi la racine égale est x = 2; la racine inégale est donc x = -4.

EXEMPLE IL

POUR trouver les racines de x<sup>3</sup> - 27aax +54a<sup>3</sup> = 0, + 18abx - 54aab - 3bbx + 18abb

il faut supposer — p=-27aa+18ab-3bb, &  $q=54a^b$ —  $54aab+18abb-2b^b$ ; & faisant le calcul, on trouvera que  $\frac{1}{2}p^2$   $p^2=\frac{1}{4}qq$ ; ce qui fait connoître qu'il y a deux racines égales.

La formule  $f = \frac{12}{3}$ , fera trouver, en divisant le triple du dernier terme par le double du coëficient du troisième terme, le quotient 3a - b: ains la racine égale est x = 3a - b, & la racine inégale est x = -6a + 2b.

## EXEMPLE III

Pour trouver les racines de l'équation  $x^2 - 7x + 6 = 0$ , on supposéra que la formule generale qui represente cette equation est  $x^4 - px + q = 0$ ; & p = +7, q = +6;  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}q = 9$ . Comme  $\frac{1}{2}$ , surpasse  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}q = 9$ . Comme  $\frac{1}{2}$ , surpasse  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x - \frac{$ 

Pour trouver la plus grande racine qui est égale aux deux positives, on prendra un quarté parsait plus grand que p = 7:

or le premier quarré plus grand que  $\rho=7$  est 9. On ôcera  $\rho=7$  du quarré 9, & c'ho aura le reste 2. On divisera q=6 par ce reste 2, & Le quotient 3 étant la racine quarré dù quarré 9 qu'on a pris , c'est la racine négative qu'on cherche; ains x=-3.

On trouvera les deux autres en divifant la propofée par x + 3 = 0, car l'on aura pour quotient l'équation du fecond degré xx - 3x + 2 = 0, qui les contiens, &c on trouvera en réfolvant cette équation du fecond degré, que l'une eft x = 1, & l'autre x = 2. Ou bien nommant a la racine trouvée 3, l'une des deux positives sera  $x = \frac{1}{2}a$   $+ \frac{1}{2}aa - \frac{7}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{7}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1$ 

Si l'on vouloit commeucer la réfolution par une des deux raises possitives ; il faudroit prendre un quarré parsitir ; comme 4, moindre que p=71 & aprés avoir retranché ce quastré 4 de p=71 divisér par le reste 3 le dernier terme q=65 & le quoitent 2 étant la racine du quarré 4 qu'on a pris , c'ett aussi une des racines positives de la proposée; ainsi x=2 est une des racines positives de la proposée;

On trouvera les deux autres par la methode dont on s'est fervi, aprés avoir trouvé la racine négative  $\kappa = -3$ .

# Exemple IV.

N propose de trouver les racines de l'équation  $x^y - 1x$  + 6 = 0, qui est representée par l'équation generale  $x^y$  - px + q = 0; de maniere que p = 1, & q = 6. Mais étant visible que  $\frac{1}{12}p^y = \frac{1}{12}$  est moindre que  $\frac{1}{2}q = q$ . l'on est affuré \* que la proposse a deux racines imaginaires. On  $\frac{1}{2}$  s, en domera la résolution après la démonstration du Problème.

#### Démonstration du Problème.

88. QUAND les trois racines d'une équation du troisième degré, qui a le fecond terme évanoui, sont réelles, il elf évident que x — f+g=0, x — f-g=0, x + f=0; -g=0, x + f=0; -g=0; representent d'une manière generale les trois équations in neaires dont cette équation est le produit, lorsqu'il y a deux racines positives; & leur produit x \* + 3f(x + 2f) = 0, -gex - 2ges = 2g

represente d'une maniere generale cette équation du troisiéme

degré.

Mais quand l'équation a deux racines négatives, il faut se servir des trois équations lineaires x + f - g = 0, x + f + g = 0, x - 2f = 0, & leur produit  $x^1 * - 3ffx - 2f$ 

— ggx + 2ggf = 0, representera d'une maniere generale l'équation du troi-

fiéme degré.

D'où il suit que ce qu'on découvre par ces équations indéterminées, convient à toutes les équations du troisième degré qu'elles representent.

qu'elles representent.

Quand les deux racines, positives ou négatives, seront égales, il est évident que g sera égal à zero, & qu'en estaçant les quantités où se trouve g, dans les deux produits, ils representeront l'équation qui aura deux racines égales.

La formule generale  $x^1 - px + q = 0$ , represente aussi d'une maniere generale la même équation du troisième degré, lorsque deux de ses racines sont positives, &  $x^1 - px - q$ 

= 0, lorsque deux de ses racines sont négatives.

Ce que l'on découvre par les équations particulieres qui naiflent de la comparaison des termes correspondans des produits & de la formule generale, convient donc aussi aux équations du troisséme degré, a representées par les produits & par la formule generale.

#### COROLLAIRE.

89. Lo R S QU'E N cherchant la racine qui est égale à la somme des deux autres, c'est à dire, la plus grande des trois racines, on ne trouve aucun quarré parfair qui soit tel, que retranchant p de ce quarré, & divisant q par le restle, il vienne un quotient exact qui soit la racine du quarré qu'on a pris; la plus grande racine est incommensuable.

De même si en cherchant une des deux moindres racines, on ne trouve aucun quarré parfait moindre que p, qui soit tel, que ce quarré étant retranché de p, & géant divisse par le reste, il en vienne un quotiene exact qui soit la racine du quarré qu'on a ptis; les deux moindres racines soit incomments quarré qu'on a ptis; les deux moindres racines soit incomments quarré qu'on a ptis; les deux moindres racines soit incomments quarré qu'on a ptis; les deux moindres racines soit incomments quarré qu'on partie les qu'en parties de la comment de la c

mensurables.

## REMARQUE.

90. PAR le Problème precedent, on trouve toujours les racines d'une équation du troisséme degré, lorsqu'il y en a deux d'égales, & lorsque les trois sont réelles, & qu'elles sont commenfurables, ou du moins une.

Mais quand elles font toutes trois réelles & inégales, ce qui arrive \* horfue = ½p furpfile ½pq , & cuelles font toutes in-s<sub>2</sub>, commenfirables : on na pas juiqu'à prefent trouvé de manier re de les exprimer exactement par Algebre s c'est à dire, on a pas pis trouver d'expression Algebrique réelle qui les exprimar d'une maniere incommensurable, avec le signe radical, & c'est ce cas qu'on appelle le cas iréductible du troisséme degré: On les trouve cependant par approximation , & on les trouve exactement par la Geometrie.

# PROBLÉME III.

91. TROUVER la racine réelle commensurable ou incommensurable d'une équation du troisséme degré, dont le second terme est évanoui, & dont deux racines sont imaginaires.

## METHODE:

In A methode est semblable à celle du Problème précedent; il faut seulement remarquer que les équations du troisséme degré ont deux reaines imaginaires dans ces trois cas ; 1°, quand il y a  $\rightarrow px$  %; 3°, quand il y a  $\rightarrow px$  & que  $\frac{1}{2}\tau p^2$  est moine \*80. dre que  $\frac{1}{2}\tau p^2$  est moine \*80. comme dans  $\frac{1}{2}\tau + g = 0$ . Dans ce dernice cas \*80. la racine réelle est  $x = \sqrt{x} + g = 0$ . Dans le premier cas, l'équation generale est  $x^2 + px \pm g = 0$ ; & dans le second, l'équation generale est  $x^2 - px \pm g = 0$ .

On supposers pour le premier & second cas, que les trois équations lineaires, dont la proposée et le produir , font  $x+f+\sqrt{-323}=0$ ,  $x+f-\sqrt{-323}=0$ , x-2f=0; & en les multiplant les unes par les autres , on aura le produir  $x'-3f/x-2f^2=0$ , qui represente les rapports des

A + 3ggx - 6ggfracines de la formule  $x^1 - px - q = 0$ , lorfqu'il y = -px-q, en supposant f plus grande que g; mais ce produit representera les rapports des racines de la formule  $x^3 + px^2 - q = 0$ , en supposant f moindre que g.

On supposera encore que les trois équations lineaires sont  $x - f + \sqrt{-3}gg = 0$ ,  $x - f - \sqrt{-3}gg = 0$ , x + 3f = 0; & en les multipliant les unes par les autres , on aura le produit  $x^1 - 3f(x + 2f^2) = 0$ , qui représente les rapports

B + 3ggx + 6ggf

des racines des équations, dont les formules font  $x^3 - px + q = 0$ , en supposant f plus grande que g; mais il representera les rapports des racines des équations dont la formule est  $x^3 + px + q = 0$ , en supposant f moindre que g.

On a supposé dans les équations lineaires que la grandeur imaginaire est  $\sqrt{-380}$ , quoique cela soit arbitraire; mais cette expression servira dans le calcul qu'on va faire, à trou-

ver plus facilement les formules des réfolutions.

On comparera enfuire les termes correspondans des produits des formules; excepté le premier; & l'on aura les équations particulieres, qui fuivent, Jorsque la racine récille zf est positive; c'elt à dire, dans l'equation  $A: 1^n, -3ff + 3gg = \frac{1}{n}p$ ; d'où l'on déduit  $ff - gg = \frac{1}{n}f + \frac{1}{n} \cdot z^n, -2f^n - 6gg f = -qi$ ; d'où l'on déduit  $f^n + 3gg f = \frac{1}{n}f$ .

Et loríque la racine reelle — 2f est négative; c'est à dire; dans l'équation B, on aura les deux équations :  $1^{10}$ , — 3ff +  $3gg = \frac{1}{4}$ ;  $2^{10}$  d'on l'on déduit  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{4}$ ;  $2^{2}$ , +  $2^{2}$ 

+ 6ggf = +q; d'où l'on déduit  $f' + 3ggf = \frac{1}{2}$ .

Réfolution des équations du troisième degré, dont deux racines sont imaginaires, lorsque la racine réelle est commensurable.

92. Dit l'on prend le quarré positif aff de la racine réelle, & qu'on lui ajoute ∓ p = −3ff + 32g, la fomme fera ff + 32g. Si l'on divisé + q = 19 + begf, par ff + 32g = 4ff ∓ p, le quotient fera la racine réelle 3f; d'où l'on ué uit cette manière de trouver la racine réelle, quand elle est commensurable.

Il faut prendre un quarré positif, & ajouter  $\rightarrow p$  au quarré parfait qu'on a pris p cest à dire p, quand il p a p, p, il faut ajouter p positif au quarré p de qu'outer p positif au quarré p qu'outer p positif au quarré p. Il faut ajouter p positif au quarré p. Il faut divison le sait exacteme qu'on vient de trouver p & si la division le sait exacteme qu'on vient de trouver p con p si la division le sait exactement.

ment, & que le quotient soit la racine du quarré qu'on a pris, c'est la racine réelle. Si l'on ne peut pas trouver un tel quarré, la racine réelle est incommensurable. Voici la maniere de la trouver.

Si l'on éleve l'équation ff - gg = ± 1 à la 3° puissance ; I'on aura  $f' - 3ggf' + 3g'ff - g' = \pm \frac{1}{17}$ . Si l'on éleve aussi l'équation  $f^3 + 3ggf = \frac{1}{2}$  au quarré, l'on aura  $f^*$ + 6gef + 9g ff = 3f. Si l'on ôte à present la première de ces deux équations de la seconde , l'on aura + 988f + 6g ff + ge = 99 + 17. Tirant la racine quarrée de chaque membre, on aura 3gff +  $g^3 = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}}$ . Si l'on ajoute cette équation à l'équation  $f' + 3ggf = \frac{9}{3}$ , l'on aura f' + 3gff+  $3ggf + g^1 = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{35}{4} + \frac{2}{17}}$ . Tirant la racine cubique de chaque membre, on aura.

$$f + g = \frac{y_1^2 + \sqrt{y_1 + y_2^2}}{1 + y_2^2}$$

Divilant l'équation  $ff - gg' = \pm \frac{e}{2}$  par la précedente, le premier membre par le premier membre, le second par le fecond, l'on aura pour quotient

$$f - g = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{11 + \frac{p^2}{1 + 1}}}}$$

 $\sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{21}{4} + \frac{P^2}{27}}}$ Enfin ajoutant les deux équations qu'on vient de trouver, on aura la racine réelle  $2f = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{11}{2}} + \frac{1}{2}$ 

Quand il y a - px dans l'équation generale x3 - px + q = 0, la grandeur ; p aura le figne +, & la grandeur 2 aura le figne -...

Ainsi quand l'équation generale est  $x^i - px \pm q = 0$ , la formule generale qui marque la racine réelle est

$$2f = \sqrt{\frac{9}{4}} + \sqrt{\frac{19}{4}} - \frac{p^2}{47} + \frac{\frac{1}{7}p}{\sqrt{\frac{1}{4}} + \sqrt{\frac{19}{47}} - \frac{p^2}{47}} \dots$$

Quand l'équation generale est  $x^3 + px \pm q = 0$ , la formule generale qui marque la racine réelle est.

$$2f = \sqrt{\frac{1}{4} + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{17}p^2}} - \frac{\frac{1}{1}p}{\sqrt{\frac{1}{4} + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{17}p^2}}}}{\text{Dd}}$$

La grandeur 3gg qu'on a prise pour representer la grandeur imaginaire, fera égale à 3ff + p, car - 3ff + 3gg = +p; ajoutant + 3ff à chaque membre, on aura 3ff - 3ff + 3gg =  $3ff \neq p$  = 3gg;  $ain fi \vee - 3gg = \sqrt{-3ff \pm p}$ . On déduit de là cette résolution.

Réfolution des équations du troisième degré, dont deux racines sont imaginaires, lorfque la racine réelle est incommensurable .

93. OUAND l'équation generale est x' — px ± q = 0, il faut ôter 17 de 199; & aprés avoir tiré la racine quarrée du reste; l'ajouter à 1/4, & tirer la racine cubique de sa somme, & ce fera la premiere partie de la racine réelle.

Il faut diviser p par le triple de la premiere partie de la racine, & ajouter le quotient à la premiere partie, & tà fomme fera la racine réelle  $2f = \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{4}qq} - \frac{1}{47}p^3$ 

 $3\sqrt{3} + \sqrt{4}qq - \frac{1}{47}p^3$ Quand l'équation est  $x^3 + px + q = 0$ , on trouvera de même les deux parties de la racine réelle, excepté qu'on ajoutera 178 à 179; mais on retranchera la feconde partie de la premiere, & l'on aura  $2f = \sqrt[4]{\frac{1}{4}} + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^4}$ 

 $3\sqrt{\frac{1}{4}q} + \sqrt{\frac{1}{4}qq} + \frac{1}{1-p}$ 

Application du Problème à des exemples.

# EXEMPLE I.

Pour trouver la racine réelle de x1 - 1x + 6 = 0, dont deux racines font imaginaires, parceque 17 p = 17, est moindre que 149 = 9; on prendra le quarré politif + 4, & on lui ajoutera - 1, & la fornme sera + 3: on divisera q = 6 par 3, & le quotient 2 étant la racine du quarré 4 qu'on a pris, c'est aussi la racine réelle de la proposée, qui est négative, parcequ'il y a une racine négative dans la proposée, puisqu'il y a - 6 au dernier terme.

La grandeur imaginaire fera  $\sqrt{-3+1} = \nu - 2$ .

EXEMPLE II.

Pour trouver la racine réelle de x3 + 2x - 12 = 0, dont

les deux autres racines sont imaginaires, le troisseme terme +2x=+px ayant le signe +, on prendra le quarré parsia +, auquel on aiputera +p=+px; +px et +px de la forme +6 le dernier terme q=12, & le quotient x étant la racine du quarré +qx qu'on a pris, c'est aussi la racine réelle de la proposée, qui est x=2.

La grandeur imaginaire est  $\sqrt{-3-2} = \nu - 5$ 

## EXEMPLE III.

Pour trouver la racine réelle de  $x^i - \delta x - 16 = 0$ , qui a deux racines imaginaires , parceque  $\frac{1}{2}\eta g = 64$  furger fei  $\frac{1}{2}\eta^2 = 8$ , il faut d'or  $\frac{1}{2}\eta f = 8$  de  $\frac{1}{2}\eta g = 64$ ,  $\Re$  la racine quartée du refte 56 est  $\nu > 56$ . Il faut ajouter cette racine à  $\frac{1}{2}\eta = 8$ ,  $\Re$ , titre la racine cubique de la fomme, qui est  $\sqrt{8+\nu > 5}$ ,  $\Re$  celle fera la première partie de la racine qu'on cherche. Il faut divire  $\eta = 6$  par le triple de la première partie  $3\sqrt{8+\nu > 5}$ ,  $\Re$  le quodien  $\sqrt{8+\nu > 5}$ , cera la

feconde partie de la racine réelle.

Ainfi la racine réclle est  $x = \sqrt{8 + \sqrt{56}} + \frac{2}{\sqrt{8 + \sqrt{56}}}$ 

La démonstration de ce Problème est la même que du précedent, puisque la methode est la même.

# COROLLAIRE.

UN ND la racine réelle est découverte, si l'on veut avoir les deux autres qui sont imaginaires, il n'y a qu'à diviser la propsée par x + ou — la racine réelle qu'on a trouvée, metant + quand elle est négative, & — quand elle est positive: Le quotient, qui sera exact, sera une équation du second degré qui contiendra les deux autres racines qui sont imaginaires.

Seconde metbode generale de resoudre les équations du troisième degré dont le second terme est évanoui.

Toutes les équations du troisième degré, dont le secondterme est évanoui, peuvent se represente par ces deux formules georgales  $x^i - p x + q = 0$ ,  $x^i + p x + q = 0$ ; la seconde contient toujours deux racines imaginaires,  $x^i + x^i + x^i$ 

Townson Charg

une racine réelle, qui est positive, quand il y a — q, & négative quand il y a + q. L apremiere contient trois racines

\*8.réelles, quand ½p singrasse 2qq, \*6 ont deux son possitives, & la troisseme, qui est égale à leur somme, est négative, quand il y a + q; mais les deux monides sont négatives, & la plus grande positive, quand il y a — q; & elle contient deux racines imaginaires & une réelle quand ½p est moin
\*8.j.dre que ½q n. \*\*

On fuppoléra qu'une des racines est égale à f + g pour la premiere formule, g à f - g pour la feconde g l'équation lineaire x - f - g = 0, represente nu des trois équations lineaires, dont toute équation du 3 degré, que la premiere formule reprecience, est le produit.

L'équation lineaire x - f + g = 0, fervira pour la feconde formule.

On divifera la premiere équation generale  $x^i - px \pm q = 0$ , par x - f - g = 0; & la feconde  $x^i + px \pm q = 0$ , par x - f + g = 0; & on continuera la division jusqu'à ce quon ait un reste dans lequel x ne soit plus, comme on le voit ici.

Pour la feconde formule.

Il est évident que chaque quotient sera exact, & que le diviseur x-f-g=0, ou x-f+g=0, fera la division sans reste, en supposant chaque reste égal à zero.

Le premier peut ainsi s'exprimer  $f' + g' + 3fg \times f + g$   $-p \times f + g + q = 0$ ; & le second,  $f' - g' + 3fg \times - f + g$  $-p \times -f + g + q = 0$ .

Pour déterminer chacune des deux indéterminées f & g 3

on fera deux équations particulieres de chaque reste, de cette maniere. Pour le premier reste;  $1^{re}$ ,  $f^1 + g^1 \pm q = 0$ ;  $2^{\circ}$ ,  $+3fg \times \overline{f+g} - p \times \overline{f+g} = 0$ ; & pour le fecond refle,  $1^{"}$ ,  $f' - g' \pm q = 0$ ;  $2^{\circ}$ ,  $+ 3fg \times - f + g - p$ x-f+g=0. Chacune des secondes équations donnera 3fg = p, &  $f = \frac{p}{16}$ , &  $f = \frac{p}{2(2)}$ ; fubilituant la valeur de  $f^p$ dans chacune des premieres équations, on aura pour le premier reste  $\frac{p'}{276} + g' \pm q = 0$ , qui se réduit à  $g' \pm qg' + \frac{p'}{27}$ = 0, qui est une équation du second degré , dont les deux racines font  $g^{i} = \frac{1}{4}q + \sqrt{\frac{1}{4}q_{1} - \frac{1}{47}p^{i}}, & g^{i} = \frac{1}{4}q$ - V + 99 - 17 p3; d'où l'on déduit pour abreger,

 $g = \sqrt[3]{\frac{1}{+\frac{1}{2}}q} + \sqrt[4]{\frac{1}{2}qq} - \frac{1}{27}p^3$ . Substituant de même la valeur de  $f^3$  dans la premiere équation du fecond reste, on aura  $\frac{p'}{2g'} - g' + q = 0$ , qui fe réduit à -g' = qg' + 1/17 p' = 0; & par transposition, g" = qg' - 17 p' = 0, qui est une equation du second degré, dont les racines font  $g^3 = \pm \frac{1}{4} q + \sqrt{\frac{1}{4} qq + \frac{19}{47} p^3}$ &  $g^3 = \pm \frac{1}{3} q - \sqrt{\frac{1}{4} qq + \frac{1}{37} p^3}$ ; d'où l'on déduit pour abreger,  $g = \sqrt{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} \frac{1}$ 

premier reste, dans la premiere équation  $f^3 + g^3 \pm q = 0$ & l'on aura  $f^3 + \frac{1}{2} q + \sqrt{\frac{1}{4} qq - \frac{1}{27} \rho^3} = 0$ ; d'où l'on déduit

 $f = \sqrt{\frac{1}{4}} q + \sqrt{\frac{1}{4}} qq - \frac{1}{27} p^3$ 

Il faut de même substituer la valeur de g3, qui convient au second reste, dans la premiere équation du second reste  $f^3 - g^3 \pm q = 0$ ; & l'on aura  $f^3 \pm \frac{1}{2}q \mp \sqrt{\frac{1}{2}qq + \frac{1}{27}p^2}$ = 0; d'où l'on déduit  $f = \sqrt[3]{\pm \frac{1}{2}q} \pm \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p}$ .

Les deux indéterminées f & g étant connues, la racine qu'on cherche est connue, qui est pour la premiere équation  $x^3 - fx \pm q = 0, x = f + g = \sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac$ 

+ 3 + 19 + V + 99 - 17 P'.

Pour la seconde équation  $x^3 + px \pm q = 0$ , la racine x =+f-g=V++1q+V+9q++17p'-V++1q+V+9q++17p'. Quand une des racines est découverte, les deux quotiens Ďd iij

qu'on a trouvés en faifant les divisions de la premiere & de la feconde formule, seront chacun une équation du second degré, laquelle aprés y avoir fublitué les valeurs de f & de g, contiendra les deux autres racines, dont on trouvera les formules en resolvant ces deux équations du second degré, sans en ôcre les indéterminées f & g.

On trouveroit les formules de l'an. 93, de la valeur de x, qui est ici = f = g, f on substituoit la valeur de  $g^1 = \frac{g^2}{2g^2}$ , qui fetire de  $f = \frac{g}{2g}$ , changée en  $g = \frac{g}{2f}$ , dans  $f^1 = \frac{g}{2g} + \frac{g}{2g} = \frac{g}{2g}$ . & ensuite la valeur de f, qu'on en déduiroit, dans  $g = \frac{g}{2g}$ .

#### DEMONSTRATION.

LA methode fait trouver des valeurs de f & de g, qui font telles, qu'après les avoir fublitiuées dans l'équation lineaire x − f − g = 0, ou x − f + g = 0, ette équation lineaire aint chaogée est un diviseur exact de la proposée, puisque le rette de la division est acro; elle fair donc trouver une racine 3, de la proposée. \*

Application du Problème à des exemples.

# EXEMPLE L

POUR trouver par cette methode une racine de l'équation  $s' - \gamma s + \delta = 0$ , représentée par la formule  $s' - \gamma s + \delta = 0$ , représentée par la formule  $s' - \gamma s + \delta = 0$ , dont les trois racines font réclies, puisque  $\frac{1}{37}$ ,  $p' = \frac{1}{32}$ , furpalle  $\frac{1}{3}$ , qq = 9, on fe fervira de la formule  $s = f' + g = \sqrt{-\frac{1}{3}}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,

On verra dans les remarques la maniere de débarasser la racine réelle qu'on vient de trouver, des expressions imaginaires & incommensurables, lorsqu'elle est commensurable.

Comme la formule:  $= f + g = \sqrt{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \frac{1}{$ 

Seconde,  $x = f + g = \sqrt[4]{\frac{1}{4}} q + \sqrt{\frac{1}{4}} q q - \frac{1}{27} p^3$ 

 $+\sqrt{\frac{1}{n}}\frac{1}{2}q-\sqrt{\frac{1}{n}}\frac{qq-\frac{1}{n^2}p^2};$  il est libre de prendre laquelle on voudra, en remarquant que s'il y avoir dans la proposée -q, il faudroit mettre dans chacune  $+\frac{1}{n}q$ , au lieu de  $-\frac{1}{n}q$ .

#### EXEMPLE II.

Pour trouver par cette methode la racine réelle de l'équation  $x^{j} - 1x + 6 = 0$ , dont deux racines font imaginaires, puisque  $\frac{1}{17}p^{j} = \frac{1}{17}$  ett moindre que  $\frac{1}{2}qq = \frac{1}{17}p^{j}$  of úpposera que cette équation est representée par  $x^{j} - px + q = 0$ , ains la formule de la racine est  $x = \frac{1}{7}p + x + q = 0$ , ains la farcine de l'a  $\frac{1}{17}p + \frac{1}{17}p + \frac{1}{17}$ 

#### EXEMPLE III.

POUR trouver la racine réelle de l'équation  $x^2 + 2x - 12$ = 0, donc deux font imaginaires, puisqu'il  $y \stackrel{?}{=} + px$ , and imposéra que cette équation est representée par  $x^2 + px$  and q = 0; ainsi la formule de la racine est  $x = f - g = \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} \frac{q}{q} +$ 

# REMARQUES.

#### I.

1. faut bien remarquer, fur les fignes des formules de la racine, 1°, que chaque équation generale  $x' - px \stackrel{d}{=} q = 0$ , marquant deux formules, la première où il  $y a + q_1$  la feconde où il  $y a - q_1$  le première des deux fignes qui précede  $\frac{1}{2}$  quant formule de la racine, a rapport au premièr figne + q de chacune des deux équations generales; & le fecond a rapport au fecond figne - q de chacune des équations generales

Ainsi quand il y a  $\frac{1}{4}$  q dans la formule de la racine, cela veut dire que quand il y a  $\frac{1}{4}$  q dans l'équation, il doit y avoir  $\frac{1}{4}$  q dans la formule de la racine; & quand il y a

— q dans l'équation, il doit y avoir  $+\frac{1}{2}q$  dans la racine; & ainsi des autres.

Il fau bien remarquer ,  $2^\circ$ , qu'il y a deux fignes qui précedent dans la formule de la racine , la grandeur  $\sqrt{\frac{1}{2}qq-\frac{1}{12}p^2}$ ,  $\frac{1}{6}\sqrt{\frac{1}{2}qq-\frac{1}{12}p^2}$ ,  $\frac{1}{6}\sqrt{\frac{1}{2}qq-\frac{1}{12}p^2}$ , cha vient de ce qu'il a fallu refoudre une équation du fecond degré, pour avoir les valeurs de p & de  $g^*$ ,  $\delta$  par confequent de f & deg : ainfi la réfolution donne deux valeurs de f, & deux valeurs de g. On les a jointes enfemble pour abreger, & c'eft ce qui eft caufe que les deux fignes  $\frac{1}{2}p^2$  , ou  $\sqrt{\frac{1}{2}qq+\frac{1}{2}p^2}$ ; le premier de ces deux fignes marque la premier valeur de f ou de g, & le fecond marque la deuxième valeur.

Dans lufage il faut observer, si l'on se sert du premier signe dans la valeur de f, de se servir aussi du premier signe dans celle de g; & si l'on se sert du second signe dans la valeur de f, de se servir du second signe dans la valeur de g; parceque ce sont ces valeurs qui ont rappor l'une à l'autre qui ont

#### I L

Quand les trois racines font réelles; c'est à dire, quand il y a — p dans l'équation, & que ; p' surpasse à gag, il est évent que l'experssion de la racine réelle contient une imaginaire dans chaque partie de la formule de la racine: Ainsi quand les trois racines sont réelles, l'expression de la racine qu'on cherche contient des grandeurs imaginaires.

Cela fait voir que cette methode n'est d'usage que pour les équations où il y a deux racines imaginaires; car dans ce cas l'expression de la racine réelle contient des grandeurs qui sont

toutes réelles, & aucunes imaginaires.

Il y a encore cet inconvennient, que quand la racine qu'on cherche eft commensurable, on ne la trouve que sous une expression incommensurable, ainsi dans ce cas, il est bien plus court de se servir des methodes du sécond & troisseme Problème.

Cependant quand la racine qu'on cherche est commenfurable, quoiqu'elle foit exprimée sous une forme incommensurable, de qui contient même des imaginaires quand les trois racines sont réelles, on peut réduire son expression incommensurable incommensurable à une grandeur commensurable, par la methode suivante, & trouver la racine commensurable.

Metbode pour changer l'expression incommensurable de la racine réelle qu'on a treuvée par la methode précédente, en une autre expression commensurable, lorsque la racine qu'on a trouvée est commensurable.

96.  $\bigcirc$  N a trouvé dans le premier exemple qu'une racine réelle de  $x^i - 7x + 6 = 0$ , étoit  $x = \sqrt{3} - \sqrt{-\frac{1}{17}}$ ; Pour changer cette expression incommensurable, & qui contient des grandeurs imaginaires, en une autre toute commensurable, on supposera  $-b - v - i = \sqrt{-3} - \sqrt{-\frac{1}{177}}$ , &  $-b + \sqrt{-i} = \sqrt{-3} + \sqrt{-\frac{1}{177}}$ 

On élevera chaque membre à la troisiéme puissance; &c pour ôter toute consusion, on sera l'operation pour la seule premiere partie —  $b - \nu - i = \sqrt{-3} - \sqrt{-\frac{1+2}{1+2}}$ . Elevant chaque membre à la troisséme puissance, on autra  $-3bb \nu - i + 3bi + i\nu - i = -3 - \sqrt{-\frac{1+2}{1+2}}$ .

On supposera les grandeurs commensurables —  $b^i \rightarrow 3bi$  égales à la grandeur commensurable — 3, & les grandeurs incommensurables —  $3bb\nu = -i + i\nu = i$  égales à la grandeur incommensurable —  $\sqrt{-\frac{i\pi}{3}}$ , & l'on aura les deux équations suivantes :  $i^*$ , —  $b^i + 3bi = -3$ ;  $i^*$ , —  $3bb\nu = i$   $i^*$ ,  $i^*$  —  $i^$ 

On élevera chacune au quarré, & l'on aura  $b^{\epsilon} - 6b^{\epsilon}i$  $+ 9bbii = + 9, -9b^{\epsilon}i + 6bbii - i = -\frac{100}{27}$ .

On ôtera la seconde équation de la premiere, & l'on aura  $b^4 + 3b^2i + 3bbii + b^2 = 9 + \frac{1}{2}, = \frac{1}{2}$ .

On tirera la racine cubique de chaque membre, & l'on aura  $bb + i = \frac{7}{4}$ , d'où l'on déduit  $i = \frac{7}{4} - bb$ .

On mettra cette valeur de i dans la premiere équation  $-b^i + 3b^i = -3$ , &t l'on aura  $-b^i + 7b - 3b^i = -3$ , qui fe réduit à  $4b^i - 7b - 3 = 0$ ; d'où l'on déduit  $b^i - \frac{7}{4}b^i = -3$ .

Pour ôter les fractions, on supposera  $b = \frac{7}{4}$ , & l'on aura la transformée  $y^3 - 28y - 48 = 0$ .

Εe

218

On resoudra cette équation par le second Probléme : c'est à dire, on prendra le quarré 36 plus grand que 28, & aprés en avoir ôté 28, on divisera le dernier terme 48 par le reste 8, & le quotient 6 étant la racine du quarré qu'on a pris, est aussi la racine de l'équation y - 28y - 48 = 0; ainfi y = 6.

Substituant cette valeur dans  $b=\frac{1}{2}$ , l'on aura  $b=\frac{4}{2}=\frac{1}{2}$ d'où l'on déduira bb=2.

On substituera cette valeur dans i = - bb, & l'on aura 

Par consequent  $-b-\nu-i=-\frac{1}{2}-\nu-\frac{1}{2}=$ √-3-√-100, qui est la premiere partie de la racine de la propofée.

On trouvera par une semblable operation que - h + V-i=√-3+√-100, est égale à -1+V-11, & c'est la seconde partie de la racine de la proposée.

On ajoutera ces deux parties, & l'on aura la racine qu'on avoit trouvée sous la forme incommensurable x ==  $\sqrt[3]{-2} - \sqrt{-\frac{100}{17}} + \sqrt[3]{-3} + \sqrt{-\frac{100}{17}} = -\frac{5}{1} = -3.$ Ce qui étoit proposé .

On trouvera de même dans le fecond exemple x1-1x → 6 = 0, que la racine réelle qu'on a découverte, x= √-3-√143 +√-3+√243, est égale à-1-13 -I+V=-2.

Pour le trouver par une operation semblable à la précedente, on supposera que - b - v g est égale à la premiere partie de la racine  $\sqrt{-3-\sqrt{\frac{3+3}{47}}}$ ; &  $-b+\nu g$  est égale à la seconde partie 4 - 3 + V = 3; & en faisant l'operation comme ci-dessus, on trouvera les deux parties de la racine qu'on vient de marquer, qui étant ajoutées ensemble, font la racine x = -2.

On trouvera de même dans le troisième exemple x3 + 2x - 12 = 0, que la racine réelle qu'on a découverte, x= √6+√210 - √-6+√210, eft égale à + 1 + 1 + 1 - 1 =+ 2. On le trouvera, dis-je, en supposant b+vi = \$\sqrt{6+\nu\_{\frac{1}{27}}}, & -b+\nu\_{i=-\sqrt{-6+\nu\_{\frac{2}{27}}}}, & faifant l'operation comme ci-deffus.

On peut s'affurer que la methode qu'on vient de donner réuffina toujours, quand la racine réelle de la propofée est commenfurable, en appliquant la methode à la formule generale de la racine, qui est, par exemple,

generate de la fatone, qui est, par exemple,  $= \sqrt{-\frac{1}{2}q} - \sqrt{\frac{1}{2}q} - \frac{1}{2}p^p + \sqrt{-\frac{1}{2}q} - \frac{1}{2}p^p + \frac{1}{2}q} - \frac{1}{2}p^p + \frac{1}{2}q - \frac{1}{2}q -$ 

Supposant à present  $b = \frac{7}{4}$ , l'équation  $b' - \frac{7}{4}b - \frac{7}{4}q = 0$ , sera transformée en y' - 4py - 8q = 0.

Mais si la propose  $x^1 - px + q = 0$ , ou  $x^2 - px - q$  = 0, (cette derniere n'étant que la premiere ,  $x^2$  dont la plus dans le grande racine positive est la racine négative de la premiere , Cm. & les deux autres négatives sont les positives de la première , Cm. & les deux autres négatives sont les positives de la première , Cm. & les deux autres négatives sont les positives de la première , Cm. Cm de Cm de

En supposant pour la seconde partie de la racine,  $+\frac{y-1}{2}\frac{q+\sqrt{\frac{1}{2}}q+\sqrt{\frac{1}{2}}q^2-\frac{1}{27}p^2}{27}, que -b+\frac{y-1}{2}=+\frac{y}{2}$   $+\frac{y-1}{2}\frac{q+\sqrt{\frac{1}{2}}q+\sqrt{\frac{1}{2}}q-\frac{1}{27}p^2}{27}, & \text{faison la même operation qu'on a faite pour la première partie, on trouvera l'equation <math>b^2-\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}q=0$ ; & supposant  $b=\frac{1}{2}$ , on auta la même  $\frac{1}{2}c=0$ 

Territor Charge

transformée  $j^1-4py-8q=0$ , dont la racine fera commensurable, si x est commensurable dans  $x^1-px-q=0$ , puisque y=2x: Ainsi on trouvera par le second Problème la valeur commensurable de y.

On aura donc encore  $b = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ , &  $i = \frac{1}{1}p - bb$ .

Les deux parties -b - V - i, -b + V - i, qu'on trouve par les operations précedentes, font donc  $-2b = -2^2 = -x$ , car les deux valeurs qu'on trouve de -i + V - i, +V - i, de détruillent par des fignes oppolés.

On peut appliquer le même raisonnement aux autres for-

mules generales de la racine.

D'où l'on voit que, dans le cas où les trois racines de féquation (ont réelles & incommensurables, on ne spauroit dégager la racine réelle des expressions incommensurables & imaginaires.

Troisième methode generale pour résoudre par transformation les équations du troisième degré, dont le second terme est évanoni.

27. On supposers que toutes les équations du troisséme degré sont représentées par ces deux formules  $x^3 - px \pm q = 0$ ,  $x^3 + px \pm q = 0$ .

On (uppofera pour transformer la première  $x = y + \frac{f}{2}$ =  $\frac{y+f}{2}$ ; & pour transformer la seconde  $x = y - \frac{f}{2} = \frac{y-f}{2}$ ; y sera l'inconnue de la transformée, & f une indéterminée.

On substituera dans la premiere, à la place de  $x, x^r$ , les valeurs de  $x & x^i$ , & l'on aura la transformée de la premiere  $y^i + 3fy^i + y^j + 3ffy + f^i = 0$ .

— ff — ff On (ubfliture de même les valeurs de  $x & x^{\mu}$  dans la feconde  $x^{\mu} + px \pm q = 0$ , & l'on aura la transformée de la feconde  $y^{\mu} - 3f(y + q)^{\mu} + 3f(y) - f' = 0$ .

On fuppofera dans chazure, pour déterminer l'indéterminée  $f_1$  que le fecond terme et légal à zero;  $\infty$  l'on aura pour l'une  $\infty$  l'autre 3f = p, ou  $f = f_1$ ,  $\delta$ ,  $P = \frac{p}{2}$ ; doà il s'enfuivra que le quatriéme terme + 3ffy - pfy = 0, puisque p = 3f

Substituant la valeur de f dans chaque transformée, la

premiere fera  $y^6 + qy^3 + \frac{1}{27}p^3 = 0$ , & la feconde fera  $y^6$ 

 $\frac{1}{4}p^{3}-\frac{1}{37}p^{3}=0.$ 

On refoudra ces deux transformères, quí ne font que du fecon degré; & aprés avoir trouvé les valeurs de y par leur moyen, on fubfituera ces valeurs dans les équations fuppo-fices  $x = y + \frac{1}{2}$ ,  $x = y - \frac{1}{2}$ , felon qu'elles leur conviennent; & aprés la fubfitution on aura la valeur de x, ou la formule generale d'une racine de la propofée.

Cette methode est démontrée par la démonstration des transformations, \* mais elle a les inconveniens de la préce-\$36. dente, qui font de donner dans le cas oi les racines font outres \* Transacéelles & incommensurables, la valeur de la racine qu'ou fermation. cherche, avec des expressions innaginaires, & avec des expressions ionsquiaires, de avec des expressions ionsquiaires participas jacommensurables, lorsqu'elle est commensurable.

### AVERTISSEMENT.

98. Si l'on vouloit une formule generale qui exprimât la racine d'une équation qui auroit tous ses rermes, comme x³ ± nxx ± px ± q = 0, on pourroit la trouver de cette maniere.

On feroit évanouir le fecond terme de l'équation generale qui precede, en fuppofant  $x = y + \frac{1}{2}n$ . L'on chercheroir par la feconde methode generale la formule qui exprime la racine de la transformée: & aprés l'avoir trouvée, il est évident qu'en mettant audevant de cette formule de la racine de la transformée, la grandeur  $\frac{1}{2}n$ , on auroit la formule de la racine de la racine de la proposée égale à x.

Mais cette formule auroit les mêmes inconveniens que celle de la féconde methode, à l'égard des équations dont les racines font commensurables, & de celles dont toutes les racines font réelles & incommensurables; & elle ne ferviroit que pour les équations qui auroient deux gacines imaginaires,

& une réelle.

### SECTION III.

De la résolution des équations du quatrieme degré.

# PROBLÊME IV.

99. DISTINGUER parmi les équations du quatrieme degré, celles qui ont des vacines égales, & trouver ces vacines égales.

### AVERTISSEMENT.

QUAND une équation du quatrième degré a des racines égales, elle peut les avoir toutes quatre, ou feulement trois, ou enfin feulement deux; éc quand elle n'en a que deux égales, les deux autres peuvent être réelles ou imaginaires.

Premier cas quand les quatre racines font égales.

1°. On fera évanouir le second terme de l'équation si elle en a un, & on supposera que l'équation est representée par

Féquation generale  $x^4 + pxx + qx + r = 0$ .

a. On supposera que chaque racine égale est representes par l'indéterminée f; ains les équations lineaires femme t = f = 0, x + f

3°. On comparera les termes du produit avec les termes correspondans de l'équation, & l'on aura 2ff = p,  $f^* = r$ , d'ul lon déduit  $ff = \frac{1}{r}$ , &  $f^* = \frac{n}{r}$ , par consequent  $\frac{n}{r}$ .

Ainsi l'on connoîtra que les quatre racines sont égales, quand  $\frac{n_*}{l} = r$ ; & de plus l'équation ne sera que du second degré: chaque racine sera  $x = f = \frac{r}{l}$ , ou  $x = f = \sqrt[4]{r}$ .

# Second eas quand trois racines font égales.

On supposera de même le second terme évanoui, & que chaque racine égale est representée par f; & si les trois

font positives, leur produit for  $x^*-3/kx+3/fx-f^*=0$ ; si elles sont négatives, leur produit fora  $x^*+3/fx+3/fx$ ,  $f^*=0$ . It laudra multiplier le premier par x+3/f=0, & le scoond par x-3f=0; & l'on aura le produit  $x^*-6/fxx+8/fx-3f^*=0$ , quand les tois racines égales font positives; &  $x^*-6/fxx-8/fx-3f^*=0$ , quand elles sont négatives; & l'équation generale pour l'un & l'autre cas, fora  $x^*-pxx+g-x$ 

On comparera les termes de chaque produit avec ceux de l'équation generale qui leur répondent, & l'on aura les trois équations suivantes: 1°, 6ff = p; 2°,  $8f^3 = q$ ; 3°,  $3f^4 = r$ .

quations furvantes:  $i^{\prime\prime}$ ,  $\delta f = p$ ;  $z^{\prime}$ ,  $\delta f^{\prime} = q$ ;  $z^{\prime}$ ,  $3f^{\prime} = r$ . L'on déduira de la  $i^{\prime\prime}$ ,  $f = \frac{1}{4}$ , &  $f^{\prime} = \frac{pr}{16}$ ; de la feconde,  $f^{\prime} = \frac{1}{4}$ ; de la troisséme,  $f^{\prime} = \frac{r}{4}$ .

Ainsi quand trois racines sont égales,  $\frac{p_r}{p_r} = \frac{r}{1}$ , ou  $\frac{p_r}{p_r} = r$ ; & la racine égale sera  $x = f = \frac{r}{2}, \frac{p_r}{p_r}$ , ou  $x = f = \sqrt{\frac{r}{1}}$ .

# Troisième cas quand deux racines sont égales.

On supposera toujours le second terme évanoui, & que chaque racine égale est representée par f; ains les deux équations lineaires des racines égales, quand elles sérons positives, seront x-f=0, x-f=0, & leur produit fers xx-x-x x-x x-

Mais si elles sont positives, les équations lineaires seront x-f-b=0, x-f+b=0, & f surpassers b; ou si l'une est positive & l'autre négative , b surpassers f; & leur produit lera xx-2fx+ff; =0.

Quand les deux racines differentes des deux racines égales feront imaginaires , leurs équations lineaires feront x - f-V - bb = 0, x - f + V - bb = 0, & leur produit fera xx - 2fx + ff = 0; ou bien , fi on les conçoit régatibb ANALYSE DEMONTREE.

ves, elles feront x + f - V - bb = 0, x + f + V - bb = 0; & leur produit fera xx + 2fx + ff = 0.

On multipliera l'équation des deux racines égales par l'équation des deux autres racines s'éclles, propre à faire évanouir le fecond terme du produit s c'et à dire, xx = 2fx + ff = 0, par xx + 2fx + ff = 0, & xx + 2fx + ff = 0,

par xx - 2fx + ff = 0, & l'on aura le produit  $x^* - 2ffxx - bbxx + 2fbbx + f^* = 0$ , lorfque les deux racines égales - ffbb

feront positives: On aura le produit x4 — 2ffxx — 2fbbx — hbxx + fx = 0, lorsque les deux racines égales seront négatives.

— ffbb
L'équation generale fera dans le premier cas x4 — pxx

 $+qx \pm r = 0$ , & dans le fecond cas  $x^4 - pxx - qx \pm r$ = 0.

On comparera les termes de chaque produit avec eux de l'équation generale qui leur répondent, ce qui donnera les trois équacions particulieres qui fuivent:  $1^m$ , 2ff + bb = p;  $2^s$ ,  $2^sbb = q$ ;  $3^s$ ,  $p^s - ffbb = p^s + r$ . La prembre donnera bb = p - 2ff. Subfituant cette valeur de bb dans la troifieme, on avra  $p^s - fff + 2f = \pm r$ , qui fe fédult  $p^s - f^s + f^s + f^s = \pm r$ . Such recolvant cette équation du fécond degré, on aura les deux valeurs de ff, (savoir  $ff = f^s$ ,  $f^s + f^s + f^$ 

D'où l'on déduit la maniere de connoître si une équation du quatriéme degré, dont toutes les racines sont réelles, a deux racines égales, & le moyen de les trouver : car l'équation lineaire qui contient la racine égale sera x = f

 $=x + \sqrt{\frac{7}{6}} + \sqrt{\frac{19}{16}} + \frac{7}{3} = 0.$ 

Dans l'ufage il faudra fubliture les grandeurs de l'équation propolée dans la formule  $x = \sqrt{l_x} = \sqrt{l_{xx}} = \frac{1}{l_{xx}} = \frac{1}{l_{xx}} = \frac{1}{l_{xx}}$ de refuire d'uifer la propolée par cette équation lineaire ainsi changée; de si la division est exacte, la proposée aura deux deux racines égales, que l'on aura à même temps trouvées. Les deux autres racines se trouveront ensuite facilement.

Quand les deux racines differentes des deux racines égales feront imaginaires, on multipliera l'équation des deux racines égales par l'equation des deux imaginaires propre à faire évanouir le fecond terme du produit s ceft à dire, on multipliera xx = -2fx + ff = 0, par xx = -2fx + ff = 0, xx + 2fx + ff = 0, xx + 2f

+bbxx +ffbbracines égales feroat positives on aura le produit  $x^*$  -2ffxx +bbxx +fbbx +f = 0, quand les deux racines égales feront +ffbb

négatives: cc comme bb peut être moindre que 2ff, ou furpasser aff, le troisséme terme pourra avoir + ou —, selon que l'un ou l'autre arrivera.

L'équation generale, lorsque les deux racines égales seront positives, sera  $x^* \pm pxx - qx + r = 0$ ; &  $x^* \pm pxx + qx + r = 0$ , quand elles seront négatives.

On comparera les termes de chaque produit avec les termes correspondans de l'équation generale, & l'on aura les trois équations particulieres qui suivent:  $u^{n}$ ,  $-2ff + bb = \pm p$ ;  $z^{n}$ , z/bb = q;  $z^{n}$ , z/bb = +r.

La premiere donners bb = +p + sff: substituant cette valeur de bb dans la troisseme, l'on trouvera f = ff + 2f - g = r, qui s'erduit a f = ff + 2f - g = 0 & resolvant cette équation du second degré, on trouvera ces deux valeurs de ff, s'avoir  $ff = -\frac{1}{4} + \sqrt{f_s^2 + \frac{1}{2}}$ ,  $ff = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$ ,  $ff = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$ , quand la proposée aura -pxx. & il y aura  $+\frac{1}{4}$ , quand la proposée aura -pxx.

L'on déduira de ces équations  $f = \sqrt{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x}$  par consequent l'équation lineaire x = f = 0, deviendra  $x = \sqrt{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} = 0$ .

Dans l'usage, pour connoître si une équation proposée contient deux racines égales, & les deux autres imaginaires,

on remarquera, 1°, que quand le second terme est évanoui & qu'il y a + p, il y a des racines imaginaires dans \* 19.1'équation : \* mais il y en peut aussi avoir quoiqu'il y ait 35 Cor. \_\_ pxx.

2°. On fubstituera les grandeurs de la proposée, reprefentées par p, r, à leur place dans l'équation lineaire &

√ = 1 ± √ 1 + 1 = 0; & on divifera la propofée par l'équation lineaire qui viendra de la fubstitution: si la division fe fait sans reste, la proposée contient deux racines égales chacune à celle que contient l'équation lineaire, & les deux autres font imaginaires.

Comme ce Problème est facile à concevoir, il est inutile d'en apporter ici des exemples.

La démonstration est la même que celle dont on s'est fervi pour démontrer le second Problème.

# PROBLÊME V.

100. KESOUDRE les équations du quatrième degré , c'est à dire, en trouver les quatre racines.

Pour abreger le calcul, on supposera que le second terme est évanoui.

I. Lorfque toutes les racines font commenfurables, ou qu'il y en a quelqu'une.

A methode generale du premier Problême du quatriéme Livre est la plus courte; c'est à dire, il faut diviser l'équation par l'inconnue x lineaire plus ou moins chaque diviseur du dernier terme de la proposée; & lorsque la proposée aura scs racines commensurables, on les trouvera toujours par cette methode, c'est à dire, on trouvera toujours les équations lineaires de x + ou - un diviseur du dernier terme, qui diviseront exactement la proposée; & si l'on ne trouve aucune de ces équations lineaires qui divise exactement la propose, elle n'aura aucune racine commensurable : si elle n'en avoit qu'une de commensurable, en divisant la proposée par l'équation lineaire qui contient cette racine, on réduiroit la proposée à une équation du troisiéme degré, qu'on resoudroit par les Problèmes de la Section précedente.

#### AVERTISSEMENT.

o R SQU'U N E équation du quatriéme degré n'a aucune de ses racines commensurables, on la peut concevoir comme composée de deux équations, dont chacune est du second degré, & supposant que xx + fx + g = 0, represente l'une de ces deux équations; ou bien le coëficient du second terme reprefenté par f, sera commensurable; ou bien le dernier terme representé par g, fera commensurable; ou bien enfin l'un & l'autre seront incommensurables. On va donner la methode de trouver dans le premier cas, le coëficient representé par f, & le dernier terme representé par g; comme aussi de les trouver dans le second & troisiéme cas, quand les réduites où l'on arrivera dans ces cas, ne feront pas comprifes dans le cas irréductible du troisiéme degré; & l'on aura une des équations du second degré, dont la proposée est composée. La methode qu'on va donner, fera trouver à même temps l'autre équation du second degré, qui avec la précedente, compose la propofée. Il ne faudra plus que résoudre chacune de ces équations du second degré par le premier Problème, & l'on aura les quatre racines de la proposée.

II. Lorjque le céficient du second terme d'une des deux équations du second degré, qui composent la proposée, est commonjurable, ou du moins sa second puissance; ou bien sorsque le dernier terme de la même équation du second degré est commensable.

### METHODE.

On fuppofera que l'équation generale x+ pxx + qx + r
 = 0, reprefente toutes les équations du quatriéme degré :
 On fuppofera auffi que xx + fx + g = 0, reprefente une des deux équations du fecond degré qui compofent l'équation du quatrifiem degré.

On divifera  $x^n + pxx + qx + r = 0$ , par xx + fx + g = 0, & on continuera la divifion jufqu'à ce qu'on air un refte dans lequel l'inconnue x foit lineaire. Le quotient fera xx - fx + p = 0; & le refte fera  $-f^2x + 2fgx - ffx$ 

+qx - ffg + gg - pg + r. On supposer chaque terme de

ce reste égal à zero , ce qui donnera les deux équations particulieres qui suivent , qui serviront à déterminer les indéterminées f & g.

$$2^{n}, -f^{1} + 2gf + q = 0;$$
  $2^{n}, -ffg + gg = 0.$   
 $-ff - gg$ 

Ou bien en transposant,

$$1^{n}$$
,  $f^{j} - 2gf - q = 0$ ;  $2^{n}$ ,  $gff - gg = 0$ .  
+  $ff + fg$ 

On trouveroit les mêmes équations, en fupposant les deux équations indéterminées du sécond degré xx + fx + g = 0, xx - fx + b = 0 5 & en comparant , après les avoir multipliées , les termes du produit avec les termes correspondans de l'équation generale  $x^* + pxx + qx + r = 0$ , on auroit trois équations particulieres , par le moyen desquelles dégageant l'indéterminée b, on trouveroit les deux mêmes équations qui précedent.

On cherchera le plus grand divideur commun de ces deux equations, en prenant f pour l'inconnue, & on continuera l'operation juiqua ce qu'on trouve un refte dans lequel f ne fe trouve plus : ce refte, qui ne contiendra aucune autre inconnue que, gé étant mis en ordre par rapport à g. & fuppolé égal àzero, fera gé-pg'- rg'-pg'-prg-prg-prg + r'-

— 0. 948! Ce fera la réduite qui fervira à faire trouver le dernier terme g de l'équation xx + fx + g = 0, lorsqu'il est commensurable. On mettra à part le dernier diviseur — ggf

m=0, qui a fervi à trouver la réduite; ou plutôt on prendra la valeur de f dans ce divifeur, qui est  $f=\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  & co la mettra à part: elle fervira à faire trouver f, quand on aura découvert la valeur de g.

On cherchera de même une réduite qui n'ait point d'autre inconnue que  $f_1$  & pour la trouver, on ordonnera les deux équations  $f_1 - 2g_1 - q = 0$ ,  $2f_1 - g_2 = 0$ ,  $+f_1 + f_2 = 0$ 

par rapport à l'inconnue g; & l'on aura ces deux équations, 1",gg-ffg+r=0;  $2^{\circ}; 2fg - f^{\circ} = 0.$ -pf --- pg

+9

On cherchera le plus grand diviseur commun de ces deux équations, & on continuera l'operation jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un reste qui ne contienne plus l'indéterminée g: ce reste, qui n'aura plus d'autre inconnue que f, étant mis en ordre par rapport à f, & supposé égal à zero, sera fe + 2pf + ppff - qq = o. Ce fera la réduite qui servira à faire

trouver le coëficient f de l'équation xx + fx + g = 0, lorsqu'il est commensurable, ou du moins lorsque sa seconde puissance ff est commensurable.

On prendra la valeur de g dans le dernier diviseur qui a donné la réduite pour reste, qui est 2fg - f' = 0; cette

valeur fera g = f + 1/-1, & on la mettra à part, pour s'en fervir à trouver la valeur de l'indéterminée g, quand on aura découvert la valeur de f par le moyen de la réduite.

Ces deux réduites, dont l'une des indéterminées f ou g est l'inconnue, avec les valeurs de l'autre indéterminée f ou g, qui répondent à chacune des réduites, serviront à trouver la premiere des deux équations du fecond degré, dont une équation propofée du quatriéme degré , qu'on veut resoudre, est composée; & le quotient xx - fx + p

= 0, fervira à trouver l'autre.

La maniere de trouver les quatre racines d'une équation du quatrieme degré par les formules précedentes.

N substituera dans laquelle on voudra des deux réduites, les valeurs de +p, +q, +r, prifes dans l'équation qu'on veut résoudre, en remarquant que + p marque le coëficient du troisième terme de la proposée, avec son signe + ou -; & ainsi des autres.

2°. On divisera la nouvelle réduite qui en resultera par g - ou - chaque diviseur du dernier terme, quand on se Ff iii

fert de la réduite où est g; & alors il ne faut se servir que des diviseurs communs au deraier terme de la réduite , & au dernier terme de la proposite. Se si ce'ell a réduite dont fest l'inconnue, on la divisera par ff + ou — chaque diviseur du dernier terme de la réduite, qui n'aura que deux dimensions quand la proposite est litterale & homogene.

Si les grandeurs reprefentées par ff & g de l'équation  $\kappa x + f x + g = 0$ , font commensurables, on trouvera toujours une équation faite de ff, ou de g plus ou moins un divifeur du demier terme de la réduite, qui fera la division fans reste; & l'on aura par ce moyen une valeur de f ou de g.

Si la nouvelle réduite qu'on trouve, après avoir substitué dans la réduite dont f est l'inconnue, les valeurs de p, q, r, étoit

abaissée d'un degré, une valeur de ff seroit zero.

3. On fublituera la valeur de f ou de g, qu'on vient de découvrir, dans l'équation de f ou de g lineaire, mise à part; & les valeurs de f & de g étant ainsi découvertes, on les substituera dans xx + fx + g = 0, & I on aura la première des deux équations du sécond degré qui composent la proposée : On substituera encore les valeurs découvertes de f & deg, & celles de p; dans le quotient xx - fx + p

=0, & l'on aura la seconde équation du second degré qui compose la proposée.

4°. On trouvera les racines de ces deux équations du second 76 degré, \* & l'on aura les quatre racines de la proposée.

### AVERTISSEMENT.

103. On a besoin pour les resoudre.

L'équation generale est  $x^4 + pxx + qx + r = 0$ .

La première des deux équations du second degré dont elle est composée, est xx + fx + g = 0; la seconde est xx - fx + g = 0.

+ ff
La réduite pour trouver f, ou ff, est f\* + 2pf + ppff
- arff

- 99 = 0.

Quand on aura trouvé la valeur de ff & de f par certe réduire, la formule pour trouver g, et  $g = \frac{1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} = 0$ , &  $xx - fx + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ , and  $\frac{1}{2} = 0$ , where  $\frac{1}{2} = 0$ , and  $\frac{1}{2} = 0$ , where  $\frac{1}{2} = 0$ , where

 $-\frac{3}{17} = 0.$   $-\frac{8}{17}$ 

La formule pour trouver g, quand g est commensurable, est  $g^s - pg^s - rg^s + 2prg^s - rrgg - prrg + r^s = 0$ .

Quand on aura trouvé la valeur de g par cette réduite, la formule pour trouver f, est  $f = \frac{\pi u}{st}$ .

On remarquera que le calcul et plus court en fe fervant de la formule de la réduite, dont f est l'inconnue, qui n'est que du troisseme degré, & par laquelle on trouvera toujours la valeut de f, quand la grandeur representée par f, est commentrables quand même f érant incommentrable, ffest commentrables; & que le calcul est plus long si l'on fe sert de formule de la réduite, dont g est l'inconnue, qui est du s'itéme degré, & qu'on ne peut resource que quand g est commensurables que quand g est commensurables.

#### EXEMPLE I.

Pour trouver les quatre racines de l'équation  $x^* - 2ax^2 + 2aaxx - 2a^2x + a^4 = 0$ , on ôtera d'abord le second

terme de cette équation, en supposant  $x = y + \frac{1}{2}a$ ; & substituant la valeur de x dans la propose , on aura y  $+\frac{1}{2}aay - a^2y + \frac{1}{2}a^2 = 0$ , qui n'a pas de second terme, 83.

 $- ccyy' = accy - \frac{1}{4} aacc$ Afin que l'équation generale  $x^4 + pxx + qx + r = 0$ ;

represente cette équation, on supposera  $+p = +\frac{1}{2}aa - cc_0$  $+q = -a^3 - acc_0 + r = +\frac{1}{2}ca^5 - \frac{1}{2}aacc_0$ 

On substituera ces valeurs de p, q, r, dans la réduite f

+ 2pf + ppff - qq = 0; & l'on aura la réduite,

$$\begin{array}{rcl}
-4^{n} & + aaf^{n} - a^{n} & + a^{n} & = 0. \\
& -2ccf^{n} + c^{n} & + c^{n} & = 0.
\end{array}$$

On divilera cette réduite par ff - aa - cc = 0, (aa + cc

est un diviseur du dernier terme, ) & la division se faisant sans reste, on aura ff = aa + cc; &  $f = \sqrt{aa + cc}$ .

On fubiliture ces valeurs de ff & de f, dans  $g = \frac{11}{4} + \frac{1}{2}$   $-\frac{4}{4}$ , & l'on trouver  $ag = \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}cc$  $+\frac{a^2 + acc}{2} = \frac{1}{2}aa + \frac{a^2 aa + cc}{2} \times \frac{aa + cc}{2} = \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a$ 

 $\sqrt{aa+cc}$ . On fubflituera les valeurs de f & de g dans xx+fx+g=0; & on fubflituera les mêmes valeurs & celle de p, dans xx-fx+p=0, où l'on fuppofera que x repre-

fente y, & l'on aura yy + y  $\sqrt{aa + cc} + \frac{1}{c}aa + \frac{1}{c}a\sqrt{aa + cc}$  = 0; & yy - y  $\sqrt{aa + cc} + \frac{1}{c}aa - \frac{1}{c}a\sqrt{aa + cc}$  = 0: ce font les deux équations du fecond degré qui composent y +  $\frac{1}{c}aay$ ), &c.

- ccyy

Enfin on trouvera par le premier Problème les racines de ces deux équations du 2° degré, & l'on aura les quatre racines de  $y^2 + \frac{1}{2}aay$ , &c. qui font la 1°,  $y = -\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc}$ 

$$-ccyy + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}; |a|^2, y = -\frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} - \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}; |a|^2, y = +\frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}; |a|^4, y = +\frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} - \frac{1}{2}ac + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}.$$

Subfituant les valeurs de y dans  $x = y + \frac{1}{2}a$ , on aura les quatre racines de la propofée :  $1^n$ ,  $x = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{as + cc}$   $+ \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}, x, x = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc}$   $- \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}, x, x = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc}$   $+ \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}, x, x = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc}$   $- \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}.$ 

### EXEMPLE IL

Pour trouver les racines de l'équation  $x^* - 32xx + yx + 12 = 0$ , on supposéra +p = -3y + q = +5, +y = +12. On solftituera les valeurs de p, q, r, dars la réduite dont f est l'inconnue; & l'on aura pour la réduite de la préposée,

proposée, f' - 64f' + 976ff - 25 = 0. On divisera cette réduite par ff + 01 - 0 un division exact du dernier terme 25 eo or trouvera que la division se sait sans reste par ff - 25,  $ext{c} = 0$ ; d'où Ion déduit ff = 25, & f = 5. Substituant cette valeur de f dans  $g = \frac{f_1}{f} + \frac{f}{2} - \frac{7}{2}f$ , l'on trouve  $g = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ . Substituant ces valeurs de f & de g dans  $g = \frac{f}{f} + \frac{f}{2} - \frac{7}{2}f$ . On trouve  $g = \frac{1}{2} - \frac{1}{$ 

on aura pour la premiere des deux équations du fecond degré qui composent la proposée, xx + 5x - 4 = 0; & pour la seconde xx - 5x - 3 = 0.

En refolvant chacune de ces équations, on trouve que les quatre racines de la proposée sont  $x = -\frac{1}{2} + V + \frac{1}{4}$ ,  $x = -\frac{1}{2} - V + \frac{1}{4}$ ,  $x = +\frac{1}{2} + V + \frac{17}{4}$ ,  $x = +\frac{1}{2} - V + \frac{17}{4}$ .

# EXEMPLE III.

Pour trouver les racines de  $x^4-18xx+24x-3=0$ ; on fuppofera  $+\rho=-18$ , +g=+24, +r=-3. On fubrilitate ace valeuus de p,q,r, dans la réduite dont fet l'inconnue, & l'on aura pour la réduite de la propofèce, f'-36f'+336f'-576=0. On divifera cette reduite par ff-00 + chaque divifeur du dernier terme, & l'on trouvera que ff-12=0, fait la divifion fans refte; d'où l'on déduira ff=13, & f=r12. Subflituant cette valeur de f dans g=14+1,  $-\frac{r}{r}$ , on trouvera  $g=\frac{r}{r}$ ,  $-\frac{r}{r}$ ,  $-\frac{r}{r}$ , or trouvera  $g=\frac{r}{r}$ ,  $-\frac{r}{r}$ ,  $-\frac{r}{r}$ , or  $-\frac{r}{r}$ ,  $-\frac{r$ 

aura  $xx + x \vee 12 - 3 = 0$ , &  $xx - x \vee 12 - 3 = 0$ ,  $- \vee 12$   $+ \vee 12$ 

pour les deux équations du second degré qui composent la proposée. On en trouvera facilement les racines par le premier Problème.\*

# EXEMPLE IV.

POUR trouver les racines de  $x^4 + 4xx - 4x + 15 = 0$ , on supposera +p = +4, +q = -4, +r = +15. On Gg

Common Cipres

fublituera les valeurs de p,q,r, dans la réduite dont l'inconnue est f, & l'on aura la réduite de la proposite  $f^+ * 8f^- \circ 0 + 44f^- - 16 = \circ$  on diviséra cette réduite par  $ff^- \circ 0 + 4 \circ 0 + 1 \circ 0 = \circ$  diviséra cette réduite par  $ff^- \circ 0 + 4 \circ 0 + 1 \circ 0 = \circ$  dernier terme, & on trouvera que  $ff^- \circ 0 + 4 \circ 0 + 1 \circ 0 = \circ$  dernier terme, & on trouvera  $g = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} =$ 

—g +ff\_

on aura \*\* + 2\* + 5 = 0, & \*\* - 2\* + 3 = 0. Ce font les deux équations du fecond degré qui composent la proposée. On en trouvera facilement les racines par le premier Problè76. me, \* qui sont toutes imaginaires.

La démonstration de ce cinquiéme Problème a déja été don-67: née dans la quatriéme Section du quatriéme Livre. \*

Dimosfera.

tion du 1º III. Lorfque le coeficient reprefenté par f dans l'équation xx

Prélime. + fx + g=0,6 le dernier terme g, font incommenfurables.

104. V 0101 une methode pour resoudre ce cas dans plusieurs rencontres: On supposera les deux équations du second degré, qui representent par leurs indéterminées les deux équations qui composera la propose; on les supposera, disje, avec des incommensulrables au second & au dérnier terme; par exemple, la première sera xx — xx f + g = 0,

& la feconde  $xx + x \vee f + g = 0$ : on les multipliera l'une

par l'autre, & l'on aura le produit  $x^4 - fxx + 2fx + gg = 0$ ; + 2gxx - f

L'équation generale fera  $x^* = pxx = qx = r = 0$ .

On comparera les termes correspondans de ces deux équations, & l'on aura les trois équations particulières qui suivent:  $1^n$ ,  $-f+2g=\mp p$ ; d'ou l'on déduira  $g=\mp \frac{p+p}{2}$ ;  $2^n$ , 2f=q,  $f=\frac{1}{2}$ ;  $3^n$ ,  $+gg-f=\pm r$ .

L'indéterminée f est connue par la seconde équation  $f = \frac{\pi}{2}$ : Substituant sa valeur dans la premiere, l'on aura  $g = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ .

L'équation  $xx - x \vee f + g = 0$ , lera  $xx - x \vee \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}$ 

Application de cette methode à un exemple.

Pour trouver les racines de  $x^4 - 18xx + 24x - 3 = 0$ , on fuppofera -p = -18, on p = 18; q = 24; 6x - r = -3, ou r = 3. On fubfilieura les valeurs de p, q, r, dans les deux formules précedentes, & l'on aura xx - xx' 12 -9 +6 - x' 12 = 0, c'est à dire xx - xx' 12 -3 = 0, 6x - x' 12 -3

αx + x ν 12 - 3 = 0. Ce font les deux équations qui com-+ ν 12

posent la proposée; on en trouvera facilement les racines par le premier Problème. \*

IV. Lorsque i & ff sont incommensurables dans l'équation composante xx + fx + g = 0.

105. Î. L. peut arriver des cas où f & ff se trouveront incommensurables, & alors on ne trouvera pas d'équation simple de ff — ou → un diviseur du dernier terme de la réduite f → 2pf, &c. qui divise la réduite san selle. Voici une methode pour ce cas dans pulsseurs rencontres.

On pourra supposer que les deux équations composantes du second degré sont  $xx - x \checkmark f + g = 0$ , &  $xx + x \checkmark f$ 

+g=0. Leur produit est  $x^4 - fxx + 2fx + gg = 0$ .  $\pm \sqrt{f}$ 

La formule generale fera  $x^* = pxx = qx \pm r = 0$ .

Les comparaisons des termes correspondans donneront

les équations fuivantes:  $1^m$ , -f + 2g = #p; d'où l'on déduit  $g = \#\frac{1}{2}p + \frac{1}{2}f$ :  $2^n$ , 2f = g, d'où l'on déduit  $f = \frac{1}{2}g$ :  $3^n$ , 2g - f = #r. On déduit de la première & de la feccode  $g = \#\frac{1}{2}p$ 

or dedute of a premiere  $\alpha$  of  $\alpha$  is botton  $\alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{$ 

Gg ij

On appliquera ces formules aux exemples, comme on l'a fait dans le cas précedent.

# REMARQUE.

On pourra diffinguer quelles font les équations du quatréme degré quôn pourra refondre par la methode du  $\frac{1}{2}$  & 4r. qui precedent, en fisblituant les valeurs de  $\frac{1}{2}$  & de gans la troifiéme équation particuliere  $gg - f = \pm r$ ; car l'ou aura  $\frac{1}{2}$   $pg = \pm pq + \frac{r}{2} + qq = \frac{r}{2} - \frac{q}{2} = \pm r$ ; ain file sequations dans les quelles la quantité  $\frac{1}{2}$   $pg = \frac{1}{2}$   $pq + \frac{r}{12}$   $qq = \frac{1}{2}$  qq, ne fera pas égale au dernier terme représenté par r, ne pourront fe resoutre par es methodes.

Methode pour trouver les deux équations du fecond degré, dont une équation du quatrième est composée; dans les cas où se fervant de la réduite dont é est l'inconnue, il de rive que sa grandeur representée par si est incommensurable rive que sa

o 6. QUAND ancune équation simple de ff — ou → un des diviseurs du dernier terme de la réduite f' → 2pf, &c, ne divise la réduite la réduite sans refte, dans ce cas ff est incommensable. Pour résoudre dans ce cas la réduite f' → 2pf → pff

-qq = 0, tirée de l'équation generale  $x^0 + pxx + qx + x$  = 0, on ôtera le ácond terme de la réduite, en supposant  $f = y - \frac{1}{7}p^2$ , & après avoir subflitué  $y - \frac{1}{7}p^2$  à la place de ff dans la réduite , on aura la transformée de la réduite  $y^1 - \frac{1}{7}p^2 - \frac{1}{7}p^2 = 0$ , qui n'a pas de second terme.  $-47y + \frac{1}{7}p^2$ 

On substituera les valeurs de p,q,r, prifes dans l'équation qu'on voudra résoudre, & où l'on aura trouvé que ff et incommensurable o nie substituera, disje, ces valeurs dans la transformée de la réduite qu'on vient de trouver; & on esfoudra l'équation transformée par les methodes du troifié me degré; & quand on aura trouvé la valeur dey, on la substituera dans  $ff = y - \frac{1}{2}p$ , & l'on aura la valeur de ff; on trouvera ensuite celle de  $g = \frac{q}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}r$ ; sprés cela on trouvera les deux équations du second degré qui composent la proposée, & on aura par leur moyen les quatre rasties de la proposée.

### EXEMPLE.

Pour R trouver les racines de  $x^2$  — 50xx + 100x - 100= 0, on (inpofera, a fin que l'équation generale  $x^2$  + p,xx + qx + r = 0, reprefente la proposée, que + p = -50, + q = + 100, + r = -100; mettant ces valeurs de p, q, r, dans la formule de la réduite  $f^4 + 2900f - 10000 = 05$ so plusõe of hubstituera les valeurs de p, q, r, immédiatement dans la transformée de la réduite  $f^2 - \frac{1}{2}p(p) - \frac{1}{2}p^2$ .

= 0; & l'on aura y - 1,00 y + 14000 = 0; & l'équation  $ff = y - \frac{1}{1}p$ , fera  $ff = y + \frac{1}{1}$ . On ôtera les fractions de  $y^1 - \frac{1}{3} \frac{1}{3} y + \frac{1}{3} \frac{1}{7} = 0$ , en supposant 3y = z, &  $y = \frac{5}{3}$ ; & l'on aura 21 - 3900z + 340000 = 0. On trouvera la valeur de z, en resolvant cette équation du troisième degré par la feconde methode generale, \* & l'on trouvera z = \*9.6. V-170000-V26703000000+V-170000+V26703000000 on substituera cette valeur de z dans y = 1, & l'on aura y = 1 x V -170000 -√26703000000+1√ -170000+√26703000000; on substituera cette valeur de y dans ff = y + 100, & l'on aura  $ff = \frac{100}{100} + \frac{1}{1}\sqrt{-170000} - \sqrt{267030000000} + \frac{1}{1} \times$ 1/ \_ 170000 + √26703000000; d'où l'on déduira f = Vico + 1 V - 170000, &c. On substituera les valeurs de f & de ff dans  $g = +\frac{1}{2}p + \frac{1}{2}ff - \frac{q}{27}$ , & l'on aura g = -25+ 1 Vior + 1 V = 170000, &c. On substituera les valeurs de f & de g, qu'on vient de découvrir, dans xx + fx + g. = 0, & dans xx - fx + p = 0; & l'on aura les deux

Equations du lecond degré qui composent la proposée.

On trouvera enfin les racines de chacune de ces deux équations du second degré, \* & l'on aura les quatre racines °76. de la proposée.

# REMARQUES.

107. QUAND les trois racines de la réduite, ou, ce qui revient à la même chofe, de la transformée de la réduite, son récles & incommendrables, on ne peut entrouver la valeur qu'avec des expressions imaginaires qu'on ne sçauroit ôter, & les équations du quatrième degré renserment alors le cas irreductible du troissem degré.

Pour distinguer les cas du quatriéme degré où cela peut arriver, il faut remarquer que les quatre racines du 4 degré peuvent être ou bien toutes réelles, ou bien deux réelles & deux imaginaires, ou bien ensin toutes imaginaires.

Pour déterminer ce qui regarde ces trois cas, il faut prendre des équations simples dont les indéterminées expriment les rapports des quatre racines dans chacun de ces cas.

Premier cas où les quatre racines sont réelles.

10 8. On Supposera que les quatre équations simples sont x - i - i = 0, x - i + i = 0, x + i - l = 0, x + i + l = 0.

L'équation du sécond degré faite des deux premieres, est xx - 2ix + ii = 0: celle qui est composée des deux autres - ii

est xx + aix + ii = 0; le produit de ces deux équations, qui

est celui des quatre simples , est 
$$x^* = 2ikx = 2ikx + i^*$$
  
 $= kkx + 2ilkx = iikk$   
 $= -lkx$   
 $= iil$   
 $+ kkl$ 

= 0: ce produit est l'équation indéterminée qui exprime les rapports des quatre racines de toute équation du 4 degré, loriqu'elles font toutes réclles, & que le second terme en est évanoui : Et comme les équations du 4 degré, dont le fecond terme est évanoui ; & dont les quatre racines son réclles, doivent avoir des racines négatives & positives : 1°, s'il y en a trois positives d'urpas fera aussi l'. 2°. S'il y en a trois positives & une négative, j' surpassent l'urpassent municipalitée à l'urpassent l'u

Il est évident par cette équation indéterminée, que quand les quatre racines sont réelles, le troisséme terme a toujours le signe —; ainsi les équations où il a le signe +; ont necessairement des racines imaginaires; ce que l'on a déja démontré dans le troisséme Livre, \*

On supposer que cette équation indéterminée est la même  $\frac{12^3 Cor}{1}$  que l'équation generale  $x^4 + pxx + qx + r = 0$ ; ainsi + p = -2ii - kk - ll, +q = -2ikk + 2ill, +r = +r

- iikk - iill + kkll.

On fiblitinera ces valeurs de p, q, r, dans la réduite f'+spf', &c. & l'on aura pour la réduite de l'équation in déterminée, qui reprefere les rapports des racines, l'équation fuivante f''-4iif'+8iikff-4iik'=0.

2  $\xi_i f''+8iikff'=8iikf$ 

- 2kfr + 8iiliff + 8iikkli - 2llfr + krff - 4iilr - 2kkllff + lrff

On fera ces remarques fur certé réduite:  $2^n$ . Elle peut être dividée exactement par chacune de ces trois équations fimples ff-4ii=0, ff-kk-nkl-ll=0, ff-kk+2il-ll=0; par confequent toutes les racines de la réduite font réclles,  $\delta$ te même pofitives, quand toutes celles de la propofée font réclles,  $2^n$ . Le fecond terme de la réduite a toujours le figne  $-3^n$ . Le troiffem etreme de la réduite a toujours le figne  $+3^n$ . Le troiffem etreme de la réduite a toujours le figne  $+3^n$ . Le troiffem de troip deuts positives,  $\delta t + k^n - 2kkll + k^n$ , est le quarté de kk - ll, qui est par confequent positif.

Second cas lorsque deux racines sont réelles, & deux imaginaires.

109. Les quarre équations fimples qui representent les rapports des racines, seront x - i - k = 0, x - i + k = 0,  $x + i - \nu - l = 0$ .

Le produit des deux premieres est xx - 2ix + ii = 0.

Le produit des deux imaginaires est xx + 2ix + ii = 0.

Le produit des quatre est  $x^* - 2iixx - 2ikx + i^* = 0$ . -kkxx - 2ilkx - ikk

+ llxx + iill - kkll

Ce produit est l'équation qui exprime les rapports des quatre racines de toute équation du 4' degré, dont deux racines sont réelles, & deux imaginaires.

Tanada Goog

Pour trouver la réduite de cette équation, on fuppofera qu'elle eft la même que  $x^+ + px + yx + r = 0$ ; ainfi + p = -2i - kk + il, +q = -2ik - 2il, +r = +ik + ilk + iill, +kl, +kl

$$\begin{array}{ll} f^{0} = 4if^{1} + 8iikff = 4ik = 0, \\ = 2kkf^{0} = 8iiliff + 8iikkll \\ + 2llf^{0} + kiff = 4iik \\ + 2kkllff \\ + kff = 4iik \end{array}$$

On remarquera fur cette réduite, qu'elle peut être exactement divilée par chacune des trois équations fimples ff  $-4^{ij}=0, ff-kk+ll-\sqrt{-4kkll}=0, ff-kk+ll$   $\sqrt{-4k'kll}=0; par confequent quand une équation du quatriéme degré, dont le fecond terme est évanoui, a deux racions réelles & deux imaginaires, fa reduite a une racine réelle, & deux racions imaginaires.$ 

Troisième cas lorsque les quatre racines sont imaginaires:

IIIO. LES quatre équations fimples qui expriment par leurs indéterminées les rapports des quatre racines des équations du 4 équér, qui ont coutes leurs racines imaginaires, & le fecond terme évanoui, font  $x-i-\nu-k=0$ ,  $x-i+\nu-k=0$ ,  $x-i+\nu-k=0$ ,  $x-i+\nu-k=0$ ,  $x-i+\nu-k=0$ . Le produit des deux premieres et xx-2ix+i=0;

celui des deux autres est xx + 2ix + ii=0: Le produit + //

des quatre est 
$$x^* - 2ilxx + 2iklx + i^* = kkxx - 2illx + iikk + illx + ill + kkll$$

Et l'on remarquera que dans toute équation du 4° degré, dont les quatre racines sont imaginaires, & le second terme évanoui, le dernier terme a toujours le signe +.

Pour trouver la réduite de cette équation, on la fuppofera la même que  $x^* + pxx + qx + r = 0$ ; ainfi + p =-3i + k + ll, +q = -3ik - 2ill, +r = +r + ik + ik ++iill + kkll. On fublituera les valeurs de p, q, r, dans la réduite duite f\*+2 pf , &c. &c l'on aura f\*—4 iif = 8 iik ff —4 iif \* = 0. +2 kff = 8 iil ff +8 iik ff —4 iif +2 i

a. Quand le fecond terme de la réduite a le figne —, c'est à dire, quand 4ii surpasse 24 ± 18, il est évident que le troisième terme de la réduite a aussi le signe —, car £ £ + 18 surpasse £ € ... 18; ainst multipliant £ £ + 18 par ... 28, qui surpasse £ € ... 18, & multipliant £ £ ... 19 par £ £ ... 18, le premier produit — 3ii£ ... 3iil surpasse a le coond £ ... 2£(1) + 18.

Marquet certainet pour distinguer les cas où let équations du 4 degré, dont le second terme est évanouis, ont toutes leurs racines réclirs; les cas où elles en ont deux imaginaires; ceux où les quatre sont imaginaires; Genfin les cas où on peut les resoudre.

111. L fuit de ces remarques, 1°, que quand le troisseme terme
d'une équation du 4° degré, dont le second terme est évanoui;
a le signe +, il y a des racines imagianies, \* & si à même \*108 & 2.9,
temps les racines de sa réduite sont toutes réelles, cœ que l'on \*15° cm.
connoîtra en faissant évanouir le second terme de la réduite;
car si le cube du tiers du coëficient du troisseme terme de la
transformée de la réduite, surpasse le quarré de la moitie de
fon demire terme, ou lui est égal, les trois racines de la réduite
te front réelles. \*) Alors les quatre racines sont imaginai\*8.8 %;
re \*\*; car s'il n'y avoit que deux imaginaires dans la propo-\*\*10.
sée, deux racines de la réduite seroient imaginaires. \*
\*109.

De plus, quand le second terme de la réduite d'une équation du 4 degré, dont le second terme est évanoui, a le signe —, & que le troisséme terme de la même réduite a encore le signe —, les quatre racines de l'équa-\*110, ton sont imagnaires. \*

Hh

Quand on a donc l'une ou l'autre de ces deux marques, l'équation est résolue; car on sçait que le Problème renferme contradiction, & ne peut avoir aucune résolution réelle.

2°. Quand le troisième terme d'une équation du 4° degré, dont le second terme est évanoui, a le signe +-, & que le demier terme a le signe --, il est certain qu'il y a deux ascines imaginaires, & deux racines réelles, car le dernier

\* 110 terme auroit + s'il y avoit quatre imaginaires. \*

Quand le troisseme terme d'une équation du « degté, dont le second terme est évanoui, a le signe —, & qu'en même temps la réduite de cette équation a une racine réel·le. « deux racines imaginaires, il est certain que l'équa"109-tion a deux racines imaginaires, d'edux racines réelle. « Or on connoîtra que la réduite aura une racine réelle « deux imaginaires » en faisant évanouir le second terme de la réduite , car si le cube du tiers du coéficient du troi-siéme terme de la transformée de la réduite est moindre « 8)-que le quarré de la moitié de son demier terme, « » il est certain que la transformée aura une racine réelle & deux imaginaires; par conséquent la réduite aussi; d'oi il suivra que l'équation proposée aura deux racines réelles & deux imaginaires.

On peut toujours resoudre l'équation du 4' degré, lorsqu'elle a deux racines réelles & deux imaginaires, par la \*106 leconde methode ci-dessus, \* & par la seconde methode

92 generale du troisiéme Problême. \*

3°. Quand une équation du 4° degré, dont le fecond terme ett évanoui, a le figne — au troifiéme terme, & que le fecond terme de fa réduite a aufi le figne —, & le troifiéme terme de fa feduite a le figne », & que de plus les trois racines de la réduite font réelles, i et certoe. Les inque les quatre racines de l'équation font réelles . \* On consoftra que les trois racines de la réduite font réelles, en faifant évanouir le fecond terme de cette réduite; car fi le cube du tiers du coéficient du troifiéme terme de la transformée de cette réduite; furpaffe le quarré de la moitié du dernier terme de la même transformée ou lette réguite ; direquier saines de cette trans-

\*82.81. formée, & par consequent de la réduite, sont réelles. \*

Dans ce cas fi les racioes de la transformée de la réduite font commenturables , ou du moins quelqu'une, on pest toujours trouver les quatter acines de l'équation par les methodes du Problème precedent. Mais fi toutes les racines de cette transformée de la réduite font incommenturables , la réfolution de la réduite de l'équation renferme alors le cas in-réduétable du troifiéme degré. \*

# PROBLEME VI.

112. TROUVER les quatre rasines d'une équation du 4° degré, sans en faire évanouir le second terme.

On suppose que l'équation generale du quatriéme degré est  $x^2 + nx^2 + pxx + qx + r = 0$ .

# PREMIERE METHODE.

On supposera que les deux équations du second degré, qui composent l'équation du 4° degré, son representées par les deux équations indéterminées xx + fx + b = 0.

Leur produit est  $x^a + 2fx^b + ffxx + 2fbx + bb = 0$ . -ggxx - 2gix - ii+ 2bxx

On comparera les termes de ce produit , excepté le premier , avec les termes correspondans de l'équation generale , & l'on aura les quatre équations particulieres qui suivent , dont on se fervira pour déterminer les indéterminées , & l'on conservera l'indéterminée be pour en faire l'inconnue de la réduite: 1", + n = + 25, 2", + p = + ff - 92, + 26, 2", + q = + 210 - 293; 4", + r = + 4b - ii: Onaura par la premiere  $f = \frac{\pi}{2}$ , &  $ff = \frac{\pi}{2}$ ; on substituera la valeur de ff dans la seconde, & l'on aura  $gg = \frac{\pi}{2} + 2b - p$ ,  $gg = \frac{\pi}{2} + 2b - p$ , on fublituera la valeur de fg dans la troisséme, & l'on aura  $g = nb - 2i\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2b - p}$ , d'où l'on déduira  $f = \frac{\pi}{2} + \frac{$ 

on substituera cette valeur de ii dans la quatriéme équation, & l'on aura  $+r = bb - \frac{2\pi bb + 2\pi b - 2\pi}{2D + 2b - 2\pi}$ . On mettra cette Hh ij équation en ordre par rapport à l'inconnue b, & l'on aura  $8b^3 - 4pbb + 2nqb - qq = 0$ .

On resoudra cette équation, c'est à dire, on trouvera la valeur de b par les methodes du troisséme degré, ( transformant auparavant l'équation en une autre dont le premier terme n'ait pas d'autre coéficient que l'unité.)

On fubflituera ensuite les valeurs de f, g, b, i, dans les deux équations xx + fx + b = 0, xx + fx + b = 0, xx + fx + b = 0, xx + fx + c, xx + c,

laiffant b au lieu de sa valeur pour abreger le calcul; & l'on aura ces deux équations du second degré,

On refoudra ensuite chacune de ces équations du second de-76. gré par le premier Problème, \* & l'on aura les quatre racines de la proposée, ou plutôt les quatre formules qui les expriment d'une maniere generale.

Comme il est plus commode de trouver tout d'un coup la reduite dont b est l'inconnue, qui n'ait au premier terme que l'unité pour coëficient, au lieu de supposer les deux équations indéterminées xx + fx + b = 0, xx + fx + b = 0,

+gx+i - gx-ion supposera celles-ci  $xx+\frac{1}{2}hx+\frac{1}{2}h=0$ ,

où il n'y a que trois indéterminées, g, h, i. On fuppolera que leur produit  $x^a + ux^i + \frac{1}{2}nnxx + \frac{1}{2}nbx + \frac{1}{2}bb = 0$ ,  $-\frac{ggxx}{bx} - ix - \frac{u}{4\xi\xi}$ 

est la même équation que  $x^4 + nx^3 + pxx + qx + r = 0$ ; ainsi chaque terme du produit est égal au terme corresponport à l'inconnue h, & l'on aura  $h^1 - phh + nqh - qq = 0$ ; -4h - nnr+4er

c'est la réduite de l'équation; elle n'est que du troisième degré, & son premier terme n'a que l'unité pour coëficient.

On trouvera la valeur de b par le moyen de cette réduite, en le fervant des methodes du troisséme degré; on subtituera ensuite les valeurs de b, g, t, dans les deux équations indéterminées  $xx + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}b = 0$ ,  $xx + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}b = 0$ ,  $xx + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}b = 0$ ,

laissant h au lieu de sa valeur, pour abreger le calcul; & l'on aura ces deux équations:

Application de cette metbode à un exemple.

Pour réduire cette methode en pratique, quand on aura une équation à réfoudre, par exemple, x<sup>4</sup> — 2ax<sup>3</sup> + 2aaxx — ccxx

 $-2a^{i}x+a^{i}=0$ , on supposera que cette équation est representée par l'équation generale  $x^{i}+nx^{j}+pxx+qx+r=0$ ; ains  $i+n=-1a, i+p=+2aa-ce, +px=-2a^{i}, +r=+a^{i}$ . On substituera ces valeurs de n,p,q,r, dans la réduite  $b^{i}-pbb+nqb-qq=0$ , & l'on aura -axb-nn

246 ANALYSE DEMONTRE'E.

pour la réduite de la proposée, bi - 2aabb + 4a\*ce = 0.

On trouvera la valeur de b dans cette équation, en cherchant fi elle ne peut point se diviser par b-ou un diviseur du deriner terme  $-abrec_1$  & fon trouvera qu'elle se peut exactement diviser par  $b-aas=c_1$  ains b=aas. On subdittuera cette valeur de b dans chacune des deux dequations du second degré  $xx+\frac{1}{2}ax$ .  $xx+\frac{1}{2}cx$ .

& I'on aura pour la premiere  $xx - ax + x\sqrt{\frac{1}{4}nn} + b - p$ 

& pour la seconde,  $xx - ax - x\sqrt{aa + cc} + aa = 0$ .

\* 76. On trouvera par le premier Problème \* les racines de ces deux équations, & ce seront les quatre racines de la proposée:

$$1^{a}$$
,  $x = \frac{1}{4}a - \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$   
 $2^{a}$ ,  $x = \frac{1}{4}a - \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}$   
 $3^{a}$ ,  $x = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$   
 $4^{a}$ ,  $x = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} - \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$ 

#### DEMONSTRATION.

CETTE methode est assez démontrée par les démonstrations de l'usage des indéterminées dans les équations; si l'on en veut une autre, il n'y a qu'à multiplier les deux équations

Fune par l'autre, & mettre dans le dernier terme du produit la grandeur  $\rightarrow r$ , à la place de la grandeur  $+\frac{r}{r}$  è di  $-\frac{r}{r}$  anté-é $-\frac{r}{r}$ , qui lui est égale, & le produit fera l'équation generale  $x^*+nx^!+pxx^*+qx^*+r=0$  par consequent les deux équations précedentes, font les deux équations du second degré, dont l'équation  $x^4 + nx^3$ , &c. est composée.

### REMARQUE.

N peut toujours refoudre les équations du quatriéme dégré par cette methode, lorfque la valeur de b dans leur réduit e et commendrable, & lorfqué tani nonmenfurable, après avoir fait évanouir le fecond terme de la réduite, le cube du tiers du cochéient du troiséme terme de la tradsormé qui en viendra, fera moindre que le quarré de la moitié du demier terme de la même transformée: Mais lorfque ce cube furpaffera ce quarrê, ê que la valeur de b fera incommenfurable, la réfolution renfermera le cas irréduétible du troisféme degré. Cette remaque fervira pour la methode fuivante.

# SECONDE METHODE.

On supposera que l'équation generale du quatriéme degré est  $x^4 + nx^3 + pxx + qx + r = 0$ , & on la disposera ains,  $x^4 + nx^3 + pxx = -qx - r$ .

r'. Il faut faire en forte que le premier membre devienne un quarré parfait, en confervant cependant l'égalité entre les deux membres, ce qu'on poutra faire en introduisant une indéterminée b.

On supposer que la racine du quarré parsait, qui sera le premier membre de l'équation, est  $xx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{4}p + b$ , dont le quarré est  $x^4 + nx^3 + pxx + \frac{1}{4}npx + \frac{1}{4}pp$ 

$$\begin{array}{lll} + 2hxx & + nhx & + ph \\ + \frac{1}{4}nnxx & + hh \end{array}$$

Afin que ce quarré soit égal au second membre, il faut ajouter au second membre les quantités  $+2hxx+\frac{1}{4}npx+\frac{1}{4}pp$   $+\frac{1}{4}nxx+nkx+pk$ 

& I'on aura l'équation 
$$x^a + nx^b + pxx + \frac{1}{2}npx + \frac{1}{2}pp$$
  
 $+ 2bxx + nhx + ph$   
 $+ \frac{1}{2}nnxx + hb$ 

=  $2bxx + \frac{1}{4}npx + \frac{1}{4}pp$ ; ou bien en tirant la racine quarrée +  $\frac{1}{4}nnxx + nbx + pb$ - qx + bb de chaque membre  $\times x + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p = \sqrt{\frac{1}{n}x} \times \frac{1}{n}nx + \frac{1}$ 

2°. Il faut maintenant faire en forte que le second membre devienne aussi un quarré parsait, de maniere pourtant que ce quarré sité seja au second membre, & par consequent au premier, & qu'il contienne les grandeurs du second membre où se trouve », afin qu'elles se détruisent, & qu'il ne reste d'inconnue que l'indéterminée b.

Pour le faire, on supposéra que la racine de ce quarré parsait égal au 2° membre est  $x\sqrt{\frac{1}{n}nn+2b}$   $+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{n}nn+2b}$  dont le quarré est  $\frac{1}{n}nnx+1$   $\frac{1}{n}nx+1$   $\frac{1}{n}nn$   $+\frac{1}{n}nn$   $+\frac{1}{n}nn$   $+\frac{1}{n}nn$   $+\frac{1}{n}nn$ 

On pourra supposer ce quarré égal au second membre, à cause de l'indéterminée b, à laquelle on peut concevoir une valeur propre à les rendre égaux; on aura donc cette équation  $\mapsto \frac{1}{2} \max_{n} \frac{1}{2} \frac{n}{2} \sum_{n} \frac{1}{2} \frac{n}{2} \sum_{n} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \sum_{n} \frac{1}{2} \sum$ 

laquelle se réduit à nabh + naph + 1 naph = bh + ph + 1 pp - 1 ngh - napg - r + 1 ngh + 2 pp - naph 2 h

Cette équation étant mile en ordre par rapport à l'inconnue b, l'on aura  $8b^2 + 8pbb + 2npb + npq = 0$ , qui est + 2ppb - qq- 8rb - npr

une équation du troilseme degré, qui n'a pour toute inconnue que l'indéterminée b', & qui est comme une espece de réduite. On trouvera la valeur de blorsqu'elle est commensurable par 56, ou par les methodes du 3° degré. On peut donc donc à present la supposer comme connue, mais on conservera b au lieu de sa valeur pour abreger; ains b doit être regardée comme connue.

3°. L'on a par ce qui précede xx + 1 nx + 1

 $= \kappa \sqrt{\frac{1}{4} n n + 2b} + \frac{\frac{1}{2} n p + n b - q}{2\sqrt{\frac{1}{4} n n + 2b}}; \text{ on a donc l'équation}$   $\text{du 2'} \operatorname{degré} \kappa \times + \frac{1}{2} n \kappa + \frac{1}{2} p = \kappa \sqrt{\frac{1}{4} n n} + 2b + \frac{\frac{1}{2} n p + n b - q}{2\sqrt{\frac{1}{2} n n + 2b}}$ 

bu bien 
$$xx + \frac{1}{3}nx + \frac{1}{3}p + \frac{1}{3}p = 0.$$

$$\frac{-\frac{1}{2}np + nb + q}{2\sqrt{\frac{1}{4}nn + 2b}}$$

On resoudra cette équation du second degré, \* & l'on aura \* 76 deux racines de l'équation proposée du quatrième dégré. L'équation du second degré, qui contiendra les deux autres

racines, fera 
$$xx + \frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}x +$$

car le produit de ces deux équations du fecond degré est la proposée elle-même  $x^* + nx^* + pxx + qx + r = 0$ , en supposant que -nnbb + bb = r -nnbb + bb = r

ce qui est évident par l'équation nnbb = nnpb = \frac{1}{4} nnpp = 2nqb = npq

= hb + pb + \frac{1}{2} pp - r, puisqu'il n'y a qu'à transposer r dans le premier membre, & la quantité qui fait le premier membre dans le second membre.

On appliquera cette seconde methode aux exemples, comme on a fait la premiere, sans qu'il soit necessaire de s'y arrêter.

# SECTION IV.

De la résolution des équations du cinquième & sixième degré, & des autres degrés plus élevés.

#### AVERTISSEMENT.

Les équations des degrés plus élevés que le quatrième, viennent rarement en ufage s ainsi il suffira de donner ici les ouvertures necessaires pour les resoudre quand il s'en presentera, sans entrer dans un détail semblable à celui où l'on est entré pour les autres degrés inferiures, à causé de leur usage continuel dans les Problèmes de Geometrie; & même les methodes qu'on y a données pourront aider à en sormer de semblables pour les degrés plus Élevés.

# PROBLÉME VII.

113. RESOUDRE les équations du cinquième & fixième degré, & même des degrés plus élevés.

Lorfque les racines font commensurables, ou du moins quelqu'une :

On 6 fervira de 1a methode generale de la premiero scétion du quatrième Livre 3 cétà à dire, on diviléra la propôtée par une équation simple faite de l'inconnue de la propôtée + ou — chaque divifeur du dernier terme; & s'il y a quelque tions simples, qui fera la division sans refle. On operera ensuite tsur le quotient, comme on a fait sur la propôtée; & si les racines sont toutes commensurables, on les trouvera par cette methode les unes après les autres; s'il n'y en a que quelquesunes, on trouvera ensin pour quotient une équation du moindre degré que la propôtée, dont en trouvera les racines par les Problèmes précedens, si elle ne passe pas le 4 degré: si elle le passe, on operera comme dans se cas sou livrent.

Lorque les racines étant toutes incommensurables, la proposée est composée d'équations plus simples commensurables.

On reduira toujours, par les Problèmes de la troifiéme Section du quartieme Livre, les équations compofèes aux équations plus fimples qui la compofent, lorfqu'elles font commenstrables; & essitite si ces équations plus simples ne passen pas le quatriéme degré, on les resoudra par les Problèmes des Sections précedentes.

#### III.

Lorsque les coëficients des équations plus simples qui composent la proposée (qu'on suppose sans incommensurables) vensement des incommensurables.

On tâchera de trouver des équations plus simples indéterminées, dont les coefficients indéterminée contienent des incommensables, & dont le produit fasse une équation indéterminée qui soit du même degré que la propose, & sans incommensables, commen l'on en a vu des exemples dans la Section précedente. \* On comparera les termes du produit \* 104. indéterminé des équations composantes, avec les termes con-cêtos, respondans de la proposée; & par les équations particulières qui naitront de ces comparations, on déterminera les grandeurs indéterminées des équations composantes, ce qui donnera la résolution de la proposée, lorsqu'on la peut trouver par cette voie.

Après les ouvertures qu'on vient de donner pour refoudre les équations qui paffent le quatriéme degré, on ajoutera une methode qui convient à tous les degrés; mais comme elle demande des calculs rebutans, ce qu'ila rend affez inutile dans la pratique, on l'appliquera feulement au troifème degré.

Methode pour résoudre les équations de tous les degrés.

114. On supposéra une équation indéterminée moindre d'un degré que la proposée qu'on veur resoutre, dont l'inconnue soit celle de la proposée, qui ait une indéterminée pour le coëscient de chacun de ses termes, & deux indéterminées lineaires pour son dernier terme. Par exemple, si la propositif si la propositif

fee est du 3° degré , comme  $x^3 - nxx + px - q = 0$  , on supposera l'équation indéterminée xx - fx - g = 0.

Si la propolée est du  $q^*$  degré, comme  $x^* - nx^3 + pxx - qx + r = 0$ , on supposera l'équation indéterminée  $x^3 - fxx - gx - b = 0$ .

Si la proposée est du 5' degré, comme  $x^3 - nx^4 + px^3 - qxx + rx - s = 0$ , on supposéra l'équation indéterminée  $x^4 - fx^3 - gxx - bx - s = 0$ ; & ainsi des autres.

Pour abreger le calcul, on fera d'abord évanouir le fecond terme de la propofée; ainfi l'on fuppofera que l'équation du troiliéme degré, à laquelle on va appliquer la methode, est par exemple,  $x^2 - px - q = 0$ .

On cherchera le plus grand diviseur commun de la proposée & de l'équation indéterminée xx — fx — g = 0;

& l'on continuera l'operation jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un reste où l'inconnue » ne soit plus.

On prendra dans le dernier diviseur où x est lineaire, & qui a dooré ce dernier reste, la valeur de x, & on la mettra à part. Ce dernier diviseur est -px - q = 0, & la valeur +px + q = 0

de x prife dans ce divifeur, supposée égal à zero, est  $x = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + \frac{1}{x_1^2 + 1}}}$ , on supposéra le reste dans lequel x n'est plus, segal à zero, & on ordonnera l'équation de ce reste par rapport à l'une des deux indéterminées du dernier terme de l'équation supposée laquelle or voudra , qui sera l'inconnue de ce reste, & son aura la réduite  $g^2 - 1923 + ppg + pp = 0$ .

On supposera le second & le troisséme terme de cette ré-

duite chacun égal à zero, & que la réduite est elle même égale à zero, ce qui donnera trois équations particulieres, qui serviront à déterminer les trois indéterminées b, f, g; sçavoir h par l'équation qui naîtra du second terme égal à zero, f par celle du troisième, & g par la supposition que le premier terme & le dernier sont ensemble égaux à zero : ces trois équations font la 1", — 2p + 3b = 0; ainsi  $b = \frac{1}{3}p$ : la 2°, +pp - 4pb - pff + 3bb + 3qf = 0; la 3°, g3 + ppb -2pbh - pffh + h' - pqf + 3qfh + qf' - qq = 0.Substituant la valeur de h dans la seconde équation, & la mettant en ordre par rapport à l'indéterminée f, on aura l'équation du second degré ff - 19 + 1 = 0; on trouvera par cette équation deux valeurs de f, la premiere  $f = \frac{14}{2p}$  $+\sqrt{\frac{291}{10}}-\frac{1}{4}$ ; la seconde,  $f=\frac{39}{27}-\sqrt{\frac{299}{27}}-\frac{1}{4}$ ; multipliant chaque terms de  $-\frac{1}{2}$  par 9pp, l'on changera l'expression  $\sqrt{\frac{251}{499}} = \frac{1}{1}$  en celle-ci,  $\sqrt{\frac{252}{499}} = \frac{1}{1}\sqrt{\frac{35}{4}} = \frac{1}{1}$ ; ainfi  $f = \frac{1}{r} \times \frac{q}{r} + \frac{1}{r} \sqrt{\frac{qq}{r} - \frac{1}{r}} = \frac{1}{r} \times \frac{q}{r} + \frac{1}{r} \sqrt{\frac{qq}{r} - \frac{1}{r}}$ Substituant la valeur de b & celle de f dans la troisième Equation particuliere, qui est g' + pph - 2pbh - pffb + b'  $-pqf + 3qfb + qf^3 - qq = 0$ , on aura  $g^3 + \frac{37q^4}{39^3} + \frac{9p^4}{39^3}$  $-499 + \frac{279^2}{p^2} - 49 \times \pm \sqrt{\frac{1}{2}99} - \frac{1}{27}p^2 = 0$ ; d'où l'on déduira  $g = \sqrt{-\frac{379^4}{29^7} - \frac{89^4}{27} + 499 - \frac{379^4}{27} + 49} \times \pm \sqrt{\frac{1}{4}99 - \frac{1}{27}p^2}$ 

On substituera les valeurs qu'on vient de trouver des trois indéterminées, f, g, b, dans  $x = \frac{x_1 - x_2 - x_3}{x_1 + x_2 - x_3}$ ; mais pour abreger l'expression & le calcul, on laisser g au lieu de sa valeur,

& I'on aura 
$$x = \frac{-\frac{196}{27} + \frac{11}{7} + 2 \times -\sqrt{\frac{1}{4}99 - \frac{1}{27}p^3}}{2}$$

Cette valeur de x est une racine de la proposée.

Application de cette methode à un exemple.

**P**OUR trouver par cette methode la racine de  $x^1 - 24x - 72 = 0$ , on supposera p = 24, & q = 72; & substituant ces valeurs de p, q, I'on aura  $b = \frac{1}{2}p = 16$ .

 $\begin{array}{l} + \sqrt{\frac{1}{4}qq} - \frac{1}{37}p^3 = + \frac{28}{3}, & -\sqrt{\frac{1}{4}qq} - \frac{1}{37}p^3 = -28, \\ f = \frac{19}{3}, + \frac{1}{4} \times +\sqrt{\frac{1}{2}qq} - \frac{1}{37}p^3 = +8, 1" \text{ valeur de } f, \\ f = \frac{19}{3}, + \frac{1}{4} \times -\sqrt{\frac{1}{4}qq} - \frac{1}{37}p^3 = +1, 2" \text{ valeur de } f. \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \end{array}$ 

On trouvera de même la valeur de  $g = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - \frac{3r_1}{r_1^2} - \frac{3r_2}{r_1^2} + 4qx + \sqrt{\frac{1}{2}qq} - \frac{1}{r_2}p^2}$ , en fubliituant les valeurs de p, q, comme on le voit ici:  $-\frac{22r_1^2}{r_1^2} = -26244 - \frac{3r_2^2}{r_1^2} + 4qx + \sqrt{\frac{1}{2}qq} - \frac{1}{r_2}p^2} - \frac{1}{r_2^2} + \frac{4q}{r_1^2} \times \frac{1}{r_2^2} + \frac{4q}{r_1^2} \times \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{$ 

On trouvera, fi l'on veut, une feconde valeur de g, en fe fervant de la feconde valeur de f où il y a  $-\sqrt{\frac{1}{4}}\eta q - \frac{1}{\sqrt{2}}\eta q - \frac$ 

# Démonstration de cette methode.

E dernier diviseur -px + px + hx + ffx - q + fg+fb = o, doù l'on déduit  $x = \frac{1}{x^{n-1}} \frac{h^{n-1}}{x^{n-1}}$ , qui donne par la supposition un reste égal à zero, étant déterminé par la supposition des valeurs des trois indéterminées f, g, h, qu'on trouve en suppositant la réduite égal à zero, c'hacun de se deux termes moyens ausst égal à zero; c'e dernier divifeur , dis-je , dans lequel l'inconnue x eft lineaire , étant devenu déterminé , est necessairement un diviéur exact de l'équation proposée , puisque par la démonstration de la methode de trouver le plus grand diviseur commun de deux équations qui ont la même inconnue, il est un diviseur exact de la -proposée & de l'équation seinte ou indéterminée xx - fx - g = 0, lorsqu'elle est devenue réelle & déterment de la constant de la const

minés car il ne laiffe point de refte, ou, ce qui est la même chofe, il laife un refte égal à zero. Mais une équation où en fe lineaire, cè qui divisé exactement la proposée, en contient une racine par la formation des équations. La methode fait done trouver une racine de la proposée. Ce qu'il fallois démontrer.

# Remarques sur cette mesbode.

I.

L'ART de cette methode confiste, 1°, à pouvoir representer par le moyen des indéterminées f, g, b, une équation  $\kappa x - fx - g = 0$ , moindre d'un degré que la proposée,

qui ait une racine commune, c'est à dire un diviseur commun ou s soit lineaire, avec la proposée; 2°, à trouver ce diviseur commun par la methode de trouver le plus grand diviseur commun, a d'une maniere indéterminée; 3°, à pouvoir déterminer, en supposant que ce dernier diviseur commun ne laisse aucun reste, par le moyen du reste sipposé égal à zero, & chacun de ses termes moyens aussi égal à zero, les valeurs des indéterminées, f,g,h, propres à rendre réelle l'équation indéterminée xx-fx-g=0, qui a

une racine commune ou un diviseur commun avec la propofée dans lequel « est lineaire, & propres aussi à rendre réel ce diviseur commun qui contient une racine de la proposée.

- 11

Quand on a trouvé les valeurs des indéterminées f, g, b, g it et d'ordinaire plus cour de les fubriture immediatement dans l'équation indéterminée de la valeur de la racine  $s = \frac{g^2 - (s - r)}{2r^2 - (s - r)}$ , que de se fervir de la formule  $s = -\frac{12r}{r^2 - (s - r)}$ .

Sprenty Cample

#### TII

On a mis deux indéterminées g & b au dernier terme de l'équation indéterminée xx - fx - g = 0; parceque

fi l'on n'en mettoit qu'une seule, on trouveroit une réduite dont le second terme n'auroit qu'une seule grandeur, ce qui obligeroit à faire évanouir ce second terme, & demanderoit un plus song calcul.

### IV.

La valeur de f contenant la grandeur  $\sqrt{k_0q} - \frac{1}{2}p^2$ , que dei imaginaire quand  $\frac{1}{2}p^2$  furpalle  $\frac{1}{2}qq$ , cette methode n'est utile que quand  $\frac{1}{2}q^2$  furpalle  $\frac{1}{2}p^2$ , ou quand il y a  $\sqrt{\frac{1}{2}q^2} + \frac{1}{2}p^2$ , ainfi cette methode fait à la verité toujours trouver une formule de la racine qu'on cherche, mais cette formule contient dans plusfeurs cas des expressions imaginaires lorsque la racine et fréelle.

#### 37

Cette methode s'étend à tous les degrés, pourvu qu'on ail.

le de fuite; car fi on l'applique aux degrés les plus élevés, on
verra que pour trouver la premiere indéterminée par l'équation à récoudre fera lineaire; l'équation du 3° terme de la réduite fuppolé égal à zero, qui fert à trouver la feconde indeterminée, fera du fecond degré; l'équation du 4° terme, qui
fervira à trouver la troisfème indéterminée, fera du a° degré;

& ainfo de fuite.

# Remarques sur les Probsèmes précedents.

### I.

1 15. Les Problèmes de ce Livre ne fervent pas feulement à refoudre les équations composées qui n'ont qu'une inconnue, ils fervent aufin à resoudre celles qui ont deux ou plusseurs inconnues car dans ce cas il saur les regarder comme des grandeurs connues, except une feule, par rapport à laquelle l'équation sera ordonnée, & ensuite résoudre l'équation par les Problèmes de ce Livre

#### II.

On peut toujours trouver les racines commensurables des équations, de quelque degré qu'elles puissent être, par la methode generale du quatrième Livre. On peut toujours

trouver les racines des équations du fecond degré , quoiqu'elles foient incommenturables , par le premier Problème de ce Livre. On peut trouver celles des équations du 3' degré quand elles font commensurables & incommensurables , excepté dans le feul cas irréduébible , obt outes les racines font réelles & incommensurables ; car on a vu que la formule de la racine dans ce as, renferme des expressions simaginaires, qu'on ne peut pas faire évanouir par les Problèmes de la séconde Section.

On peut toujours trouver les racines des équations du quatriéme degré, excepté dans les cas où la réfolution renferme le cas irréducible du troifième degré, par les Problèmes de la troifiéme Section. On a aufil donné plutieurs ouvertures pour trouver les racines des équations des degrés plus élevés que le quatriéme, dans cette Section.

### SECTION V.

Où l'on explique la maniere de trouver les racines des grandeurs complexes incommensurables, par le moyen des équations.

#### DEFINITION.

Quando une grandeur complexe contient plusieurs grandeurs incommensurables, ou seules, ou avec des grandeurs commensurables, comme  $\sim 4 \sim b + b \sim t$ , ou  $a + \nu b$ , &c. chacune des grandeurs incommensurables differentes est un terme de la grandeur complexe; & quand il y a des grandeurs commensurables, elles ne font toutes ensemble qu'un feul terme de la grandeur complexe; a mil  $a + \nu b$  contient deux termes; de même a + b + b < c ne contient que deux termes;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  contient trois termes;  $\sqrt{a}$  ainsi  $a + \nu b$  contient que deux termes;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  contient trois termes;  $\sqrt{a}$  ainsi a deux termes, s'appelle un binome; quand elle a trois termes, un trinome; quand elle en a quarte, un quadrinome;  $\sqrt{a}$  ainsi de s'utie;  $a + b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu b + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est trinome,  $\sqrt{a} + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est trinome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est un binome;  $\sqrt{a} + \nu c$  est trinome.

# PROBLÉME VIIL

1 1 6. TROUVER la racine 2°, 3°, 4°, Gc. d'une grandeur complene incommensurable.

### METHODE.

1°. L faut supposer une grandeur complexe incommensu. rable, qui represente par des grandeurs indéterminées la racine de la proposée qu'on cherche; cette grandeur qu'on suppose doit avoir ces conditions: 1º. qu'il y ait une indéterminée dans chaque terme de la grandeur qu'on suppose representer la racine qu'on cherche: 2°, qu'en élevant cette grandeur supposée à la puissance dont l'exposant est celui de la racine qu'on cherche; c'est à dire, l'élevant au quarré si on cherche la racine quatrée ; à la troisième puissance , si on cherche la racine cubique, &c. la grandeur complexe incommensurable qu'on trouvera, ait precisement le même nombre de termes, & disposés de la même maniere & avec les mêmes fignes que la propofée; c'est à dire, si la propofée est un binome, & qu'on en cherche la racine quarrée, il faut supposer une grandeur complexe qui represente la racine, telle que son quarré soit un binome semblable ; si la proposée est un trinome, que le quarré de la supposée soit un trinome femblable; si l'on cherche la racine cubique de la proposée, que la troitiéme puissance de la grandeur supposée soit un binome, un trinome, &c. semblable à la proposée; si elle est un binome, un trinome, &c. cette condition doit regler les fignes radicaux de la grandeur qu'on supposera representer la racine; ces fignes radicaux doivent avoir ordinairement les mêmes exposans que dans la proposée; c'est à dire, si les fignes radicaux de la proposée sont V, ceux de la grandeur supposée doivent être pour l'ordinaire √; si les signes radicaux de la proposée sont y, ceux de la grandeur supposée doivent auffi être pour l'ordinaire & &c. il v a pourtant quelque cas où ils doivent être differens.

2. Il faut felver au quarré la grandeur fuppotée, si l'on cherche la racine quarrée de la propotée; à la troitéme puiffance, si l'on cherche la racine cubique; èc ainst de fuites ét supposint que la grandeur complexe ainsi élevée représente la proposée, on les comparera Tune avec l'autre terme à terme; c'est à dire, on supposera les termes de l'une égaux aux termes correspondans de l'autre; ce qui donnera les équations particulieres propres à trouver les valeurs des in-

déterminées qu'on a supposées.

3º. On réduira toutes ces équations particulieres à une feule qui ne contienne pour inconnue qui une feule des indéterminées qu'on a fuppoftes, de on trouvera les valeurs de cette indéterminée par les Problèmes précedents de par le moyen de cette valeur, on trouvera, en che fervant des équations particulieres qu'a donné la fupposition des termes correspondans égaux, les valeurs de toutes les indéterminées qu'on a supposées.

4°. On fubstituera ces valeurs à la place des indéterminées dans la grandeur complexe indéterminées qu'on a prife pour reprefenter la racine de la proposée qu'on cherche; & aprés les substitutions, elle sera la racine qu'on cherchoit.

# REMARQUE.

St l'indéterminée qui fert d'inconnue à l'équation du troisséme article, qui ne contient qu'une seule indéterminée, a plusieurs valeurs réelles, chacune de ces valeurs pourra servir à trouver la racine qu'on cherche.

Tout ce qu'on vient de dire s'éclaircira par l'application qu'on en va faire a des exemples.

### EXEMPLE I.

KK I

 $f \mapsto 3fg + gg = 4g$ , & 4fg = 48. On 6 tera le premier membre affg du premier membre  $f \mapsto 2fg + g$ , & le fecond 48 du fecond 49; & l'on aura  $f \mapsto 2fg + g$ , & le fecond 48 in it irant la racine quarrée de chaque membre, on trouvers  $f \vdash g = \nu \vdash i = 1$ , d'olt l'on déduirs  $g = ff \vdash 1$ . On fublituera cette valeur de g dans l'équation  $ff + g = \lambda$ , & l'on aura  $2ff \mapsto 1 = \gamma$ , d'olt on déduirs  $g = ff \mapsto 1$ , & l'on aura  $2ff \mapsto 1 = \gamma$ , d'olt on déduirs  $g = ff \mapsto 1$ , & l'on fublituera les valeurs de f de  $ff \in ff$  de  $ff \in ff$ 

# EXEMPLE II.

Pour trouver la racine quarrée de-1+1-8, 1°, on fuppolera que + f + v - g represente la racine qu'on cherche; f & g font indéterminées . 2°. On élevera + f + - g au quarré, & l'on aura ff - g + 2fi - g (par la supposition) = - 1 + 1 - 8, on supposera ff - g = - 1, & 2fv - g = + v - 8. 3°. Elevant chacune de ces équations au quarré, on trouvera f - 2ffg + gg = 1, & 4fg = 8; on ajoutera enfemble ces deux équations, & l'on aura f + affx + gg = 9; tirant la racine quarrée de chaque membre, on trouvera ff + g = 3, d'où l'on déduira g = 3 -ff; on substituera cette valeur de g dans ff -g = -1, & l'on aura 2ff = 2, ff = 1, & f = 1, on fublit tuera cette valeur de ff dans g = 3 - ff, & l'on trouvera g = 2. 4°. On substituera les valeurs de f & de g dans f +V -g, & l'on aura  $f + \sqrt{-g} = 1 + \sqrt{-2}$ . C'est la racine quarrée de - 1 + / - 8 que l'on cherchoit.

### EXEMPLE IIL

Pour k trouver la racine quarrée du quadrinome  $10 + \sqrt{24} + \sqrt{40} + \sqrt{60}$ :  $1^{\circ}$ , on supposera que  $\sqrt{1 + \sqrt{24} + \sqrt{60}}$ ! Certificia indicernince de cette racine;  $f_1$ ,  $g_2$ ,  $b_3$ , ont indeterminetes.  $2^{\circ}$ . On élevera  $\sqrt{f} + \sqrt{24} + \sqrt{b}$  au quarré,  $2^{\circ}$ . On elevera  $\sqrt{f} + \sqrt{24} + \sqrt{b}$  au quarré,  $2^{\circ}$ . Il on autra frag  $-b + \sqrt{24} + \sqrt{40} + \sqrt{60}$ ; en comparant les termes cortespondans, on aura les équations suivantes:  $1^{\circ}$ ,  $3^{\circ}$ ,

3°. Pour degager les indéterminées qu'on regarde comme des inconnues, on ôtera les incommenturables, & l'on aura  $1^n$ ,  $4f_k^2 = 24$ ,  $2^n$ ,  $4f_k^2 = 40$ ;  $3^n$ ,  $4g_k^2 = 60$ . On rouvera par la  $1^n$   $f_k^2 = \frac{1}{2}$ , & par la  $1^n$ ,  $f_k^2 = \frac{1}{2}$ , f

# AVERTISSEMENT.

TOUT l'article 96 contient des exemples où l'on trouve par cette methode la racine cubique d'un binome qui n'a que le figne radical V; ainsi il est inutile d'en mettre lei d'autres exemples,

Pour rouver la racine 4º d'une grandeur complexe incommensurable, il faudra d'abord chercher par la methode la racine 2º de la proposce, & ensuite la racine 2º de la racine qu'on vient de découvrir, & elle sera la racine 4º de la proposce.

De même pour trouver la racine 6° d'une grandeur complexe incommensurable, il faudra d'abord chercher la racine a° de la proposée, & ensuite la racine 3° de cette racine, & elle fera la racine 6° de la proposée.

Pour en trouver la racine 9°, on cherchera d'abord la racine 3°, & enfuite la racine 3° de cette racine, & elle sera la racine 9° de la proposée; & ainst des autres racines dont l'exposant peut se diviser par des nombres entiers.

# Exemple IV.

Pour trouver la racine 3' de 5 +  $\sqrt{314}$  +  $\sqrt{486}$ , 1', on fuppofera que l'expression indéterminée de cette racine est  $\sqrt{f}$  +  $\sqrt{g}$ ; 2', on prendra la troisséeme puissance de cette K iij

expression, & I'on aura f + g + 3 Vffg + 3 Vfgg pour l'expression indéterminée de la proposée; on supposera leurs termes correspondans égaux, & l'on aura les trois équations fuivantes: 1", f+g=5; 2°, 3\ffg=\sqrt{324; 3°, 3\ffg} =\sqrt{486.3°. Pour dégager les indéterminées, on ôtera les incommensurables de la seconde & troisseme équation, & l'on aura pour la seconde 27ffg = 324; d'où l'on déduira ffg=12, & g=12; on aura pour la troisième 27fgg=486, d'où l'on déduira fgg = 18, & f = 18. On prendra la valeur de gg dans l'équation  $g = \frac{1}{16}$ , & l'on aura  $gg = \frac{1}{16}$ , & l'on trouvera  $f = \frac{1}{16}$ , & l'on trouvera  $f = \frac{1}{16}$ , qui se réduit à  $f = \frac{r}{r}$ , qui donnera f = 8, & f = 2. On fubflituera la valeur de ff = 4 dans  $g = \frac{1}{10}$ , & l'on aura g = 3. Les valeurs de toutes les indéterminées étant déconvertes, on les substituera dans la premiere équation f+g = 5; & comme l'on trouve 5 = 5, c'est une marque qu'on a découvert les veritables valeurs de f & de g ; 4°. On les substituera dans l'expression indéterminée de la racine qu'on cherche, & l'on aura Vf + Vg = V2+V3; c'est la racine que l'on cherchoit

# EXEMPLE V.

OUR trouver la racine 5° de 76 + \$808, 1°, on suppofera que f + vg est l'expression indéterminée de cette racine; 2°, on l'élevera à la 5° puissance, & l'on aura f + 10fe + 5fgg + 5f + 10ffg + gg × Vg, pour l'expression indéterminée de la proposée. On supposera leurs termes correspondans égaux, & l'on aura ces deux équations: 1", f'+ 10fig + 5fgg = 76;2°, 5f + 10ffg +gg x 1/g = 1/5808; 3°. Pour dégager les indéterminées, on élevera chacune de ces équations au quarré, & l'on aura pour la premiere fo + 20fg + 1 10f gg + 100f g1 + 25ffg = 5776; & pour la seconde, 25fg + 100fgg + 1 10fg'+ 20ffg+ + g' = 5808. On ôtera la premiere de ces équations de la seconde, & l'on aura le refle  $-f^{io} + 5f^{ig} - 10f^{ig}g + 10f^{ig} - 5ffg^{i} + g^{i} = 32$ . Le premier membre de cette équation est la 5° puissance de -ff+g, & le second est la 5 puissance de 2; ainsi tirant la racine 5° de chaque membre, on aura - ff+g=2; d'où l'on déduira g = ff + 2, & gg = f + 4ff + 4. Op fublituers ces valeurs de g & de g dans  $f + 10 f_2 + 5 f_2 g$  = 76 & 10n touvers l'équation 16 f + 40 f + 20 f - 76 = 0, qui fe réduit en divisant par 4, à 4 f + 10 f + 5 f = 19 = 0, qu'on transformera, en supposant  $f = \frac{1}{2}$ , en h + 40 f + 320 h - 486 d = 0, qui a pour diviseur exact b - 4 = 0; ainsi b = 4, &  $f = \frac{1}{2} = 1$ . On fublituera la valeur de f dans g = f f + 2, & l'on trouvera g = 3, 4. On fublituera les valeurs de f & de g qu'on vient de découvir, dans  $f + \nu g$ , & l'on aura  $f + \nu g = 1 + \nu 3$ ; c'est la racine  $e^+$  que l'on cherchoit.

Cette methode n'a pas besoin de démonstration, n'étant qu'une application de la methode qui employe les indéterminées dans les équations.

#### AVERTISSEMENT.

L'EXTRACTION des racines des grandeurs complexes incommenturables, n'est pas de grand usage dans les Mathematiques; ainsi il ustifit d'en avoir ici donné la methode generale; cependant comme l'on trouve dans l'application de cet e methode pluséuse difficultés, on a cru devoir marquer les principales, & indiquer les moyens de les surmonere dans les remarques suivantes, pour ceux qui auroient de la curiosté pour cette matière.

# REMARQUES.

I.

### 264 ANALYSE DEMONTRE'E.

On connoîtra par ce moyen, quand on voudra chercher la racine 2°, 3°, &c. d'une grandeur complexe incommensurable, le nombre des termes qu'on doit supposer dans l'expression indéterminée de la racine; car ayant remarqué par exemple, qu'un binome a pour quarré un binome, qu'un trinome a pour quarré un quatrinome, qu'un quatrinome a pour quarré une grandeur complexe de sept termes, &c. (on suppose qu'il n'y a de figne radical que 3 ) quand on voudra chercher la racine quarrée d'une grandeur incommensurable, par exemple de fept termes, il faudra supposer que l'expression de la racine a quatre termes; & ainsi des autres. Il faut cependant remarquer qu'une grandeur complexe incommensurable, dont les grandeurs qui sont sous les signes radicaux dans tous les termes, n'ont aucun diviseur commun, étant élevée à une puissance quelconque, cette puissance aura plus de termes que n'en aura une semblable puissance d'une autre grandeur complexe incommensurable d'un même nombre de termes que la premiere, mais dont les grandeurs qui font fous les fignes radicaux, ont des divifeurs communs. Par exemple le quarré de vf + Vg + Vb + Vi a sept termes, mais le quarré de Vf + Vg +/fb +/gb, n'a que quatre termes; & le quarré de - f  $+\sqrt{f}+\sqrt{g}+\sqrt{fg}$ , n'a que trois termes. Ces remarques aideront à déterminer le nombre des termes que l'on doit supposer dans l'expression indéterminée de la racine qu'on cherche; & les remarques qu'on pourra faire fur les fignes radicaux des grandeurs complexes incommensurables qu'on aura élevées aux puissances 2°, 3°, 4°, &c. serviront à faire connoître les signes radicaux qu'on doit supposer dans l'expression indéterminée de la racine qu'on cherche.

### II.

La feconde difficulté qu'on trouve en cherchant les racines des incommentrables complexes fuivant la methode, eft fur la comparaison des termes de la proposée avec les termes correspondans de lon expression indéterminée; cat dans la plipart des cas, surtout lorsqu'ils sont fort composées, on de la peine à bien diffinguer les termes correspondans, voic ce qu'on doit s'aire pour ôter cette difficulté : Il s'aut prendre par ordre des incommensurables complexes en nombres, 1°, avec le figne et adical b', 2°, avec le figne b', & ainsi de suite, & mettre de l'ordre dans les termes, mettant, par exemple, le plus petit au premier terme, celui qui furpasse immédiatement le plus petit, au second terme; & ainsi de suite. Il faut prendre à même temps une incommenfurable complexe en lettres avec les mêmes fignes radicaux, & qui ait le même nombre de termes; par exemple si l'on prend  $\nu_2 + \nu_3 + \nu_5 + \nu_7$ , on prendra à même temps Vf + Vg + Vb + Vi. Il faut élever l'un & l'autre successivement aux puissances 2°, 3°, 4°, &c. & supposant que les lettres du quadrinome litteral répondent, selon l'ordre où elles font, aux nombres du quadrinome numerique, & qu'elles les representent, on remarquera avec attention dans chaque puisfance, quelles font les grandeurs numeriques correspondantes aux grandeurs litterales; ce qui sera facile à distinguer: on remarquera aussi dans les puissances de la grandeur complexe numerique, l'ordre suivant lequel il faut arranger les termes, afin qu'ils soient correspondans à l'ordre naturel des termes de la femblable puissance de la grandeur complexe litterale. Si l'on prend la peine de se rendre ces operations familieres, en faifant plufieurs exemples de la maniere qu'on vient de l'indiquer, on distinguera aisément en pratiquant la methode, quels font les termes correspondans de l'expression indéterminée, & de la grandeur propofée.

#### III.

Il arrive fouvent qu'on trouve beaucoup plus d'équations particulieres, qu'on n'a fuppofé de grandeurs indéterminées dans l'expreffion indéterminée de la raciné qu'on cherche; dans ces cas le plus court eft, quand on a trouvé les valeurs des indéterminées par autant d'équations qu'on a fuppofé d'indéterminées, de fublituer ces valeurs dans l'expreffion de la racine, & de l'élèver enfuite à la puiffance de la propofée, c'eft à dire au quarré, fi on cherche une racine quarrée: à la troifiéme puiffance, fi on cherche une racine cubique, ècc, car fi on trouve que cette puiffance de la racine qu'on cherche, foit la même grandeur que la propofée, on a trouvé la racine qu'on cherchoit; fi cela n'arrive pas, ji faut chercher d'autres valeurs des indéterminées, & continuer jusqu'à ce que cela arrive.

ıν

Quand l'indéterminée qui fert d'inconnue à l'équation dont il est parté dans le troisséme article de la methode, qui ne contient que cette seule indéterminée, quand, disje, ectte indéterminée n'a pas de valeur commensirable dans cette équation, il saut cesser la recherche de la racine qu'on cherchoit 3 & il fossi de mettre au devant de la proposée le signe radical avec l'exposant de la racine qu'on cherchoit; par exemple, si l'on cherchoit la racine cubique de  $\forall a \neq b \neq b$ , il suffinité décrite  $\sqrt{y \neq a + b'}$ , il suffinité décrite  $\sqrt{y \neq a + b'}$  a l'instinité décrite  $\sqrt{y \neq a + b'}$ 

### EXEMPLE VI.

Où l'on fait l'application des remarques précedentes.

Solt proposé de trouver la racine quarrée de la grandeur complexe incommensurable 15 + 18 + 128 + 140 + 140 + 156 + 120, qui a sept termes.

1°. Il me faut chercher une grandeur complexe incommenurable, qui represente d'une maniere indéterminée la racine que je cherche, & dont le quarré contienne sept termes: Pour trouver combien cette racine elle-même doit contenir de termes; jêleve au quarré le tromom  $f + \sqrt{g} + \sqrt{b}$ , & trouvant que le quarré ne contient que quarre termes, je prens le quaadinome  $f + \sqrt{g} + \sqrt{b} + \sqrt{b}$ , p. l'élève au quarré jé trouvant que son quarré  $ff + g + b + i + 2/\sqrt{g} + 2/\sqrt{b} + 3/\sqrt{i} + 2/\sqrt{i}$  av  $\sqrt{h}$ ; contient lept termes, cela me lait juger que je dois supposer pour l'expression indéterminée qui represente la racine que je cherche, un quadrinome indéterminée comme  $f + \sqrt{g} + \sqrt{b} + \sqrt{f}$ ; l'élèver au quarré, & j'aurai  $ff + g + b + i + 2/\sqrt{g} + 2/\sqrt{b} + 1/\sqrt{i} + 2/\sqrt{g} + 2/\sqrt{b} + 2/\sqrt{i}}$ 

deur complexe propofée  $15 + \sqrt{8} +$ 

ainsi de suite: j'éleve l'une & l'autre au quarré, & ordonnant les termes dans le quarré numerique dans le même ordre que dans le quarré litteral, je trouve 11 + 18 + 12  $+\sqrt{20}+\sqrt{24}+\sqrt{40}+\sqrt{60}$ , qui est representé par ff+g+ b + i + 2frg + 2frb + 2fri+ 2rgb + 2rgi + 2rhi; & en remarquant avec attention les termes correspondans; je vois que la fomme de tous les quarrés des termes ff + g + b + i, represente la somme des quarrés des termes qui doit être 11; que 2f/g represente \8; 2f\b represente \12; & ainsi de suite. Cela me fait voir qu'il faut ordonner les termes de la grandeur proposée de maniere qu'ils aillent de fuite en augmentant, & elle fera 15 + \langle 8 + \langle 20 + \langle 28 + /40 + /56 + /140; & alors les termes correspondans feront de fuite, & j'aurai les équations fuivantes ff + g + b+i=15,  $2f\sqrt{g}=\sqrt{8}$ ,  $2f\sqrt{b}=\sqrt{20}$ ,  $2f\sqrt{i}=\sqrt{28}$ ,  $2\sqrt{g}b$ 

 $=\sqrt{40}, 2\sqrt{gi} = \sqrt{56}, 2\sqrt{bi} = \sqrt{140}.$ 

3°. Les termes correspondans étant ainsi distingués, il ne faut plus que dégager les indéterminées regardées comme inconnues, ce qui est facile en ôtant d'abord les incommenfurables, & operant ensuite à l'ordinaire; & l'on trouvera par l'équation 4ffg = 8, que ff = 2; par l'équation 4ffb = 20, que  $ff = \frac{1}{h}$ ; par consequent  $\frac{1}{h} = \frac{1}{h}$ , &  $g = \frac{3}{h}b$ ; on trouvera par l'équation 4ffi = 28, que ff = 7, par confequent  $\frac{2}{3} = \frac{7}{3}$ , &  $g = \frac{4}{3}$  is on trouvera par l'équation 4gb = 40, que g = 10; comparant cette valeur de g avec  $g = \frac{a}{5}b$ , on aura  $\frac{a}{b} = \frac{a}{5}b$ ; d'où l'on déduira bb = 25. & b = 5; on substituera cette valeur de b dans g = + b, & l'on trouvera g == z; on substituera cette valeur de g dans  $ff = \frac{1}{2}$ , & l'on aura ff = 1, & f = 1; enfin on fubstituera la valeur de g dans g = +i, & l'on trouvera i = 7. On substituera ces valeurs de f, g, b, i, dans f + /g + Vb  $+\sqrt{i}$ , & l'on aura  $1+\sqrt{2}+\sqrt{5}+\sqrt{7}$  pour la racine de la proposée 15 +  $\sqrt{8}$  +, &c. car en élevant  $1 + \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{7}$ au quarré, on trouve la proposée 15 + 18 +, &c.

# EXEMPLE VIL

Pour trouver la racine cubique de la grandeur complexe incommensurable 10 + \$\frac{1}{324} + \$\frac{1}{486} + \$\frac{1}{540} + \$\frac{1}{6480}\$ + \$1215 + \$1350 + \$2025, qui a huit termes: 1º il me faut chercher une grandeur complexe incommensurable qui

represente d'une maniere indéterminée la racine de la proposée; pour la trouver , j'éleve un trinome  $\sqrt{f} + \sqrt{g} + \sqrt{b}$  à la troisiéme puissance;  $\delta x$  voyant que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que je cherche,  $\delta x$  que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que je cherche,  $\delta x$  que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que je cherche ,  $\delta x$  que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que je cherche ,  $\delta x$  que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que je cherche ,  $\delta x$  que la troisiéme puissance  $\delta x$  voyant que la troisiéme que la

+ 3 Vffg +, &c. represente la proposée.

2. Pour découvrir quels foot les termes correspondans de la proposée & de la grandeur qui la repréciente, & que je uli supposée à que la jeive platieurs trinomes numeriques , comme  $1+\sqrt{3}+\sqrt{3}$ ,  $1+\sqrt{3}+\sqrt{7}$ ,  $\sqrt{3}+\sqrt{3}+\sqrt{7}$ , &c. à la roisième puissance à & faitant mes remarques fur les troisième puissances de tous ces trinomes, que je regarde comme repréciatées par  $f+g+b+3\sqrt{f}g+$ , &c. è vois que leur plus grand terme et reprécienté par  $6\sqrt{f}g$ , & Que  $2\sqrt{g}g$ , repréciente dans quelques unes le plus grand terme aprés le précedent, & que dans quelques autres il est reprécenté par  $3\sqrt{f}bb$ .

3. Je compare 64 fgb avec le plus grand terme de la propotec, & Jai la premiere équation 64 fgb = ½ 6480; je compare ½ 0.50 avec 3½ βbb, & Jai la feconde équation 3½ βb = ½ 2035; je compare ½ 1350 avec 3½ βbb, & Jai la troifiéme équation 3½ βbb = ½ 350; je dégage les inconnues à l'orden de la compare à 150 avec 3½ βbb, & Jai la troifiéme équation 3½ βbb = ½ 350; je dégage les inconnues à l'orden de la compare à l'orden de la compa

dinaire, & je trouve f = 2, 78 = 3, h = 5.

4°. Je fublitine cei valeurs de  $f_1$ ,  $g_1$ ,  $b_2$ , dans la racine que jai luppofée, & jei errouve  $\sqrt{f_1 + \sqrt{g}} + \sqrt{h_0} = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{3}$ . Péleve cette racine à la troisième puislance, & je trouve que fa troisième puislance est la proposée 10 +  $\sqrt{3}$  344 +, &c. d'où et conclus que  $\sqrt{2}$  +  $\sqrt{3}$  +  $\sqrt{3}$  +  $\sqrt{3}$  est la racine de la proposée.

#### AVERTISSEMENT.

Si la troisième puissance de la racine que j'ai trouvée n'avoit pas été la grandeur proposée, j'aurois changé la séconde & la troisième équation en comparant 3/gbb & 3/gbb successivement avec les plus grands termes, jusqu'à ce que j'eusse twe les valeurs des indéterminées de la racine supposée, dont la troisseme puissance est été la grandeur proposée, ce qu'il faut entendre dans l'exemple sixième, & dans tous les autres qui peuvent le presence.



# ANALYSE COMPOSÉE.

ANALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se réduisent à des équations composées.

### LIVRE VI.

De l'approximation des racines des équations numériques.

A V E R TISSEMENT.

On a expliqué dans le quatriéme Livre la maniere de trouver les racines des équations, lor fau elles font commentrables dans ce cas, i le fi nutile de les chercher par approximation : On a aufit donné au même endroit la methode de réduire une équation compofée aux équations plus fimples dont elle eft compofée, quand les produits des équations incaires, qui contennent les racines prifes deux à deux, ou trois à trois, &c. font des grandeurs commenfurables: Enfin on a donné dans le cinquième Livre le moyen de trouver en plufieurs cas les experifions incommensurables, mais exactèes, des racines incommenfurables des équations du fecond degré, du troisfème, du quatrième, &c.

On va donner dans ce fixiéme Livre la methode de trouver les valeurs approchées des racines incommenfurables de toutes les équations composées numeriques, & le moyen d'approcher ces valeurs aussi prés qu'on voudra des racines exactes, qu'on ne peut pas avoir dans la derniere justesse.

On expliquera dans le septiéme Livre les methodes d'approximation des racines des équations litterales ou algebriques.

Ll iij

### SECTION I.

Où l'on explique les principes d'où dépend la methode de trouver pour chaque racine d'une équation numerique composée, deux grandeurs, dont l'une soit moindre, & l'autre plus grande que cette racine.

### DEFINITION I.

ES grandeurs entre lefquelles fe trouvent les racines d'une équation, feront nommées les limites de est racines. Si l'on suppose, par exemple, toutes les racines d'une équation réelles & inégales, & que l'on nomme par ordre la première celle qui est limites de la plus petire; la feconde, eclle qui est limite diatement plus grande que la première, & ainsi de suite; d'autres grandeurs dont la première est moindre que la plus petire racine, la séconde la surpasse, mais elle est moindre que la feconde racines d'autres grandeurs dont sind de fuite; ces autres grandeurs sont les limites des racines.

# DE'FINITION II.

Q'AND les racines d'une équation sont les limites des racines d'une équation proposée, on la nommera l'équation des limites.

### COROLLAIRE.

LORSQUE les racines d'une équation font les limites des racines d'une autre équation, il est évident que les racines de cette seconde sont aussi les limites des racines de la premiere équation.

### THEOREME L

Premiere Partie.

118. If on subfilte one granders consus quelconque positive, à la place de l'inconnue dans une équation composée, la somme connue de toutes les granders de l'équation, après la subfiltation, est précisément le reste tout consu qu'on trouveroit en divisant le quation par l'inconnue lineaire moint cette granders connue.

PAR exemple, fi on fubflitue la grandeur connue positive  $+ a \operatorname{dans} x^3 - nxx + px + q = 0$ , la somme toute connue

Il n'y a qu'à faire plusieurs operations semblables, & se les rendre familieres, pour en voir la raison, qui paroît par l'operation même.

Seconde Partie du premier Theorème.

Si l'on fublitue une grandeur négative — a à la place de l'inconsue dans une équation, la fomme toute consue qui naîtra de la fublitution, fera precifément le refle tout consu qu'on trouvera en divijant la même équation par x + a = 0.

L n'y a qu'à faire l'operation pour en découvrir la raison.

COROLLAIRE.

It fuit de ce Theorème que c'est la même chosé de substituer une grandeur  $\rightarrow$  ou - a au lieu de l'inconnue dans une équation, ou de divisér cette équation par l'inconnue moins ou plus la grandeur a, & que l'un reviene à l'autre, puisqu'on trouve la même chosé; ce qui sé doit entendre dans la suite.

# THEOREME II.

Premiere Partie.

119. L. A somme toute comme qui vient de la lubstitution d'une grandeux commue positive quelconque + a, à la place de l'inconnue d'une équation, par exemple x? — mxx + px +q =0, est precisionnes le derinet ereme de la transformé qu'on trouveroir en supposant x = z + a, d'inettant z + x au lieu de x dant l'équation.

CAR cette transformée feroit  $x^1 = z^1 + 3azz + 3aaz + a^1$  -nxx = 0 - nzz - 2naz - naa+px = +pz + pa

dans laquelle on voit que le dernier terme  $a^1 - naa + pa + q$ , est precissment la somme qui vient de la substitution de + a au lieu de x, dans la proposée.

Il n'y a qu'à se rendre cette operation samiliere par plusieurs exemples, pour en voir la raison, qui paroît par l'operation même.

Séconde Partie du second Theorême.

LA fomme toute connue qui viendroit de la substitution de la grandeur négative — 2, au lieu de x dans une équation, s'eroit precissieme il dernier terme de la transfrancé, qu'on trouveroit en supposant x=z—a, & en substitutant dans la proposée z—a au lieu de x.

L n'y a qu'à faire l'operation pour en voir la raison.

# THEOREME III.

120. LES ratines de la transformée d'une équation quekenque, qui vient de la juditution de x → 2 = x, à la place de l'inconnue x, font les racines mêmes de la propofe; smi les racin³38. nes positives de la propofe; sont diministes de la grandeu a x dans la transformée, d'es racines négatives de la propofe sont x, augmentée de la même grandeur a x dans la transformée.

Al INSI fuppolé que toutes les racines de la propolée foient politives, les racines de la transformée font toutes les differences de la grandeur a d'avec chacune des racines de la propolée.

38. Ce Theorême a été démontré dans le troifiéme Livre.

### COROLLAIRE I.

12.1. Le dernier terme de la transformée, dont on vient de parlier, étant le produit de toutes les racines de la transformée : & ces racines étant les differences de la grandeur a d'avec chacune des racines de la propofée, qu'on disposé toutes positives, il est évident que le dernier terme de cette transformée est le produit de toutes les differences de la grandeur a d'avec les racines de la proposée.

### COROLLAIRE II.

12.2. MAIS en fubflituant + a dans la proposée à la place de x, la somme toute connue qui en vient est le dernier terme de la transformée dont on vient de parlet; c'est pourquoi en substituant une grandeur quelcooque + a dans une équation proposée, dont toutes les racines sont positives, à la place

place de x, la fomme toute connue qui vient de cette substitution, est le produit de toutes les différences qui sont entre la grandeur substituée a & les racines de la proposée.

Ce Corollaire, c'est à dire que la fomme toute connue qui vient de la fubstitution d'une grandeur connue a, au lieu de l'inconnue de l'équation, est precisement le produit de toutes les différences qui sont entre a & les racines de la proposée, qu'on supposé toutes positives, se peut démontrer de cette autre manière.

— cxx — dxx

tions fimples s-b=0, s-c=0, s-d=0. Maig il eft évident que le produit des trois quantités s-b, a-c, s-d, a-d, eft le produit des trois differences qui font entre la grandeur a & les trois racines b, c, d de la propofée : done il 70 n fibblique une grandeur a au lieu de l'inconnue d'une équation dont toutes les racines font possitives , la somme toute connue qui en vient, est le produit des differences qui sont entre a & les racines de l'équation.

REMARQUES.
I.

Si la grandeur a qu'on fubltitue à la place de l'inconnue dans une équation dont toutes les racines foat positives , est zero, ou une grandeur moindre que la plus petite des racines, il est évident que toutes les différences o-b,  $o-\epsilon$ , o-d, ou a-b, a-c, a-d, font toutes négatives, e ont les mêmes fignes -a qu'ont toutes les racines dans les équations lineaires x-b=o,  $x-\epsilon=o$ , x-d=o, est à dire la fomme toute connue qui viendra de la substitution de a au lieu de x dans l'équation, aura le même signe que Mm

le dernier terme de l'équation qui est le produit des racines  $b_1 - c_2 - d$ .

#### TT

Si la grandeur a furpaffe la premiere racine qui est la plus petite, & qu'elle foit furpaffée par la feconde racine, il est évident que la premiere différence a = b est positive, & que toutes les autres a = c, a = d, font régatives; par confequent le produit de toutes les différences a = b, a = c, a = d, qui est la fomme qui vient de la fubstitution de a au lieu de a dans l'équation, aura un figne différent de celui du demier terme de l'équation.

Si la grandeur a furpaffe les deux premieres racines, & qu'elle foit moindre que la troiféme, il est évident que les deux premieres differences a-b, a-c, feront politives, & que la troifféme a-d fera oégative, & les autres fuivantes, fi l'équation est du quartieme ou cioquéme degré, & ca par confequent le produit de toutes les differences, qui est la fomme qui vient de la folhituition de a au lieu de x dans l'équation, aura un figne différent du précedent y c'est à direc, le même figne que le demier terme de l'équation.

# COROLLAIRE III. FONDAMENTAL.

123. L'N continuant le même raisonnement, on verra qu'en prenant fuccessivement a pour les grandeurs entre lesquelles les racines d'une équation quelconque, dont toutes les racines font positives, sont des grandeurs moyennes; & substituant fuccessivement ces grandeurs a au lieu de l'inconnue dans l'équation proposée, en commençant par celle qui est moindre que la plus petite racine, les fommes toutes connues qui viendront des substitutions successives, auront alternativement le figne du dernier terme de l'équation & son figne opposé, c'est à dire + & -- dans les équations des degrés pairs, comme du second, du quatriéme, du sixiéme, &c. & - & + dans les équations des degrés impairs. Si l'on substitue à la place de l'inconnue d'une équation , dont toutes les racines sont positives, une grandeur positive + a, qui furpasse la plus grande des racines de l'équation. la fomme toute connue qui viendra de la fubstitution, aura toujours le signe +: car cette somme est le produit de toutes les differences qui sont entre la grandeur substituée & toutes les racines de l'équation; & comme cette grandeur est supposée plus grande que toutes les racines, toutes ces différences auront chacune le signe +-, leur produit aura donc le signe +-.

#### COROLLAIRE IV.

12.4. I fuit de là & du second Theorême, que si l'on transforme une équation proposée, en supposant son inconnue «== ; + a, & subittuan ; + a au lieu de « dans la proposée, quand le signe du dernier terme de la transformée sera le même que e-lui du dernier terme de la proposée, la grandeur a, dont les racines positives sont diminuées, sera monalre que la plus petite racine de la proposée, ou qu'elle surpailera un nombre pair des racines positives de la proposée, comme deux ou quatre, &c. Mais si le dernier terme de la transformée a un signe different de celui du dernier terme de la proposée, la grandeur a surpassie necessitations de la proposée, la grandeur a surpassie necessitations de la proposée, la grandeur a surpassie necessitations de la proposée, i mais elle en peut aussi surpassie un nombre impair, comme trois, cimq de.

### COROLLAIRE V.

125. St l'on fubflitue successivement une grandeur négative — a dans une équation dont toutes les racines sont négatives & différentes, à la place de l'inconnue, & qu'on commence par subflituer une grandeur — a moindre que la plus petite des racines négatives, & ensuite une grandeur — a plus grande que la prenierre racine négative, mais moindre que la seconde, & ainsi de suite, les sommes toutes connues qui viendront des substitutions successives, auront alternativement les singes + & —

La démonstration est si facile après celle qu'on a donnée pour le cas où les racines sont toutes positives, qu'il est inutile de la mettre.

# THEOREME IV.

126 LAND toutes les racines d'une équation font négatives & récliet, fi lon fubilitse une grandeur positive quelconque \( \times \) a du lieu de linconne. Le fomme toute conne qui viendra de la fubilitution, aura toujours le signe \( \times \); Et quand les racines sont entre fositives, fi lon substitute une grandeur négative quelconque \( -2\).

Min ij

au lieu de l'inconnue, la fomme toute connue qui en viendra, anra toujours le même signe qu'avoit le dernier terme de l'équation. Ce Theorême est évident agrés tout ce qui précède.

## THEOREME V.

127. Let AND toutes les racines d'une équation font égales, qu'elles Jont en nombre pair, O qu'elles font toutes possitives ou toutes négatives, ou bieu un nombre pair de positives. Of un nombre pair de négatives, si l'en fublitue une grandeur a foit positive, foit négative, moindre ou s'hus grande que chaque vacines égale, la forme qui viendra de la fublituition fran toujours positive.

### DEMONSTRATION.

SO IENT les équations lineaires dont l'équation est compofée x-b=0, x-b=0, x-b=0, x-b=0, x-b=0, on bien x-b=0, x-b=0, x-b=0, x+b=0, fi l'on fublitue dans chacune de ces équations lineaires une grandeur +a moindre ou plus grande que la racine b, l'on aura a-b, a-b, a-b, a-b, a-b; ou bien a-b, a-b, a+b, a+b,

1°. If est évident que si a est moindre que b, les quatre grandeurs a-b, a-b, a-b, a-b, som négatives; ains leur produit tout connu sera positir. Si a surprasse b les quatre grandeurs a-b, a-b, a-b, a-b, a-b, som b, font tour profession si a les quadres a som a so a som a

toutes positives, ainsi leur produit sera positis.

2°. Si a est moindre que b, les deux grandeurs  $a - b_1$   $a - b_2$  font négatives; ainst leur produit qui est positif étant multiplé par les deux autres qui sont positives a + b, a + b, donnera un produit positif. Si a surpasse b, les quatre grandeurs  $a - b_1$ , a - b, a + b, a + b, font positives, ainst leur produit est positif.

Mais il est évident que le produit des quatre grandeurs a-b, a-b,

La démonstration se fera de la même maniere, si l'ou

fubstitue la grandeur négative - a moindre ou plus grande que la racine égale b.

#### COROLLAIRE.

L est évident que ce Theorême est également veritable par rapport à une équation composée d'un nombre pair de racines égales qui ont un même figne + ou -, & d'un autre nombre pair d'autres racines égales différentes des premieres, qui ont aussi toutes le même signe +, ou le même signe -.

# Remarques pour le Theorême suivant.

128. 1. IL faut remarquer fur les racines imaginaires, dont on parlera dans ce Theorême, qu'elles sont toujours en nombre pair dans une équation composée. \*

2°. Qu'elles peuvent être de deux fortes, ou purement 14°Cor. imaginaires comme dans ces équations lineaires  $x + \sqrt{-ab}$ = 0, x - \( - ab = 0; on contenir une partie réelle, & l'autre imaginaire, comme dans celles-ci x - b + / - bo

=0,  $x-b-\sqrt{-bc}=0$ .

2°. Ou'étant toujours deux à deux dans une équation composée, si l'une est purement imaginaire, l'autre l'est aussi: fi l'une contient une partie réelle & l'autre imaginaire, il faut que l'autre contienne la même partie réelle sous le même figne, & la partie imaginaire fous un figne oppofé; la raison en est qu'autrement la racine imaginaire paroîtroit avec fon figne dans l'équation composée, où l'on suppose qu'il n'y en paroît aucune.

4°. Dans les équations où la racine est purement imaginaite, comme dans  $x + \sqrt{-ab} = 0$ ,  $x - \sqrt{-ab} = 0$ , on pourra dire que la racine imaginaire de la premiere est négative, & celle de la seconde positive : mais dans les équations  $x-b+\sqrt{-bc}=0$ ,  $x-b-\sqrt{-bc}=0$ , on dira que les deux racines sont positives; & dans les deux équations  $x+b+\sqrt{-bc}=0$ ,  $x+b-\sqrt{-bc}=0$ , qu'elles font négatives, ces dénominations étant arbitraires.

5°. Une équation dont les deux racines font imaginaires, & qui a tous ses termes, comme xx - 2bx + bb = 0, ou

xx + 2bx + bb = 0, contient une équation de deux racines - be

Mm iii

égales, toutes deux positives, ou toutes deux négatives; & de plus, elle a dans son dernier terme tout connu une grandeur positive, outre le quarté de la racine égale; ain demier terme + bb + bc, qui est toujours positis, surpasse le dernier terme de l'équation des deux racines égales ax ± 2bx + bb d'une grandeur positive + bc.

# THEORÊME VL

129. Il con fabilitue une grandeur a foit possive, soit négative, qui soit meindre que la partie récile des racines imaginaires, quand elles en out une, ou qui soit plus grande, ou qui lui soit égale, dans une équation qui a ses deux racines imaginaires, à la place de l'inconne x, la somme toute connue qui en viendra, autra toojour le signe +.

# DEMONSTRATION.

x°. LE Theorême est évident par lui-même, quand les deux racines de l'équation font purement imaginaires, comme dans xx + bc = 0; 2° quand les deux racines imaginaires ont une partie réelle, qui est toujours la même, & avec le même figne, en ôtant du dernier terme la grandeur positive qui s'y trouve, & laissant le quarré positif de la partie réelle, l'équation aura deux racines égales & réelles, toutes deux avec le même figne : donc par ce qui a été démontré pour les équations des racines égales en nombre pair & avec le même figne, en substituant + ou - a dans cette équation, la fomme toute connue qui en viendra aura le figne +; & si l'on substitue la partie réelle, qui est la racine de l'équation qui a ses deux racines égales, la somme toute connue qui en viendra sera zero: donc en y ajoutant la grandeur positive du dernier terme, qui est cause que l'équation a deux racines imaginaires, cette fomme aura toujours le figne +. Ce qu'il falloit démontrer.

#### COROLLAIRE L

It une équation est composée de quatre, de six, de huit racines imaginaires, en y substituant à la place de l'inconnue une grandeur quelconque a positive ou négative, la somme qui en viendra aura toujours le signe +-

Ce Corollaire est une suite évidente du sixième Theorême.

#### COROLLAIRE

L n'y a aucune grandeur réelle qui étant substituée à la place de l'inconnue d'une équation dont toutes les racines font imaginaires, donne zero pour la fomme toute connue.

# THEOREME VII.

1 30. \ I une équation composée a plusieurs racines positives & inégales, & qu'elle en ait encore de négatives , qu'elle en ait neme encore d'égales en nombre pair, & qui foient toutes positives ou toutes negatives, ou qui foient positives en nombre pair, & negatives en nombre pair ; qu'enfin elle en a't encore (fi l'on veut) d'imaginaires, qui font toujours en nombre pair; qu'on substitue successivement dans l'équation composée, à la place de l'inconnue, une grandeur positive a, 1º moindre que la plus petite des positives inégales; 2º plus grande que cette premiere, & moindre que la seconde racine positive, & ainsi de suite, par rapport aux seules positives inégales, les sommes toutes connues qui viendront des Substitutions successives auront alternativement les signes + & -. si les racines positives inégales sont en nombre pair; & alternativement - 6+, fi les racines positives sont en nombre impair.

# DEMONSTRATION.

U'ON conçoive separément l'équation composante des racines politives inégales, qu'on nommera A, pour rendre la démonstration plus claire; & separément l'équation composante des racines négatives, qu'on nommera B; & separément celle des racines égales, qu'on nommera C; & enfin celle des racines imaginaires, qu'on nommera D. Il est évident par le troisième Corollaire fondamental du 3º Theorême, \* que les substitutions successives des grandeurs a, . 121. telles qu'on les a supposées, dans l'équation A à la place de l'inconnue x, donneront fuccessivement des fommes qui auront alternativement + & - , ou - & + : Il est aussi évident par les 4°, \* 5°, \* 6° \* Theorêmes, que les mêmes \* 126. grandeurs fuccessives a étant substituées successivement dans 127les équations B, C, D, les fommes qui en naîtront auront 129. toujours le signe +. Ainsi le produit qui naîtra de la multiplication d'une fomme connue qui vient de la fubflitution de a dans l'équation A, par le produit des trois fommes

connues qui viendront de la fubfittution de la même grandeut dans let trois équations B, C, D, auta toujours le même figne que celui de la fomme connue qui vient de la fubfittution de a dans l'équation A1, car les autres fommes de B1, C2, D2, ayant roujours  $\Rightarrow$ 1, leur produir par la fomme connue de A1 aura le roujours  $\Rightarrow$ 2, leur produir par la fomme connue de A2 aura le

figne de cette fomme.

Mais il est évident que le produit qui vient de la multiplication des fommes connues que donnent les équations B,C,D, par la somme connue que donne l'équation A, est la somme toute connue quo trouve en fublistuant la même granteur a au lieu de x dans l'équation composée des quatre équations A,B,C,D. Par consequent les sommes toutes connues qui naîtront des fublistutions intecessives des grandeurs a, et les qu'on les a supposées, dans l'équation composée des quatre A,B,C,D,D au lieu de l'inconnue x, auront alternativement x & x, y ou x & x. Ce qu'il falloit démontrer.

### COROLLAIRE I.

Si en fublituant deux grandeurs positives connues +a & & +b, l'une aprés l'autre dans une équation quelconque, à la place de l'inconnue  $x_1$  les deux sommes connues qui en naissent ont les signes opposés +& & -, ou -& & +, i lest certain qu'il y a au moins une racine positive de cette équation entre les deux grandeurs  $a\& b_1$  c'est à dire, plus grande que la moindre des deux, & & plus petite que la plus grande de deux grandeurs  $a\& b_2$  c'est à dire, plus grande de deux grandeurs  $a\& \& b_2$ .

Il faudroit conclure la même chose si on divisoit la même équation par x - a = 0, & ensuite par x - b = 0, & que les deux divisions donnassent deux restes qui eussent des signes  $*_{11}$ 8, opposés. \*

### COROLLAIRE II

3 I Pon fubfittuoit — a, — b, l'une après l'autre, à la place de x, ou fi l'on divifoit l'équation par x → a = o, & par x → b = o, & fi les deux formes qui naîtroient des fibres diturtions, ou les deux reftes des divifions, avoient des fignes "125-oppôfés, il eft certain \* qu'il y auroit au moins une tacine né-d' 126-gaive entre les deux grandeurs a & b, plus grande que la mointre des deux, & plus petite que la plus grande des deux grandeurs a & b.

COROLLAIRE

### COROLLAIRE III.

I l'on transforme une équation en deux autres . 1° en fupposant l'inconnue de l'équation x = z + a, & substituant z + a au lieu de x dans l'équation; 2° en supposant l'inconnue x = y +b, & fubstituant y + b au lieu de x dans l'équation, & que les deux derniers termes des transformées ayent deux signes opposés, il est certain qu'il y a au moins une des racines politives de l'équation propolée entre a & b, plus grande que la moindre des deux, & plus petite que la plus grande des deux grandeurs a & b.

Mais fi l'on suppose, 1°, x = z - a, & ensuite x = y- b, & si aprés avoir fait les substitutions de z - a au lieu de x, & de y - b au lieu de x dans l'équation, il vient deux transformées dont les fignes foient differens, il est certain qu'il y a au moins une racine négative de l'équation entre les gran-

Ces trois Corollaires sont des suites évidentes des Theorêmes précedents. \*

·118,119. 125,126. Ø 130.

### COROLLAIRE IV.

UAND on peut trouver deux limites pour chacune des racines d'une équation, c'est à dire deux grandeurs pour chaque racine, dont l'une est moindre & l'autre plus grande que cette racine, il est certain que toutes les racines de l'équation font réelles & inégales; car il n'y a pas de limites pour les imaginaires, puisqu'on a démontré \* que quelque grandeur \* 129. qu'on substitue dans une équation dont les racines sont imaginaires, la fomme toute connue qui en vient a toujours +; & il est évident qu'il n'y a pas d'autres limites entre les racines égales que zero.

#### COROLLAIRE

I l'on peut trouver deux limites pour chaque racine d'une équation, ou si l'on trouve les limites des unes, & zero pour les limites des autres; ou si l'on trouve zero pour les limites de chacune, toutes les racines de l'équation font réelles; car on ne scauroit trouver pour les imaginaires des limites dont l'une soit moindre & l'autre plus grande que chaque racine imaginaire; on ne scauroit aussi trouver zero pour les limites des racines imaginaires : Ainsi quand on trouve les limites de toutes les racines, ou du moins zero pour leurs limites, elles sont toutes réelles.

### Premiere supposition .

Es équations lineaires de toute équation composée, dont toutes les racines sont réelles inégales & positives, soient representées par x - a = 0, x - b = 0, x - c = 0, x-d=0, &c. que ces racines aillent en augmentant dans l'ordre qu'on les voit; c'est à dire, que a soit la plus petite, & b plus grande que a, c plus grande que b; & ainsi de fuite; que la différence de a & de b soit f, celle de a & de c foit g, celle de a & de d foit b, & ainfi de fuite; l'on a a+f=b, a+g=c, a+b=d. Que les differences de la seconde racine b d'avec les autres, foient exprimées par les mêmes lettres de fuite f, g, b, &cc, ainfi la différence de b &c de a foit f, celle de b & de c foit g, celle de b & de d foit b. &c. (On se sert des mêmes lettres pour marquer les différences, quoiqu'inégales, afin de rendre la chose plus simple;) ainsi a = b - f, c = b + g, d = b + b. Que les differences de la troisiéme racine d'avec les autres soient aussi marquées par les mêmes lettres f, g, b, &c. ains a = c - f, b = c-g, d=c+b. Enfin que les différences de quelle racine on voudra de l'équation d'avec les autres, foient marquées de fuite par les lettres f, g, h, &c.

1°. Il est évident que les équations lineaires dont l'équation est composée, peuvent être representées par des équations lineaires, qui auront toutes celles des racines de la proposée qu'on voudra, jointe avec les differences qui sont entre cette

racine & les autres.

aº. Il est évident que le produit des premieres équations, celui des fecondes, celui des troisémes, celui des cinquiémes, font tous égaux, & que les équations composées qui viennent de ces produits, sont precisement la même équation lous differentes expressions, comme on le voit ici, Il faut les former soi-même pour se rendre extet formation familiere.

```
Premiere équation.
```

x+ - ax + abxx - abcx + abcd = . -bx' - acxx - abdx

- ex + adxx - acdx - bdxx

me cdxx

Seconde equation. x4-4ax) + 6aaxx-4a1x + a4 = x4-4ax1+6aaxx-4a1x + a4x1  $-fx' \Rightarrow 3faxx - 2faax \Rightarrow fa' = \Rightarrow x' - 3axx \Rightarrow 3aax - a' \times - f$ - x' - 3axx - 3aax - a' x - g -fx, + Maxx - Maax +fa, = wax' -3-xx wayaax - a'x-b -bx: +3haxx -3haax+ha! = +xx -20x +44 x+8 +fexx -zfgax +feaa = + \*\* - LAX + AA X + 16 + fhxx -2fhax + fhaa = --- Lax white X which \*\*\*\*\* + thux -thax +than = - x - 6 x - fel -febx +feba =

Troifiéme équation . = x+-46x+666xx -46'x +5+ X I 24--- 46x: ++ 666xx --- 46'x ++ 64 +x' -31xx + 166x -6' x +f +fx1 - 3fbxx + 3fbbx -- fb: = +x' -3/xx +3/6x -63 x-g - gx1 + 3gbxx - 3gbbx +gb1 = -bx + 366xx - 3661x +66 = +x1 -3'xx +3bbx -b' x -b + xx - 26x + 66 x - fe -fexx + sfebx - febb = - three states - this = **→** ×× -2'x + 16x-fb - 11x +66 x+16 mgbxx - 2gbbx mgbbb = print XX - 6 X+feb +fghz -fghb =

## Quatriéme équation .

x+- acx; ++ 6ccxx -- ac'x ++c' = x'- acx' ++ 6ccxx -- ac'x ++c' x x +fx1 - 3fexx + 3feex -fe1 = +x' -30xx +30.x -0 x+f +fx1 -1gexx +1gex-fc1 = HEX' - SCAN HERON -C' X HE +x1 -3:4x +3:5x - c1 x - h - bx + 3hexx - 3heex + be \_\_ +fexx - zfecx +fecc = NX Per -31x +cc X+fe -flox +1flox -flor = 10 XX -ghaz + ighex -ghee = +xx -3(x +6 X-26 - 6 X - ft b -fghx +fghc= + ×

#### Cinquiéme équation.

x9-4dx1+6ddxx-4d1x+d9=x1-4dx1+6ddxx-4d1x+d4 X I  $+fx^1 - 3fdxx + 3fddx - fd^1 = +x^1 - 3dxx + 3ddx - d1 x + f$ mex' - 3cdxx m seddx - ed' = mx' - 3 dxx - 3 ddx - d1 X step - zdxx - a zddx - d3 X ph b +bx' - 3bdxx + 3bddx -bd' - +x' - 2 dx + dd x+f8 +fgxx -zfgdx +fgdd= + \*\* +\*\* - 1dx +dd x+fb +fbxx - 2fbdx +fbdd = -ghan - 2ghda +ghdd = - 2d# +dd x +gb **←** ×× += -4 X+166 +febx -febd= Naii ι

# THEORÊME VIII.

131. TOUTE équation composée, dont les racines sont réclles inégales, & positives, peut être compue comme contennant toutes les équations faites de seules racines égales à celle de ses racines qu'on coudra, qui suvent.

1°. Une équation du degré de la proposée, par exemple du 4° degré, dont toutes les racines sont égales à celle qu'on voudra des racines de la proposée, laquelle équation des racines égales est

multipliée par l'unité.

2°. Une équation des mêmes racines égales moindre d'un degré que la précedente, multipliée par chacune des differences qui est entre cette racine égale & les autres.

3°. Une équation des mêmes racines égales moindre d'un degré que la précedente, multipliée par chacun des produits des mêmes

differences multipliées entr'elles deux à deux.

4°. Une équation des mêmes racines égales moindre d'un degré que la précedente, multipliée par chacun des produits des mêmes differences multipliées entr'elles trois à trois.

Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une équation lineaire qui a la même racine égale. É laquelle équation lineaire esse multipliée par le produit des mêmes differences multipliées toutes les unes par les autres.

Ce Theorême est évident par la supposition précedente.

Remarque sur cette formation des équations.

Supposant que l'on marque chacune des racines a, b, c, d, de la proposce, par k, on aura l'équation suivante,

$$x^{4} - 4kx^{3} + 6kkxx - 4kx + k \times 1$$
 $+ x^{2} - 3kxx + 3kkx - k \times + f$ 
 $+ x^{3} - 3kxx + 3kkx - k \times + g$ 
 $+ x^{3} - 3kxx + 3kkx - k \times + f$ 
 $+ x^{3} - 3kxx + 3kkx - k \times + f$ 
 $+ xx - 2kx + kk \times + f$ 
 $+ xx - 2kx + kk \times + g$ 
 $+ xx - 2kx + kk \times + g$ 
 $+ x - k \times + f$ 

a+4d, a+3d, a+2d, a+1d, a+0.

Le premier terme de l'équation lineaire  $\pm fgbx \mp fgb \times k$ 

qui est la derniere, a le signe —, si les racines sont en nombre pair, & qu'on conçoive que k represente la plus petite racine a de la proposée; & il a le signe +, si les racines sont

en nombre impair.

Le même premier terme fgbx a un figne oppofé au précedent, fi l'on copoit que k exprefente la foconde racine k. Il a un figne oppofé au précedent, fi k reprefente la troifiéme racine  $\epsilon$ . Il a un figne oppofé au precedent, fi k reprefente la quatrième racine d, k sain fi le terme fgbx a alternativement les fignes + & -, ou - & +, felon qu'on conjoit réquation propofée formée fucceffivement par la première racine de la propofée + enfuire par la feconde +, enfuire par la troifiéme. & +

La raison en est évidente, si l'on fait attention qu'il est le produit de toutes les différences de la racine qu'on employe dans la formation, d'avec tous les autres, multiplié par x.

# Seconde supposition.

Si on multiplie la 2°, la 3°, la 4°, la 5° équation qui précedent, repretentées par l'équation de la remarque précedente, foi on multiplie, dis-je, fejarément chaeune de ces équations par les termes d'une progression arithmetique quelcoque, en multipliant le premier terme de l'équation par le premier terme de la progression, le second par le second, & ainsi de suite; il est évident que les termes de chaeune des équations composées de racines égales, qui sont contenues dans chaeune de ces quatre équations, seront multipliés de suite par les termes d'une progression arithmetique.

# THEOREME IX.

132. Si on multiplie separément de suite les termes de la 2°, de la 4°, de la 4° équation précedente par les termes d'une progréssion arithmetique, les équation particuliers compôfées de racines égales contenues dans chacune de ces équations, auront encore aprês la multiplication une de leurs racines égales, exceptê la feule équation lineaire.

C'EST à dire, aprés avoir multiplié, par exemple, la seconde équation par les termes de la progression arithmetique, le produit de l'équation de quatre racines égales, celui de No ni l'équation de trois racines égales, celui de l'équation de deux racines égales, tous ces produits auront encore tous la racine égale commune; il n'y aura d'excepté que le seul produit de l'équation lineaire, qui n'aura plus une racine commune avec les autres.

Ce Theorême a été démontré dans la derniere Section du \* 74-quatriéme Livre. \*

#### COROLLAIRE L

1 3 3 I aprês avoir multiplié celle qu'on voudra de la 2°, 3°, 4°, 5° équation précedente, par une progression arithmetique, on substitue à la place de l'inconnue dans le produit, la racine égale, sçavoir a dans le produit de la 2°, b dans celui de la 3°, c dans celui de la 4°, d dans celui de la 5°, toutes les quantités du produit se détruiront par des signes opposês, excepté les seules quantités du produit de l'équation lineaire.

Car en substituant en des équations une racine de ces équations, à la place de l'inconnue, tous les produits se dé-"31-truisent par des signes opposés. \*

### COROLLAIRE II.

134. St on multiplie separément la 2°, la 3°, la 4°, la 5° équation précedente, par les termes d'une progression arithmetique qui va en diminuant, & qu'on substitue dans le produit la racine égale de cette équation, sçavoir a dans le premier produit b dans le second, c dans le troisième, d dans le quatriéme, à la place de l'inconnue, il est évident que parmi les deux quantités du produit de l'équation lineaire, qui restent seules, la premiere est la plus grande.

Car elles sont toutes deux la même quantité sous differens fignes, scavoir fgba dans le produit de la seconde, fgbb dans le produit de la troisième, fgbe dans celui de la quatriéme, fgbd dans celui de la cinquiéme: mais la premiere de ces deux quantités égales est multipliée, par la fuppolition, par un plus grand terme de la progression arithmetique, & la feconde par un moindre; par consequent la

premiere est la plus grande.

#### COROLLAIRE III.

135. Doù il fuit que le figne de la premiere des deux quantités de l'équation lineaire est celui de la fomme toute connue qui demeure aprés la fublitution.

#### COROLLAIRE IV.

8 3 6. SI on multiplie separément la seconde équation précedente, la 3e, la 4e & la 5e, par la progression arithmetique 4, 2, 2, 1, 0, de maniere que le dernier terme foit multiplié par zero; ou, ce qui est la même chose, si on multiplie separément chaque terme de ces équations par l'exposant de l'inconnue de ce terme, & le dernier terme par zero; & si aprés avoir divisé chaque produit par l'inconnue », on substitue dans le produit de la feconde la premiere racine a au lieu de l'inconnue, la fomme toute connue qui restera, sera - fgb; c'est à dire, le produit de toutes les differences qui font entre la premiere racine a & toutes les autres racines. Si on substitue b dans le produit de la troisiéme, la somme toute connue sera + fgb; c'est à dire, le produit de toutes les différences qui sont entre la feconde racine b & toutes les autres racines. Si on substitue e dans le produit de la quatriéme, la somme sera - fgb; c'est à dire, le produit de toutes les différences qui sont entre la troisséme racine c & toutes les autres racines. Enfin si on substitue d dans le produit de la cinquiéme, la somme fera + fgb; c'est à dire, le produit de toutes les differences qui sont entre la quatriéme racine d & toutes les autres racines.

Pour faire la démonstration de ce Corollaire, il n'y a qu'à en faire l'operation.

|       |                    |            |               |   | équation |        |                |      |     |
|-------|--------------------|------------|---------------|---|----------|--------|----------------|------|-----|
| • 44× | <b>+</b> баахх     | -441×      | 44            | = | x 44x    | 4 644X | x-4#1x         | 400  | Χı  |
| fx¹   | → 3faxx            | - 3faax    | +fa:          | = | 140 X 1  | 34××   | + 3aax         | 4'   | ×-/ |
| -gx1  | ₩3gaxx             | — 3g a a x | +ga'          | = | P# 25    | - 34×× | ₩ 3 <i>nnx</i> | -4   | x-, |
| ⊷bx¹  | +3baxx             | — 3haax    | + 6a3         | = | 144 X 3  | 3axx   | - 3aax         | -41  | ×   |
|       | +fgxx              | - 2fgax    | +fgaa         | = |          | +××    | 1AX            | + 44 | ×+. |
|       | $\rightarrow fhxx$ | - 2fhax    | <b>+</b> fbaa | = |          | nin XX | 1 AX           | +44  | ×+- |
|       | <b>→</b> ghxx      | -1ghax     | +ghaa         | = |          | ope xx | 1AX            | +44  | ×+, |
|       |                    | -fgbx      | +fgha         | = |          |        | ** ×           |      | ×-  |

#### Produit des termes de l'équation précedente par les termes de la progression arithmétique.

| A X 9 12-6 X 1 14-12-6 | axx — 4a¹x +0 = 4: | 4-12ax +12   | .aaxx48'x ++0 | ×ı     |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                        | x - 3faax + 0 =    | +3x1 -64     | xx + 3aax - 0 | x-f    |
| - 35×1 + 65a           | x -3gaax+0=        |              | xx + 3aax - 0 |        |
| - 36x1 +66ax           | :x -3baax+0=       | + 3K' - 64   | x +344x - 0   |        |
| ++ 2fg×                | x - 2fgax +0=      | <b>→</b> 2×. |               |        |
| o≠ 2fbx                | x -2fbax +0=       | ++ 2×2       |               |        |
| ≠ 2ghx                 | x — 2gbax 🕶 o 💳    | 14+ 2.X      |               |        |
|                        | -febx +o=          |              | +x -0         | x fg 4 |

Divifant tous les termes par + x, & fubstituant + a au lieu de x. l'on trouve

| 441-1241 + 1241-441  | = | 44 - 124 - 134 - 441                 |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| -3faa + 6fas -3faa   | = | → 3aa - 6aa → 3aa                    |
| - 3544 + 6544 - 3544 | = | 14-244 - 644 H- 144                  |
| -3haa → 6haa - 3haa  | = | ща 3 <i>па — бал щ</i> а 3 <i>па</i> |
| → 2fga 2fga          | = | #124 - 2A                            |
| + 2fbs -2fbs         | = | ₩15 <u>-24</u>                       |
| + 2gba - 2gba        | = | o+ 14 − 24                           |
|                      |   |                                      |

Il est évident que tous les termes se détrussent par des signes opposés, & qu'il ne reste que le produit des trois differences — fgb.

Il est aussi évident qu'en faisant une operation semblable pour la troisséme équation, on trouvera le seul reste + fgb.

Pour la quatrième on trouvera - fgb.

Pour la cinquiéme on trouvera + fgh.

Enfin il est évident que ce Corollaire convient aux équations de tous les degrés, & l'on n'en a pris une du quatriéme que pour faire concevoir plus clairement ce Corollaire par un exemple.

Mais il est évident que s'il y a des racines égales dans la proposée, la différence qui est entre les racines égales étant zero, & le produit de zero par les autres differences étant aussi zero, il est, dis-je, évident qu'en substituant chacune des racines égales dans le produit, la somme toute connu sera zero; ainsi la racine égale étant substituée dans le produit, est ellemême une racine de l'équation que forme le produit ; puisqu'étant substituée dans le produit ; puisqu'étant substituée dans le produit à la plae, le de l'inconnue, elle le rend égal à zero. \*\*

COROLLAIRE

# COROLLAIRE V. FONDAMENTA L.

1 37. I on multiplie tous les termes d'une équation quelconque, de quelque degré qu'elle puisse être, dont toutes les racines sont réelles, politives & inégales, chacun par le nombre qui est l'exposant du degré qu'a l'inconnue dans ce terme, & le dernier terme par zero; & si aprés avoir divisé tous les termes par l'inconnue x , l'on substitue dans le produit à la place de l'inconnue, 1°. la premiere, c'est à dire, la plus petite racine de l'équation proposée, la somme toute connue qui en viendra étant precifement le produit de toutes les différences qui sont entre la plus petite racine & chacune des autres racines, il s'ensuit que si l'équation est d'un degré impair, par exemple du cinquieme degré, il y aura un nombre pair de differences, par exemple quatre differences; & comme elles ont chacune le signe -, leur produit aura le figne + - Si l'équation est d'un degré pair, comme du quatriéme, il y aura un nombre impair de differences, ainsi leur produit aura -.

a°. Sì on fublitue la 'feconde racine, la fomme toute comme étant le produit de toutes les différences qui font entre la feconde racine & les autres, la différence qui est entre la feconde racine & la premiere ayant le figne +-, & chacune des autres le figne --, leur produit aura le figne opposé à celui

du produit précedent.

3°. Si on substitue la troisième racine dans le même produit, les différences de cette 3° racine d'avec la premiere & la seconde ayant chacune le signe + , & chacune des autres différences ayant le signe — , leur produit aura un signe opposé au

précedent.

D'où l'on voit que la fubstitution des racines de l'équation fucctflivement les unes aprés les autres dans le produit de l'équation multipliée par la progression arithmetique, donnera pour les fommes toutes connues qui en viendront, les signes alternatifs + & — dans les équations des degrés impairs, & — & — dans celles des degrés pairs.

Ce Corollaire est une suite évidente de celui qui précede.

# COROLLAIRE VI.

138. MAIS lorsque des grandeurs étant substituées separément de suite à la place de l'inconnue dans une équation, les som-

mes toutes connues qui viennent de ces substitutions, ont alternativement les fignes + & -, ou - & +; ces grandeurs font les limites des racines de cette équation par le troisième Corollaire du troisième Theorême : Donc les racines d'une équation, dont toutes les racines font réelles, positives & inégales, font les limites de l'équation nouvelle qui vient de la multiplication de chaque terme de la premiere par le nombre qui est l'exposant de l'inconnue de ce terme, & de son dernier terme par zero.

# COROLLAIRE VII. QUI EST FONDAMENTAL.

139 MAIS les racines d'une premiere équation ne sçauroient être les limites des racines d'une seconde, que les racines de la feconde ne foient aussi les limites des racines de la premiere; par consequent si on multiplie les termes d'une équation quelconque, dont toutes les racines font réelles, positives & inégales, chacun par le nombre qui est l'expofant de l'inconnue de ce terme , & le dernier terme pat zero, les racines de l'équation qui vient de cette multiplication, font les limites des racines de l'équation proposée; par exemple supposant que  $x^* - nx^2 + pxx - qx + r = 0$ represente une équation 4 dont toutes les racines  $4x^4 - 3nx^3 + 2pxx - qx + 0 = 0$ font réelles , positives & inégales, fi on mul- $[3u_4x^3 - 3nxx + 2px - q]$ tiplie chaque terme par l'exposant du degré de l'inconnue de ce terme, & le dernier terme par zero, l'on aura 4x\* - 3nx3 + 2pxx - qx = 0; ou bien divisant par x, 4x3 -3nxx + 2px - q = 0; les racines de certe dernière équation sont les limites des racines de la proposée. Ge Corollaire est évident par ce qui précede.

# COROLLAIRE VIII.

140. QUAND les racines de la proposée sont toutes réelles, positives & inégales, les racines de l'équation des limites qui vient de la multiplication de la proposce par les termes de la progression arithmetique, sont aussi toutes réelles, politives & inégales; puisque toutes les substitutions des racines de la proposée à la place de l'inconnue, donnent

des fommes successives qui ont alternativement les signes + & -, ou - & +.

#### COROLLAIRE IX.

141. PAR confequent s'il y a des racines égales dans l'équation des limites, il y a necessairement des racines égales dans la proposée: Et comme l'on a démontré dans la derniere Section du 4 Livre, \* que quand on multiplie les terre-74mes d'une équation proposée qui a des racines égales, par les termes d'une progression arithmetique, l'équation qui en vient a autant de racines égales mois une que la proposée; il est certain que quand l'équation des limites a des racines égales, l'équation proposée à les mêmes racines égales, cune de plus.

### COROLLAIRE X.

142. S'IL y a des racines imaginaires dans l'équation des limites, il est certain qu'il y a le même nombre de racines imaginaires (qui sont toujours deux à deux) dans la

propofée.

Car si la proposée avoit toutes ses racines réelles, il est évident que l'équation des limites les auroit aussi toutes réelles, puisque si les racines de la proposée étoient toutes réelles, positives & inégales, les racines de l'équation des limites seroient aussi toutes réelles, positives & inégales par le huitième Corollaire; si la proposée avoit toutes ses racines égales, toutes les racines de l'équation des limites seroient aussi égales & réelles, par le neuvième Corollaire; si les racines de la proposée étoient en partie égales, & en partie inégales, on prouveroir toujours par les Corollaires précedents, qu'étant substituées par ordre dans l'équation des limites, elles donneroient de fuite des fommes toutes connues qui auroient + & -, ou - & +, ou zero, comme on le verra clairement dans les remarques suivantes; ce qui ne peut convenir qu'à une équation dont toutes les racines sont réelles; par consequent s'il y a des racines imaginaires dans l'équation des limites, il faut qu'il y ait le même nombre de racines imaginaires dans la proposée. Ce qu'il falloit démontrer.

### REMARQUES.

\*

143. QUAND on multiplie une équation quelconque comme .  $x^4 - nx^4 + rp^3 - qxx + rx - t = 0$ , par . . . 5 4 3 2 1 0, 
I'on trouve  $\frac{5x^3 - 4nx^3 + 3px^3 - 2qxx + rx - 0 = 0}{9x^3 - 4nx^3 + 3pxx - 2qx + r = 0}$ ; I'on peut toujours supposer que le produit qui vient de la multiplication , est une équation.

Car l'inconnue x du produit pouvant être confiderée comme une indéterminée différente de x, qui est l'inconnue de la proposée, & étant possible que l'indéterminée x ait des valeurs propres à faire en sorte que le produit soit égal à zero, en supposant que x represente dans le produit ces valeurs là, il est évident que le produit peut être supposée égal à zero.

H.

D'où l'on voit que les valeurs de x dans le produit, c'est à dien, que les racines du produit suppossé égal à zero, ne doit pas les racines de l'équation propossée, mais elles en sont différentes, à moins qu'il n'y est des racines égales dans la proposée, qui demeureroient encore toutes dans le produit, execepté une feule.

111

Il est évident que les termes de la propose ayant alternativement + & —, les termes du produit, qui est l'équation des limites, ont aussi alternativement + & — , par consequent toutes les racines de l'équation des limites sont suffi possives.

IV.

L'équation des limites se peut toujours diviser par l'inconnue, parceque le dernier terme de la proposée est multiplié par zero.

Ainú l'équation des limites a zero pour une de les racines; mais elle a pour les racines réelles une racine de moins que la propolée, étant moindre d'un degré, & fon dernier terme tout connu a toujours un figne different de celui du dernier terme de la propolée.

#### v.

Quand toutes les racines d'une équation, par exemple du cinquiéme degré, font réelles, pofitives & inégales, fi l'on fub-fittue fa premiere racine, c'eft à dire la plus petite, dans fon équation des limites, à la place de l'inconnue, la formne toute connue qui en viendra étant le produit des différences qui font entre la premiere racine de la propolée & les autres, chacuned ce es différences ayant le figne—, & étant quarte ana notre exemple, leur produit aura le figne—, qui eft celui du dernier terme de l'équation des limites.

Si on subdittue la seconde racine de la proposée dans l'équation des limites, comme il n'y aura plus que trois differences qui ayent chacune le signe —, le produit des disferences qui sone entre la seconde racine de la proposée & le autres, aura le signe —, c'est à dire le signe opposée au précedent; ainsi la somme toute connue qui viendra de la subditution aura le signe —, c'est à dire le signe opposé au précetion aura le signe —,

On verra par un femblable raisonnement que la substitution de la troisseme racine de la proposée dans l'équation des limites, donnera le signe + 3 la substitution de la quatrième donnera le signe - ...

Que la seconde racine de la proposée surpasse la premiere racine de l'équation des limites, mais elle est moindre que la seconde.

Que la troisiéme racine de la proposée est entre la seconde & la troisiéme racine de l'équation des limites.

Que la quatrieme racine de la proposée est entre la troisséme & la quatriéme de l'équation des limites, qui est sa plus grande & derniere racine.

Enfin que la cinquiéme racine de la proposée surpasse la quatriéme de l'équation des limites.

#### VI.

D'où l'on voit que la premiere racine réelle de l'équation des limites, est plus grande que la premiere racine de la proposée, & moindre que la seconde racine de la proposée.

Oo ij

Que la seconde racine de l'équation des limites est entre la seconde & la troisiéme racine de la proposée.

Que la tro séme racine de l'équation des limites est entre la troisieme & la quatrième racine de la proposée.

Enfin que la quatriéme & derniere racine de l'équation des limites, est entre la quatriéme & la cinquiéme ou derniere racine de la proposée.

VII.

Par confequent les racines de l'équation des limites étans prifes de fuite, font des grandeurs moyennes entre les racines de la propofée, & font par confequent les limites des racines de la propofée qui font entre la première & la dernière. VIII.

Mais zero étant toujours moindre que la plus petire des racines de la propofée, & le plus grand coécinent fegatif de la propofée, rendu posítif & augmente d'une grandeur arbitraite comme de l'unité, étant toujours une quantité plus grande •47-que la plus grande des racines posítives, \*\*il est évident qu'en ajourant zero, & ce plus grand coéficient ainsi augmenté, aux racines de l'équation des limites, l'on aura deux limites pour chacune des racines de la propofée.

#### IX.

### Pour les racines égales.

Quand il y a des racines égales dans la propofée, il peut arriver trois cas; car ou bien, 1°, les racines égales peuvent être moindres que chacune des racines inégales; 2°. ou être plus grandes; 3°. ou bien elles peuvent être plus grandes que quelques racines inégales, & moiodres que les autres ; par exemple fi l'on suppose deux racines égales dans une équation du fixiéme degré, elles peuvent être, 1°, moindres que les quatre inégales; 2°, ou plus grandes; 3°, ou bien il peut y avoir quelques racines inégales moindres que les égales, & les autres inégales from plus grandes; 3° ou plus grandes.

#### PREMIER CAS.

L'EQUATION des limites ayant une des deux racines égales de la proposée du sixième degsé, la substitution de chacune des racines égales dans l'équation des limites à la place de l'inconnue, donnera zero.

La fubfitution de la premiere, c'est à dire de la plus petite des quatte racines inégales de la proposée dans l'équation des limites, donnera pour la fomme toute connue le produit des différences qui font entre cette premiere racine & toutes les autres; & comme il y a trois racines plus grandes, il y aura trois différences qui auront chacune le figne —; ainsi le produit aura le figne —.

La fublitution de la feconde racine inégale de la proposée dans l'équation des limites, donners pour la somme toute connue le produir des différences qui sont entre la seconde racine inégale de la proposée & toutes les autres; & comme il y en a deux plus grandes que la seconde, il n'y aura que deux différences qui ayent chacune le signe —, ainsi le produit aura le signe —, ainsi le produit aura le signe —,

Par un semblable raisonnement on verra que la fubilitution de la troisséme racine inégale de la proposée dans l'équation des limites, donnera une somme qui aura le signe —; & que la substitution de la quatriéme ou derniere racine inégale de la proposée, donnera une somme qui aura le signe —.

D'où il fuit, .\*, que la quatriéme racine înégale de la propofée furpafle la plus grande racine de l'équation des limites; que la troisféme racine inégale de la propofée eft moindre que la plus grande ou cinquiéme racine de l'équation des limites, mais elle en furpafle la quatriéme; que la feconde racine inégale de la proposée est moindre que la quatriéme racine de l'équation des limites, mais elle en furpafle la troisféme; enfin que la premiere ou plus petite racine inégale de la proposée est moindre que la troisféme; enfin que la premiere ou plus petite racine inégale de la proposée est moindre que la troisféme; ecfi à dire, celle-qui est immédiatement plus grande que la racine égale commune aux deux équations.

2°. Par confequent, la 3°, 4°, & 5° racine de l'équation des limites ont chacune deux limites, elles font par confequent réclies; la premiere l'eft auffi, étant la racine égale de la propofée: La feconde racine de l'équation des limites est donc auffi une grandeur réclie, puisque les racines imaginaires font toujours deux à deux.

3°. Il est donc évident que la seconde racine de l'équation des limites est moindre que la premiere racine inégale de la proposée.

206

Que la troisiéme racine de l'équation des limites surpasse la premiere racine inégale de la proposée, & est moindre que la seconde.

Que la quatriéme racine de l'équation des limites furpasse la seconde racine inégale de la proposée, & est moindre que la troisiéme.

Enfin que la cinquiéme racine de l'équation des limites surpasse la troisséme racine inégale, & est moindre que la quatrième ou plus grande racine inégale de la proposée.

4º. Par confequent les racines de l'équation des limités étant fibilituées de fuite dans la propolée, la premiere donnera zero, & les autres donnerout des fommes qui auront alternativement les figoes → & —, ou — & →, & l'on aura deux limites de chacum des racines inégales de la propolée, on prenant pour derniere limite le plus grand coëncient négatif de la propolée augmenté de l'unité.

#### SECOND CAS.

31 les deux racines égales sont les plus grandes, & qu'on subflitue la premiere ou la plus petite racine de la proposé dans l'équation des limites, à la place de l'inconnue, on trouvera en raisonant comme dans le premier cas, qu'elle donnera une somme toute onune qui aura le signe —, cette somme étant le produit des cinq disterences qui sont entre la premiere racine de la proposée & les cinq autres, & qui ont chacune le signe —.

La substitution de la seconde racine inégale de la proposée dans l'équation des limites, donnera une somme qui aura le signe ...

La substitution de la troisséme donnera une somme qui aura le signe —

La substitution de la quatriéme, qui est la plus grande racine inégale, donnera une somme qui aura le signe -.

La substitution de la cinquiéme & sixiéme, qui sont les racines égales, donnera zero.

D'où il fuit, 1°, que la premiere ou plus petite racine de la proposée est moindre que la plus petite racine de l'équation des limites.

La seconde racine de la proposée est moyenne entre la première & la seconde racine de l'équation des limites.

Εţ

Et ainfi de fuite jusqu'à la quatriéme & plus grande racine inégale de la propotée, qui elt moyenne entre la troiliéme & la quatriéme racine de l'équation des limites; & les deux racines égales de la propotée, qui font la cinquiéme & la fixième, font chacune égale à la cinquiéme racine de l'équation des limites.

2°. Par consequent la premiere, la seconde & la troisséme racine de l'équation des limites, ont chacune deux limites, ainsi elles sont réelles.

La cinquiéme est aussi une grandeur réelle, puisque c'est

la racine égale de la proposée.

La quatriéme racine de l'équation des limites est donc aussi réelle; puisque les racines imaginaires ne peuvent être que deux à deux.

3°. La premiere racine de l'équation des limites est moyenne entre la premiere racine de la proposée & la seconde racine.

La seconde racine de l'équation des limites est moyenne entre la seconde & la troisiéme racine de la proposée.

La troisséme racine de l'équation des limites est moyenne entre la troisséme & la quatrième racine de la proposée.

Enfin la quatriéme racine de l'équation des limites furpasse la quatrième & plus grande racine inégale de la proposée.

Ainfi prenant zero pour la moindre des limites de la propée, & tiubitiuant de fuire dans la propofee à la place de l'inconnue, zero , la premiere , la feconde , la troifiéme , la quatriéme racioe de l'équation des limites , les fommes toutes connues qui en viendront autront alternativement — &  $\leftrightarrow$  , ou  $\leftrightarrow$  & —; & fon aura deux limites pour chacune des racines inégales de la propofée.

#### TROISIE ME CAS.

L OR SQU'IL y a des racines inégales dans la proposée, moindres que les racines égales par exemple deux, & qu'il y a encore d'autres racines inégales plus grandes que les racines égales, par exemple deux, il est toujours évident qu'en fubstituant la premiere, cest à dire la plus petite des aciens inégales de la propôsée, à la place de l'incomnue dans l'équation des limites, la somme toute connue qui P

Down day Creey)

en viendra, aura le figne -; puisqu'elle est le produit des cinq differences qui sont entre la premiere racine & les cinq autres de la proposée, lesquelles différences ont chacune le figne ---.

Si on substitue la seconde racine inégale de la proposée, la fomme qui en viendra aura le figne +, étant le produit des cinq differences qui font entre la seconde racine & toutes les autres, desquelles differences la premiere a le signe +, & chaque autre le figne -...

Si on substitue la troisième & la quatriéme racine de la proposée, elles donneront zero; parceque ce sont les deux ra-

cines égales.

Si on substitue la cinquieme racine de la proposée, qui est la troisiéme des inégales, la somme aura le signe -, parcequ'elle est le produit des cinq différences qui sont entre la cinquiéme racine de la proposée & toutes les autres, dont une feule a le signe -, & toutes les autres le signe +.

Enfin si on substitue la sixième racine de la proposée, qui est la quatriéme des inégales, la fomme aura le figne +.

D'où il fuit, 1°, que la premiere ou la plus petite des racines de la proposée est moindre que la premiere racine de l'équation des limites.

La seconde racine de la proposée surpasse la premiere racine de l'équation des limites, & elle est moinare que la feconde :

La troisième & la quatrième racine de la proposée sont égales à la troissème de l'équation des limites; puisqu'elles donnent zero. La cinquième racine de la proposée surpasse la quatriéme

racine de l'équation des limites, mais elle est moindre que la cinquiéme.

Enfin la fixième racine de la proposée surpasse la cinquiéme

& plus grande racine de l'équation des limites.

2°. Par consequent la premiere racine de l'équation des limites a deux limites; la troisième est la racine égale commune aux deux équations.

La cinquiéme racine de l'équation des limites a deux limites, qui sont la cinquiéme & fixiéme racine de la proposée.

Ces trois racines de l'équation des limites sont donc réelles.

La feconde & la quatriéme le font auffi, car il est impossible qu'elles foient imaginaires, étant impossible qu'il y ait une grandeur réelle entre deux racines imaginaires, qui donne zero; & la troisième & quatriéme racine de la proposée donnent zero, & font entre la seconde & la quatriéme racine de l'équation des limites.

Ainsi toutes les racines de l'équation des limites sont réelles.

3°. La premiere ou plus petite racine de l'équation des limites est donc moyenne entre la premiere & la seconde racine de

la propofée.

La seconde racine de l'équation des limites surpasse la secon-

de racine de la proposée.

Ainsi en prenant zero pour la moindre limite de la premiere racine de la proposée, l'on a les limites de la premiere & de la seconde racine inégale de la proposée.

La troisième racine de l'équation des limites est la troisième

& la quatriéme de la proposée.

La quatrieme racine de l'équation des limites est moindre

que la cinquiéme racine de la proposée.

La cinquiéme racine de l'équation des limites est moyenne entre la cinquième & la fixiéme racine de la proposée

Ainsi en prenant le plus grand coeficient négatif de la proposée augmenté de l'unité, l'on aura toutes les limites des racines de la proposée.

#### X.

#### Pour les racines imaginaires.

Le ef donc évident que quand toutes les racines d'une équation propolée font réelles & positives, toutes les racines de l'équation des limites le sont aussi. Par confequent s'il y a des racines imaginaires dans l'équation des limites, qui ne peuvent être que deux à deux, il y a autant de racines imaginaires dans la propolée.

Mais il faut remarquer que quand toutes les racines de l'équation des limites sont réelles, ce n'est pas une marque affurée qu'il n'y air point de racines imaginaires dans la proposée,

comme on le voit dans cet exemple.

Soit l'équation du second degré xx - 2ax + aa = 0, +ffP p ii

dont deux racines sont imaginaires : qu'on la multiplie par l'équation lineaire x - a - g = 0; le produit est une équation du troisième degré x3 - 3axx + 3aax - a3 = 0. dont deux racines font imaginaires. Qu'on multiplie chaque terme du produit par l'exposant du degré de l'inconnue de ce terme, & le dernier terme par zero; on  $3x^3 - 6axx + 3aax = 0$ , aura l'équation des limites, qui étant divifée par 3x, donne l'équation du 2º degré, dans laquelle, fil'on suppose que le dernier terme + aa

ne l'équation du 2' degré,  
quieft l'équation des limites, 
$$xx - 2ax + aa = 0$$
,  
dans laquelle, fil fon suppose  
que le dernier terme  $+aa$   
 $+\frac{1}{2}ff$ 

- 2gxx + 2agx

+ 1 ag + 1 ff est moindre que le quarré de la moitié du coëficient - 2a - 2 du ze terme, qui est + aa + ; ag + ; gg, ou qu'il lui est égal ; il est certain que les deux racines de cette équation du second degré, qui est l'équation des limites, seront toutes deux réelles & positives : Mais il est évident que le dernier terme + aa + 1 ag + 1 ff, fera moindre que aa + 1 ag + 1 ag. L V + ff est moindre que V + gg = + g.

Ainfi, dans ce cas, l'équation des limites aura toutes fes racines réelles, & cependant l'équation proposée aura deux de

fes racines imaginaires.

& l'antre étant x=5-13 %.

En voici un exemple en nombres. Soit xx - 6x + 9 = 0dont les racines sont imaginaires. Qu'on + I la multiplie par l'équation lineaire . . . x-9=0 on aura l'équation du 3' degré x1 - 15xx + 64x - 90 = 0 dont deux racines sont imagi. 3 naires. Qu'on la multiplie par la progression arithmetique, on . aura le produit . . . . .  $3x^3 - 30xx + 64x = 0$ qui étant divisé par 3x, se réduit à . . . . . . . xx - 10x + 21 = 0, dont les deux racines font réelles, l'une étant  $x = 5 + \sqrt{3} \frac{3}{1}$ ,

#### COROLLAIRE XI.

144. A PRE'S les remaques précedentes, il est évident qu'en prenant zero pour la plus petite des limites des racines d'une équation quelconque, dont tous les termes ont alternativement + & -, & le plus grand cofficient négatif de cette équation, augmenté d'une unité ou d'un plus grand nombre, pour la plus grande des limites , & les racines de l'équation des limites pour les limites moyennes, l'on aura toutes les limites des racines de la proposée, deux limites pour chacune.

Zero & la premiere racine de l'équation des limites, seront

les limites de la premiere racine de la proposée.

La premiere & la feconde racine de l'équation des limites , feront les limites de la feconde racine de la proposée.

La seconde & la troisième racine de l'équation des limites ; feront les limites de la troisième racine de la proposée.

Et ainsi de suite jusqu'à la derniere racine de l'équation des limites; cette derniere racine & le plus grand coëficient négatif de la proposée, augmenté de l'unité ou d'un autre nombre.

tif de la proposée, augmenté de l'unité ou d'un autre nombre, feront les limites de la derniere racine de la proposée. Ainsi zero étant substitué à la place de l'inconnue dans la

proposce, la somme toute connue qui en viendra sera le dernier terme de la proposce, avec son signe qui est + dans les équations des degrés pairs, & — dans les équations des degrés impairs.

La premiere racine de l'équation des limites étant ensuite fubssituée dans la proposée à la place de l'inconnue, la somme aura un figne opposé au précedent.

La seconde racine de l'équation des limites étant ensuite substituée dans la proposée, la somme toute connue aura un signe opposé au précedent; & ainsi de suite.

#### COROLLAIRE XIL

145. LORSQU'UNE des racines de l'équation des limites, étant substituée dans la proposée, donne zero, il y a deux racines égales dans la proposée.

Si plufieurs racines differentes de l'équation des limites, étant substituées, donnent zero, il y a deux fois autant de racines égales, deux à deux, dans la proposée. \*

Ppu

#### COROLLAIRE XIII.

146. LORSQU'UNE des racines de l'équation des limites étant fublituée dans la proposée à la place de l'inconnue, la somme qui en vient n'a pas le signe qu'elle devroit avoir, & n'est pas zero, il y a deux racines imaginaires dans la proposée.

Si pluficurs racines de l'équation des limites étant fublituées dans la proposée, les fommes qui en viennent nont pas le signe qu'elles detroient avoir, si les racines de la proposée étoient coutes réelles, ou ne sont pas zero, il y aura deux sois autant de racines imaginaires dans la proposée, que l'on trouvera de sois des signes contraires à ceux qu'on devoit trouver.

Ainsi si l'on trouve deux fois que les racines de l'équation des limites étant substituées dans la proposée, donnent des signes contraires à ceux qu'elles devroient donner, il y a

quatre racines imaginaires dans la propofée.

# COROLLAIRE XIV.

147. L'EQUATION des limites pouvant elle-même être confiderée comme une équation principale , fi on en multiplie chaque terme par l'expofant du degré de l'inconnue de ce terme, èt le dernier terme par zero, le produit fera fon équation des limites, à qui il faudra appliquer tout ce qu'on, a dit de l'équation des limites: Et fi on continue de multiplier chaque terme de extre nouvelle équation des limites par l'expofant dut degré de l'inconnue de ce terme, èt le dernier terme par zero, on autra l'équation des limites de l'équation préced nte; en continuant cette operation judqu'à ce qu'on foit armé à une équation lineaire, l'on aura toutes. les limites de racience de toutes ces équations des limites.

Car la racine de l'équation lineaire avec zero. & le plus grand ecéficient négatif de l'équation des limites du fecond degré, augmenté de l'unité, feront les limites des racines.

de cette équation du fecond degré.

Les racines de celle-ci avec zero & le plus grand coëficient négatif de l'équation du troifiéme degré, augmenté de l'unité, fernet les limites de l'équation des limites du troifiéme degré; & ainsi de suite jusqu'à l'équation proposée.

#### SECTION II.

Où l'on explique la methode de trouver les limites des vacines d'une équation numerique quelconque.

## PROBLÉME I.

148. TROUVER les limites par ordre de toutes les racines d'une équation numerique quellonque.

On suppose que l'équation est sans fraction, que sen prem'er terme n'a pas d'autre coéficient que l'unité, & que tous ses termes ont alternativement les signes + & \_\_\_. On a vu dans le troisséen Livre les moyens de lui donner ces préparations.

1°. Il faut multiplier chaque terme de l'équation propofée par le nombre qui est l'exposant du degré de l'inconnue de ce terme, & multiplier le dernier terme par zero. Il faut divifer le produit par l'inconnue lineaire, & il fera l'équation des limites de la proposée, moindre d'un degré que la proposée, & dont toutes les racines prises de suite seront les limites des tacines de la propofée. Il faut multiplier chaque terme de cette premiere équation des limites par l'exposant du degré de l'inconnue de ce terme, & le dernier terme par zero; & le produit étant divisé par deux fois l'inconnue ( car on trouvera que tous les termes se peuvent diviser par 2x) sera la feconde équation des limites, dont les racines feront les limites de la précedente. Il faut multiplier chaque terme de cette seconde équation des limites par l'exposant du degré de l'inconnue, & le dernier terme par zero; & parcequ'on trouvera que chaque terme se peut diviser par 3x, il faut diviser le produit par 2x; & l'on aura la troisiéme équation des limites, dont les racines seront les limites de la précedente. On continuera d'operer de cette maniere jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une équation lineaire ; ce fera la derniere équation des limites.

aº. Il faudra prendre zero pour la moindre limite de l'équation du fecond degré; la racine de l'équation lineaire pour la feconde limite; & le plus grand coëficient négatife augmenté de l'unité ou d'un nombre arbitraire, pour la troisième & plus grande limite de la même équation du second degré ; & l'on aura ainsi toutes les limites des racines de

l'équation du second degré.

Il faudra prendre pour les limites des racines de l'équation du troifiéme degré, zero, les deux racines de l'équation du fecond degré, & le plus grand coefficient négatif de l'équation du troifiéme degré, augmenté de l'unité; & l'on aura ainfi toutes les limites des racines de l'équation du troifiéme degré, deux limites pour chacune.

Il faudra prendre de même zero, les racines de l'équation du troilfème degré, & le plus grand coëficient négatif de l'équation du quatriéme degré, augmenté de l'unité ou d'un autre nombre, pour les limites de l'équation des limites du quatriéme degré, & l'on autra ainfi deux limites pour chaquariéme degré; & l'on autra ainfi deux limites pour chaquariéme degré, & l'on autra ainfi deux limites pour chaquariéme degré, & l'on autra ainfi deux limites pour chaquariéme degré, & l'on autra ainfi deux limites pour chaquariéme despit de l'équation de

que racine de cette équation.

Il faudra faire la même chose pour les équations suivantes jusqu'à la proposée, dont zero, les racines de la premiere équation des limites, & le plus grand coeficient négatif de la proposée, augmenté de l'unité ou d'un autre nombre, seront les limites, & il y en aura deux pour chacune des racines de la proposée.

On enseignera dans la Section suivante la maniere de trouver chaque racine d'une équation, lorsqu'on en a les

deux limites.

#### Pour les racines égales.

QUAND une des racines d'une des équations des limites étant fubilitée dans l'équation qui la précede, donne zero au lieu de donner une formme qui ait le ++ ou le --, qu'elle doit avoir, il y a dans ce cas des racines égales dans la propofée. Voici la maniere d'en déterminer le nombre.

Si une feule des racines de la premiere équation des limites étant substituée dans la proposée, donne zero, il y a

deux racines égales dans la propofée.

Si deux racines étoient égales dans la premiere équation des limites, il y auroit trois racines égales dans la propo-

sée; & ainsi de suite.

Si deux racines de l'équation des limites, quoiqu'inégales entrelles, étoient aufil les racines de la proposée, elle auroit quatre racines égales, deux à deux. Si une des racines de la seconde équation des limites étant fubstituée dans la premiere équation des limites, donne zero, il y a trois racines égales dans la proposée.

S'il y avoit deux racines égales dans la feconde équation des limites, il y auroit quatre racines égales dans la proposée; &

ainfi de fuite.

Si une des racines de la troifiéme équation des limites étant fublituée dans la éconde , donne zero, il y a quatre racines égales dans la propolée » & ainfi des autres qui fuivent la troifiéme équation des limites , jufqu'à l'équation lineaire , dont la racine étant fublituée dans l'équation des limites du fecond degré qui la précede , fi elle donne zero , toutes les racines de la propolée feront égales .

Tout ce qu'on vient de dire des racines égales est une suite évidente de ce qu'on en a démontré dans la derniere Section

du quatriéme Livre.

Quand on trouve par la methode de ce Problème, que la propofée contient des racines égales, le plus court est de divifer la proposée par l'équation composée de toutes les racines égales, & l'on aura un quotient qui contiendra les seules racines inégales de la proposée, dont on trouvera les limites par le premier article.

# Pour les racines imaginaires.

UNAND une racine d'une des équations des limites étant fublituée à la place de l'inconnue dans l'équation qui la précede immédiatement, & dont ses racines sont les limites, la somme qui en vient n'a pas le signe → ou —, qu'elle devroit avoir s' les racines étoient toutes réclles & inégales, & que cette somme n'est pas zero s' dans ce cas il y a deux racines imaginaires dans l'équation qui la précede , & dans toutes les autres équations des limites qui la précede , les dans toutes les autres équations des limites qui la précede proposse, qu'i a auss' le caracines imaginaires.

Si deux racines d'une des équations des limites ne donnoient dans celle qui la précede immédiatement, ni le figne qu'elles doivent donner, ni zero, il y auroit quatre racines imaginals

res dans la propofée; & ainfi de fuite.

Les autres racines réelles de l'équation qui précede n'auroient pas moins leurs limites, il y en auroit deux pour chacune, en prenant zero pour la moindre, le plus grand 306

ccëficient négatif augmenté de l'unité, pour la plus grande, & les autres racines de l'équation des limites, dont on parle, pour les limites moyennes.

Toute cette methode est une suite évidente de tout ce qui précede.

Application du Problème à des exemples.

#### EXEMPLE I

Pour trouver les limites des racines de l'équation du troisième degré . . x3-114xx+3744x-30240=0 1°. On multipliera fes termes par . . . on divisera le produit 3x3-228xx + 3744x par x, & l'on aura l'équation des limites 3xx-228x +3744 On multipliera ses termes par . . . & l'on aura le pro-6xx-228x = 0qui étant divisé par 6x donnera . . x - 38 = 0qui est la derniere équation des limites, ou l'équation li-

neaire des limites.

2°. Pour avoir à present les limites, l'on ôtera le coëficient du premier terme de l'équation des limites du fecond degré. 3xx - 228x + 3744 = 0, ce qui se fera ici en divisant chaque terme par 3, & l'on aura xx - 76x + 1248 = 0. pour l'équation des limites du fecond degré.

Zero & la racine + 38 de l'équation lineaire, feront les limites de la 1º racine de l'équation xx - 76x + 1248 = 0.

+ 38 & + 77, qui est le plus grand coëficient négatif de cette équation, augmenté de l'unité, seront les limites de sa feconde racine.

Ainsi en substituant zero au lieu de a dans l'équation ax -76x + 1248 = 0, I'on aura + 1248.

En substituant la séconde limite 38, on aura - 196.

En substituant la troisième limite + 77, on aura + 1325. Et l'on trouvera par les methodes de la Section suivante que les deux racines de xx - 76x + 1248 = 0, font 24 & 52.

Ainfi zero & 24 font les limites de la premiere racine de la propée x² - 114xx + 374xx - 30240 = 0; ceft à dire, la premiere racine de la propofée el entre zero & 24 & en fiubitiuant zero au lieu de l'inconnue x dans la propofée, la fomme toute connue qui en viendra, aura le figne —; en fiubitiuant 24, la fomme aura +.

24 & 52 font les limites de la seconde racine de la pro-

posée, & en substituant 52, la somme aura -.

Enfin 52 & le plus grand coëficient négatif de la propofée, augmenté de l'unité, qui est 30241, sont les limites de la troisséme racine de la proposée, & en substituant 30241, la somme qui en viendra aura +-.

L'on a donc les limites de toutes les racines de la propofée, deux limites pour chacune; ce qu'il falloit trouver.

# Second exemple où il y a des racines égales. Pour trouver les limites des racines de cette équation du

troifeme degré x' - 30xx + 288x - 864 = 0, x' - 30xx + 288x - 864 = 0, x' - 30xx + 288x - 864 = 0, x' - 30xx + 288x - 0, x' - 60xx + 288x = 0, multipliant cette équa-

l'on aura la derniere

équation des limites .. 6xx - 60x = 0, qui étant divisée par 6x, fe réduite à l'équation

lineaire . . . . .

Qqii

premiere équation des limites xx = 20x + 96 = 0, sont 8 & 12.

Ainfi o, 8, 12, 865, sont les limites des racines de la preposée: mais parcequi on trouve que 12 étant substitué dans la proposée à la place de «, la somme qui en viens est zero, & qu'ainsi 12 en est une racine; la proposée a deux racines égales 12, 12, & il ne lui reste plus qu'une racine inégale, dont les limites sont o & 8.

Mais le plus court est de diviser la proposée par l'équation composée des deux racines égales 12 & 12, qui est xx - 24x + 144 = 0, & le quotient x - 6 = 0, contiendra la racine inégale.

Troisième exemple où il y a des racines imaginaires.

Pour trouver les limites des racines de cette équation du quatrième degré x4 - 76x1 + 1872xx - 15120x + 35136 = 0, 1°, on multipliera fes termes par . . . & l'on aura la 1" 4 équation des limites 4x4 - 228x3+3744xx-15120x=0, qui se réduit en divilant par 4x à . . x1 - 57xx + 936x - 3780 = 0. On multipliera cette équation par . . . 3 ٥, & onaura la seconde équation des limites 3x1 - 114xx+936x =0, qui étant divifée par 3x, se réduit à .. xx -38x +312 =03 on multipliera cette équation par . . ٥, &on aura la derniere équation des limites 2xx - 38x = 0, qui étant divifée par 2x le réduit à l'équation lineaire . . . x - 19 = 0.

too linearie: x = 19 = 0.

2º Pour avoir les limites des deux tacines de l'équation des limites du 2º degré xx = 38x + 312 = 0, on prendra zero pour première limite; la racine 19 de l'équation lineaire des limites x = 19 = 0, pour feconde limite; & le plus grand coeficient négatif de l'équation xx = 38x + 312 = 0,

augmenté de l'unité, qui est 39, pour la troisième limite. Ainsi les trois limites seront 0, 19, 39.

On trouvera par les methodes de la Section suivante, en se servant de ces limites, que les deux racines de la seconde équation des limites xx - 38x + 312 = 0, sont 12 & 26.

Ains les limites de la premiere équation des limites  $u^2 - 57xx + 936x - 3780 = 0$ , feront o, 12, 26, 3781, par le moyen desquelles on trouvera que les raciones de la premiere équation des limites  $u^3 - 57xx + 936x - 3780 = 0$ , font 6, 21, 30

Par confequent les limites des racines de la proposée xº
-76x³ + 1872xx - 15120x + 35136 = 0, sont 0, 6, 21, 30

15121. Ce qu'il falloit trouver .

En substituant zero dans la propose au lieu de x, la somme toute connue qui en vient est le dernier terme, & elle a le signe +.

En substituant la seconde limite 6, la somme a le signe —. En substituant la troisséme limite 21, la somme a le signe +.

En substituant la quatriéme limite 30, la semme qui devroit avoir le figne —, a encore le signe —. C'est une marque certaine qu'il y a deux racines imaginaires dans la proposée, & deux racines réelles, dont on trouvera par les methodes de la Section suivante, que la premiere est 4, & que la seconde est incommensurable, plus grande que 8, & moindre que 9,

#### REMARQUE.

Pou R faire concevoir clairement la methode du Problème, on a choif des exemples dont le sequations des limites euffent ces deux conditions: t\*.qu'elles se trouvassent fractions, le coeficient de leur premier terme étant un diviseur exact de tous les autres termes: 2°, que toutes les racioes des équations des limites fussent commensurables, Quand ces deux conditions ne se trouvent pas , qui est le cas le plus ordinaire , on verra à la fin de la Section suivante le moyen de trouver , nonoblêtant cela , les limites qu'on cherche.

#### THEORÊME II.

149. QUAND on a les limites des racines d'une équation, tronver les limites des racines de toute équation en laquelle on transformera la première.

PAR exemple on a l'équation  $x^3 - 114xx + 3744x - 30240$ = 0, dont on connoît les limites 0, 24, 52, 24241; on veut la transformer en une autre, foit en supposant par exemple x - 10 = y, qui se réduit à x = y + 10

ou 
$$x + 10 = y$$
  $x = y - 10$ , ou  $10 - x = y$   $x = 10 - y$ , ou  $10x = y$   $x = \frac{1}{2}$ 

on 10x = y  $x = \frac{7}{10}$ on  $\frac{x}{10} = y$  x = 10y

ou enfin de quelqu'autre maniere qu'on voudra. Substituant ensuite la valeur de x prise dans quelqu'une de ces équations où x est lineaire, au lieu de x dans la proposée, l'équation qui nâtra sera la transformée.

Pour avoir les limites des racines de la transformée, il faut fiubitiurer les limites fucceffivement à la place de x dans l'équation où x est lineaire,  $\delta c$  qui a fervi à faire la transformation;  $\delta c$  les valeurs de y toutes connues qui viendront de ces fubitiutions, feront les limites des racines de la transformée; par exemple en fubilituant o à la place de x dans l'équation x = 10 = y, on aura 0 = 10 = y; ainsi la première limite de la transformée fera x = 10.

En substituant 24, on aura la seconde limite 24 — 10 = 14 = 7.

En substituant 52, on aura 52 — 10 = 42 = y, ainfi la troisiéme limite de la transformée sera 42.

Il en est de même des autres transformations.

#### DEMONSTRATION.

• 36. I. L est évident par la transformation, \* que les racines de la transformée sont les racines mêmes de la proposée, diminusées ou augmentées de la grandeur connue 10, ou de telle autre qu'on voudra, ou multipliées ou divisées par cette même grandeur, &c. Par consequent si son diminue, ou si l'on augmente, ou si l'on multiplie, ou si l'on divisé, &c. chaque limite de la proposée de la même maniere, il est

visible que les grandeurs qui en viendront, seront les limites des racines de la transformée, c'est à dire, ces racines seront

des grandeurs moyennes entre ces limites.

Mais en substituant chaque limite des racines de la proposée à la place de x, dans l'équation qui a servi à la transformation, dans laquelle équation x et lineaire, il est évident que les limites de la proposée sont dimiouées ou augmentées de la grandeur, par exemple 10, dont les racines de la proposée sont diminuées ou augmentées dans la transformée; ou bien qu'elles sont multipliées ou divisées, &c. par la même grandeur 10, par laquelle les racines de la proposée sont multipliées ou divisées, &c. dans la transformée. Les grandeurs qu'on trouve par ce Problème sont donc les limites de la transformée.

#### COROLLAIRE.

S 1 l'on transforme une équation propolée  $x^3 = 114xx$ , &c. en une autre dont les racines foient celles de la propolée pointinuées chacune d'une des limites des racines de la propolée posociée, par exemple de 24, qui est la plus petite des deux limites de la feconde racine de la propolée , en (uppolant  $x = 14 = y_3$ ) il est évident que la plus petite des deux limites de la feconde racine de la transformée fera zero ; la feconde limite fera a de l'internation de l'internation

# REMARQUES.

QUAND on trouve par le Problème précedent une grandeur négative pour la premiere limite de la premiere racine d'une transformée; comme on a trouvé la grandeur négative — 10, il faut prendre zero pour premiere limite de la premiere racine de la transformée, & non pas la grandeur négative — 10: Cela est plus commode dans la pratique,

Quand toutes les racines d'une équation sont positives, ou toutes négatives & réelles, comme le coeficient du second terme en est la somme, si l'on prend le tiers de ce coëficient. It elle est du troitième degré, le quart si elle est du quatrième degré. & ainfi de fuite; cette grandeur fera une limite moyenne, au moins entre la plus petite & la plus grande des racines.

Ainfi la plus petite des racines est entre zero & cette limite moyenne; & la plus grande des racines est entre cette limite movenne & le plus grand coëficient négatif de la propofée,

augmenté de l'unité ou d'un autre nombre.

On pourra trouver la plus petite & la plus grande racine de la proposée en se servant de ces limites par les methodes de la Section fuivante.

#### AVERTISSEMENT.

LUX qui commencent & ceux qui ne sçavent pas le calcul des differences, doivent passer à la Section suivante.

#### THEOREME

150. LES racines de l'équation des limites formée par la metbode du premier Problème, font les veritables limites des racines de la proposée dont elle est l'équation des limites , c'est à dire , elles font les veritables limites movennes entre la plus petite & la plus prande racine de la proposée.

Pour bien entendre ce Theorême, il faut remarquer, 1. que dans une équation propofée comme xx - 76x + 1248 = 0, dont les racines sont 24 & 52, toutes les grandeurs qui font entre 24 & 52, comme 25, 26, 27, 28, &c. font des grandeurs moyennes, ou des limites entre la premiere racine 24 & la seconde racine 52; & que la substitution de chacune de ces grandeurs à la place de « dans la proposée, donnera différentes femmes toutes conques, dont chacune aura toujours le même figne —.

· 2°. Que les fommes toutes connues qui naissent de la substitution de + 23, 26, 27, &c. vont toujours en augmentant, c'est à dire, celle qui vient de la substitution de 25 est moindre que celle qui vient de la substitution de 26, & celle-ci moindre que celle qui vient de la substitution de 27; & elles vont ainsi en augmentant jusqu'à la substitution de la limite 28 trouvée par le premier Problême, qui donne une somme qui est la plus grande de toutes.

Et fublituant enfuire 39, 49, 41, 43 & les autres nombres fuivans, les fommes toutes connues qui naissent des subtitutions vont en diminuant, celle qui vient de la substitution de 39 étant plus grande que celle qui vient de la substitution de 40, & celleci plus grande que celle qui vient de la fublitution de 40, de celleci plus grande que celle qui vient de la fublitution de 41, & ainsi de suite jusqu'à la substitution de la racine 52 qui donne zero.

or) appelle la veritable limite la grandeur 38, qui est celle de toutes les limites qui sont entre la racine 24 & la racine 52, qui étant sibilitude dans la proposée, donne la plus grande somme toute connue, les autres limites donnant chaoune de moindres sommes toutes connues : Et je dis que les limites qu'on trouve par le Problème, c'est à dire les racines de l'équation des limites, sont les veritables limites moyennes des racines de la proposée entre la premiere & la dermier racine de la proposée, c'est à dire, qu'étant substitutés dans la proposée, les sommes soutes connues qui en viennent, sont plus grandes que celles qui viennent de la fubstitution des autres limites, qui ne sont pas celles que jappelle les veritables, & lesquelles veritables limites se trouvent par le premier Problème.

Pour le démontrer, 1°, il faut fuppoler dans le fecond membre d'une équation propolée, comme x² — 114xx x² 3744x — 30240 — 0, dont les racines font 12, 42, 60, au lieu de zero, une grandeur indéterminée y, & l'on aura x² — 114xx = 3744x — 3040 — y.

2°. Il faut concevoir diffinôtement que x reprefentant tous les nombres imaginables qu'on peut fubfituer à fa place dans le premier membre , y reprefente toutes les fommes connues qui naîtront de la fubfitiration de chacune de ces grandeurs à la place de x.

Et pour concevoir difinôtement toutes ces grandeurs que reprefente  $_2$ , il faut commencer par la fubditution de zero à la place de  $\varkappa$ ; & allant fuccefivement par ordre , il faut concevoir qu'on fubditue à la place de  $\varkappa$ , après la fubdituiton de zero , un nombre il petit qu'il différe de zero moins qu'aucune grandeur donnée , quelque petite qu'elle puiffe étre , & cette grandeur moindre qu'aucune grandeur donnée , eft ce qu'on appelle une grandeur infiniment petite , ou une difference .

Il faut ensuite concevoir qu'on substitue aprés la grandeur précedente une autre grandeur plus grande, mais qui ne surpasse la précedente que d'une grandeur infiniment petite, ou d'une difference.

Concevant ainfi de fuite qu'on fubflitue des grandeurs par ordre qui ne se furpassent que d'une grandeur infiniment petite, on concevra en même temps que les sommes toutes connues qui naissent par ordre de ces substitutions, vont toujours en diminuant, & sont representées par y, & que le premier y surpasse les second d'une grandeur infiniment petite, le sécond surpasse le troisseme d'une grandeur infiniment petite, & ainsi de stitte jusqu'à et que concevant que la premiere racine de la proposée x² — 114xx + 3744x — 30440 — y, qui est 12, étant substitute à la place de x, la somme toute connue qui en vient est zero; ainsi y représente alors zero, & n'est aucune grandeur réelle, & n'a point par consequent alors de différence.

Continuant de concevoir qu'on fubfiture à la place de xu no nombre qui furquéle la premiere racine 1 x d'une grandeur infiniment petite, & enfuite une autre qui furpaffe le précedent d'une difference, & ainfi de fuite, on concevt an mès me temps que y, qui eft toujours égale à chaque formme toute connue qui vient de chacune de ces fubfituitions, devient ence une grandeur réelle qui va en augmentant d'une grandeur. infiniment petite, jusqu'à ce que concevant qu'on fubfitue la premiere limite qui elt 24, y devient la plus grande fomme toute connue que puisfent donner les fubfitutions fuccessives de chacun de tous les membres qui font entre la premiere za cine 13 & la Geonde racine et 2.

Et concevant qu'on subfittue enfuite une grandeur qui intraffe la vertiable limite 24 d'une difference, & enfuite une autre qui sursafte la précedente d'une difference, & ainsi de suite, y representera les sommes toutes connues qui naisfent de ces fubbliturions, qui vont en diminuant, & dont chacune surpassie celle qui la fuit d'une difference, jusqu'à ce que concevant que l'on últistiue à la place de x la seconde tacine 42, l'un conçoive en même temps que la somme toute connue qui naît de cette substitution est zero, & qu'ainsi y represente alors zero, & n'est aucune quantité réclle.

On continuera le même raifonnement fur les fublitutions des des grandeurs qui fonc entre la feconde racine 42 & la troifiédem racine 60, & fur les fommes reprefentées par y qui en nattront; & ainfi de fuite dans les équations des degrés plus élevés: & enfuit.

3°. On remarquera que dans les fubfittutions des grandeurs qui font entre deux racines de la propofée, par exemple des grandeurs qui font entre la première racione 12 & la feconde 42, à la place de x, les y, c'est à dire les grandeurs que reprefente y, vont toujours en augmensant d'une disference jusqu'à la fubsitution de la veritable limite 24.

Que dans la substitution de 24, l'augmentation cesse, c'est à dire qu'elle est nulle ou égale à zero, & qu'ainsi la differen-

ce de y est nulle dans cette substitution.

Et qu'enfin dans la substitution des grandeurs suivantes, jusqu'à celle de la racine 42, au lieu d'augmentation, c'est une diminution, & les y vont en diminuant jusqu'à ce qu'ils deviennent zero dans la substitution de la seconde racine 42.

Doù il suir, pour la démonstration du 10° Theorême, que lorsque l'augmentation ou la difference de y est égale à vero, alors la valeur de x est celle qui étant substituée à sa place de toutes celles que donne la substitution des autres grandeurs moyennes entre deux racines, & que cette valeur de x est la vertable limite entre ces deux racines.

Pour trouver donc les veritables limites des racines, il ne faut que prendre la grandeur qui exprime la différence de 7, la fuppofer égale à zero, & les racines de l'équation qui natra de cette fiublitution, c'est à dire les valeurs de x dans cette équation, feront les veritables limites des racines de la proposée.

Or le calcul des différences apprend que pour prendre la différence de  $x^3 - 114xx + 3744x - 30240 = y$ , il faut multiplier 3

chaque terme  $\frac{1}{2x^2 + 3744 dx} = \frac{1}{2x^2 + 3744 dx} = \frac{1}{2x$ 

de son inconnue, & par la differencielle dx; qu'il faut multiplier le dernier terme par zero, & écrire au second membre dy au lieu de y, & diviser chaque terme par x, & l'on aura la difference 2xxdx - 228xdx + 3744dx = dy.

Rrij

Il faut ensuite supposer dy = 0, & l'on aura xxxdx-228xdx + 3744dx = 0.

Il faut diviser chaque terme par dx, & l'on aura l'équation 3xx - 228x + 3744 = 01 ou divifant par 3, xx - 76x + 1248 = 0, dont les racines étant substituées dans la proposée à la place de x, les fommes toutes connues qui en naîtront, feront plus grandes que toutes celles que pourront donner les substitutions des autres grandeurs moyennes entre les racines de la propofée.

Par consequent les racines de l'équation des limites, qui est la même que celle qu'on vient de trouver, sont les veritables limites des racines de la proposée. Ce qu'il falloit démontrer.

#### COROLLAIRE I.

1 51. Si l'on conçoit dans x' - 114xx + 3744x - 30240 = 1. que y represente les plus grandes sommes toutes connues que donnent les substitutions successives des veritables limites des racines de la propofée, c'est à dire, par ce dixiéme Theorême les fommes que donnent les fubflitutions fuccessives des racines de l'équation des limites xx - 76x + 1248 = 0; & qu'on transpole y dans le premier membre; les racines de l'équation des limites xx - 76x + 1248 = o, feront des racines exactes de l'équation x1 - 114xx + 2744x - 30240 - y = 0; car les racines 24 & 52 de l'équation des limites étant substituées l'une aprés l'autre dans l'équation  $x^3 - 114xx + 3744x - 30240 - y = 0$ , la fomme qui viendra de la 1" substitution sera + 7776; & y representant cette même somme là, l'on aura + 7776 - 7776 = 0, ainfi la premiere racine 24 de l'équation des limites étant substituée à la place de x dans l'équation xt - 114xx + 3744x - 30240 - y = 0, donne zero; 24 est donc une racine de cette équation. La somme qui viendra de la substitution de 52 sera - 3200; & y representant cette même fomme . - y fera égal à + 3200; ainsi I'on aura - 3200 + 3200 = 0. La seconde racine 52 de l'équation des limites étant substituée à la place de « dans x1 - 114xx + 3744x - 30240 - y = 0, donnant zero, est donc une racine de cette équation.

#### COROLLAIRE II.

152. Do ù il fuit que chaque équation lineaire comme x - 24= 0, x - 52 = 0, dont le premier terme est x, & le second l'une des racines de l'équation de simites, est un diviseur exact de l'équation  $x^2 - 114xx + 3744x - 3049 - y$ = 0, & de l'équation  $x^2 - 114xx + 3744x - 3049 - y$ en (upposant que y represente par rapport a x - 24 = 0, la somme toute connue +7775, que donne la substitution de 24 à la place de x dans la proposée, & Que y represente par rapport a x - 52 = 0, la somme toute connue - 3200 que donne la substitution de 52 à la place de x dans la proposée.

#### COROLLAIRE III.

153. APRE's avoir transposé y du second membre dans le premier membre d'une équation x3—114xx + 3744x — 30240

= 0, fi on la divise par son équation des limites xx - 76x + 1248 = 0, & aprés être arrivé à un reste où x ait un degré de moins que dans le diviseur xx - 76x + 1248 = 0, on divise ce diviseur par ce premier reste; & qu'on continue la methode de chercher le plus grand diviseur commun, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un reste yy -4576y + 24883200 = 0, dans lequel \* ne fe trouve plus, & qui n'a d'inconnue que y, & qu'on suppose ce reste yy - 4576y + 24883200 égal à zero, & le dernier diviseur où x est lineaire aussi égal a = 2000, qui est = 392x + 17184 - y = 0, ou = 392x- 17184 + y = 0. Il suit du Corollaire précedent que le reste, ou l'équation yy - 4576y + 24883200 = 0, (qui sera toujours du même degré que l'équation des limites, comme l'operation le demontre, ) aura pour ses racines, où pour les valeurs de y, les fommes toutes connues que donnent les fubstitutions successives des racines de l'équation des limites à la place de x dans la proposée, qui sont ici + 7776 & - 3200; & en mettant successivement ces valeurs de y dans le dernier diviseur où x est lineaire, c'est à dire dans 1922. - 17184 = 0, l'on aura les deux équations lineaires x - 24

= 0, N - 52 = 0, qui sont les diviseurs communs aux Rr'iij 318 Equations  $x^{1} - 114xx + 3744x - 30240 = 0$ , où y repre-

fente fuccessivement + 7776 & - 3200, & xx - 76x + 1248 = 0, & qui contiennent les racines de l'équation

des limites xx - 76x + 1248 = 0. Ce Corollaire est une suite évidente du précedent & de la methode de trouver le plus grand diviseur commun de deux équations: car les racines de 19 - 4576y + 24883200 = 0, sont telles, qu'étant substituées à la place de y dans le dernier diviseur où x est lineaire, qui est 392x - 17184

=0, & dans x3 - 114xx + 3744x - 30240 =0, l'équa-

tion lineaire est changée en deux autres, qui divisent exactement l'équation des limites, & qui par consequent en contiennent les racines; & ces mêmes équations lineaires divifent aussi exactement x1 - 114xx + 3744x - 30240 = 0,

où l'on suppose à la place de y, ses deux valeurs + 7776 . - 3200

# COROLLAIRE IV.

Pour les racines égales.

154. OIT une équation qui a des racines égales x4 = 16x5 + 72xx - 64x + 16 = 0, dont l'équation des limites est  $x^3 - 12xx + 36x - 16 = 0$ ; qu'on mette y à la place de zero, (conformement à la supposition du 2º Corollaire qui précede. ) l'on aura  $x^4 - 16x^1 + 72xx - 64x + 16 = y$ . Les racines de l'équation des limites étant substituées successivement à la place de « dans cette équation, les sommes tou-

\* 152-tes connues qui en viendront feront les valeurs de y \*; par consequent les racines égales étant communes à la proposée & à l'équation des limites, il y aura tout autant de valeurs de y égales à zero, qu'il y aura de ces racines communes.

#### COROLLAIRE V.

Qui contient une metbode pour connoître quand une équation proposée a des racines égales .

J'où il suit & du troisième Corollaire, que si l'on transpose y dans le premier membre ; qu'on cherche ensuite le plus grand diviseur commun de  $x^4 - 16x^3 + 72xx - 64x + 16 = 0$ , & de l'équation des limites  $x^3 - 12xx + 36x$ 

- 16 = 0. & qu'on continue l'operation jusqu'à ce qu'on foit arrivé à un reste où x ne se trouve plus, & qui n'ait pour inconnue que y, en supposant ce reste égal à zero ; il y aura autant de y égaux à zero dans l'équation de ce reste. qu'il y a de racines communes à la proposée x\* - 16x3 + 72xx - 64x + 16 = 0, & à l'équation des limites x -12xx + 36x - 16 = 0, ce qui marquera qu'il y a des racines égales dans la propofée; c'est à dire, y auroit trois dimensions dans l'équation faite du reste, si les quatre racines de la proposée étoient inégales, mais au lieu de cela, y n'aura que deux dimensions, s'il y a une racine commune à la proposée & à l'équation des limites ; y n'aura qu'une dimension dans l'équation du reste, s'il y a deux racines communes; & y se trouvera entierement égale à zero dans l'équation faite du reste, si toutes les racines de l'équation des limites font auffi les racines de la proposée. & que les quatre racines de la proposée soient égales.

Dans cet exemple on trouve pour reste y — 144 = 0, ce qui fait connoître qu'il y a deux racines communes à la proposée & à son équation des limites, & que la proposée

contient par consequent des racines égales.

D'ai fon voit que pour connoître di une équation propofée contient des racines égales, il n'y a qu'à ajouter — y à fon dernier terme, & enfuite cherchet le plus grand divifeur commun de cette équation & de fon équation des limites ; & continuer l'operation jusqu'à ce qu'on ait un refle qui n'ait que y pour inconnue, & fuppoier ce refle égal à zero. Si l'inconnue y est au même degré dans cette égal à zero. Si l'inconnue y est au même degré dans cette foution, qu'est x dans l'équation des limites, c'est une marque qu'il n'y a pas de racines égales dans la proposée. Si l'inconnue y est à un degré moindre dans cette équation du refle que celui de x dans l'équation des limites, c'est une marque qu'il y a des racines égales dans la proposée.

#### SECTION III.

Où l'on explique differente: methodes pour trouver les racines d'une équation lorsqu'on a deux limites pour chacune.

# PROBLÉME III.

156. UAND on a deux limites d'une vatine d'une équation namerique, l'une moindre & l'autre plus grande que cette ratine; ou, ce qui revient au même, logque la fublitation de l'une & onfuite de l'autre à la place de l'inconnue, donne des fommes toutes connue dont les fignes (ont different ; trouver cette ratine quand elle est commenfarable; en trouver ent valeur approchée quand elle est incommensarable à Continuer l'approximation tant qu'un voucha.

# PREMIERE METHODE PAR SUBSTITUTION OU PAR DIVISION.

On appliquera la methode à un exemple en l'énonçant pour la rendre plus claire.

Il faut trouver les racioes de xx — 76x + 1248 = 0; |les limites de la plus petire font zero & 38; la premiere étant fubliturée donne —, & la feconde donne —; les limites de la plus grande font 38 & 77; la premiere étant fublituée donne —, & la feconde donne +.

1°. On prendra la difference des deux limites, & l'on ajoutera la moitié de cette difference, prife en nombres entiers, à la moindre limite, ce qui donnera une fomme; ains la difference des deux limites zero & 28 de la premiere racine, est 28, dont la moitié est 19, & la somme de la moindre limite zero & de cette moitié, est 19. La difference des deux limites 28 & 77 est 29, dont la moitié est 19 ou 20 3 on prendra laquelle on voudra, quand la difference est un nombre impair: on ajoutera cette moitié à la moindre limite 38, & la somme sera 57 ou 38, il n'importe pas laquelle on prenne.

2°. On substituera la somme qu'on vient de trouver à la place de l'inconnue « dans la proposée; ainsi on substituera 19 pour la première racine, & + 57 pour la seconde; ou , ce qui revient au même , on diviéra l'équation propolée par l'equation lineaire  $\times$  moins cette fomme , celt à dire par x-19=0 , pour trouver la première racine , & par x-57=0 , pour trouver la feconde . On remarquera le figne de la fomme toute conne qui viendra de la tibilitution , ou du reste qui viendra de la division , & s'il est conforme au figne que doit donner la première limite , ou à celui que doit donner la feconde limite ; par exemple en subdituant 19, on trouve le signe  $\rightarrow$  conforme au signe que donne la moindre limite zero des deux limites o & 53 & de la première racine ; en substituans 77, on trouve le signe  $\rightarrow$  conforme au signe que donne la plus grande limite 77 des deux limites 38 & 77 de la feconde racine

3º. On laissera à present comme inutile celle des deux limites d'une racine dont la grandeur, substitute à la place de x, a donné le signe, & on prendra cette grandeur à sa place pour être une des limites de la racine qu'on cherche, avec l'autre limite dont la grandeur substitué

n'a pas donné le figne.

Dans notre exemple en cherchant la première racine de la propolée dont zero & 38 font les limites , la grandeur 19 ayant donné le figne de la moindre limite zero , c'est à dire +-, la limite zero fera deformais inutile pour trouver la première racine ; on prendra à sa place la grandeur 19 qui a donné le même signe +- de la première simite zero , & sa seconde limite sera , & sa seconde simite zero , & sa seconde limite sera ; se sa seconde simite zero , & sa seconde limite sera ; se la seconde simile s

On trouve de même en cherchant la seconde racine, que la grandeur 57 étant substituée à la place de «, donne le signe + de la plus grande des deux limites 38 & 77 de la seconde racine; a infi il faut laisser la plus grande limite 77 comme inutile; & prendre à se place la grandeur 57 pour la plus grande limite, & la plus petite 38 demeure la même.

Il faut à prefenc chercher la premiere racine de la propoée entre les nouvelles imines 19 & 28, & la feconde entre les limites 28 & 57, en faisant une operation femblable à celle du premier & du fecond article, c'est à dire en prenant, pour trouver la valeur de la 1º racine, la motité de la difference de se deux limites 19 & 28, laquelle motité est 9, 1º ajoutant à la moindre limite 19, c equi donnera la somme a8, & substituant cette grandeur 28 à la place de x dans la Sf

Secretary Cample

propofée: & comme la fomme qui en vient a le figne —j qui est celui que donne la úbstitution de la plus grande limite; il faut laisser la limite; 38 comme inutile; & metre à sa place 28 pour la plus grande limite de la premie-re racine, dont la plus petite limite fora 19; & continuer l'operation en ajoutant la moitié en nombres entiers de la difference 9 des deux deriners limites 19 & 28; laquelle moitié est 5 ou 4, à la plus petite limite 19, ce qui donnera la somme 24, & substituant cette grandeur 24 à la place de x dans la proposée: Et comme on trouve que la somme qui en vient est zero, la grandeur 24 est la plus petite racine de la proposée.

On cherchera la seconde racine comme on a fait la premiere, en prenant 9 qui est la moitié de la différence 19 qui se trouve entre les deux dernieres limites 38 & 57 de la seconde racine de la proposée, & ajoutant cette moitié 9 à la moindre limite, la fomme sera 47, qui étant fubflituée à la place de « dans la proposée , donne le signe - conforme à celui qui vient de la fubstitution de la moindre limite 38. On laissera la limite 38 comme inutile, & on prendra à sa place 47, & la plus grande limite fera encore 57; ainsi les deux limites de la seconde racine feront 47 & 57. On prendra 5, qui est la moitié exacte de leur difference, qui est 10, on l'ajoutera à la moindre limite 47, & la somme sera 52; on substituera 52 à la place de « dans la proposée, & l'on trouvera que la somme qui en vient est zero ; ce qui fera voir que la grandeur ya est la seconde racine de la proposée,

### REMARQUE.

Le di visible qu'en cherchant une racine, par cette methode, entre deux limites, entre lesquelles cette racine est une grandeur moyenne, on augment à chaque operation la plus petite limite, ou l'on diminue la plus grande; c'est pourquoi on arrive ensin à touver la racine même, quand elle ett commensurable. Mais quand en suivant la methode, on arrive à doux limites, l'une moindre, & l'autre plus grande que la racine, ou qui donnent par leur substitution des signes disièrens, qui ne disferent entr'elles que de l'unité, il et certain que la racine et incommensurable; car on suppose l'équation sans fractions, & que son premier terme n'a pas d'autre coëficient que l'unité; ainsi sa racine étant entre deux nombres qui ne different que de l'unité, elle ne peut pas être un nombre entier; & on a démontré \* qu'une fraction ne \*34. peut pas être la racine d'une telle équation.

#### Continuation de la premiere metbode.

N continuera d'augmenter par la methode la moindre limite, & de diminuer la plus grande limite de la racine qu'on cherche, jusqu'à ce qu'on trouve une grandeur qui étant substituée à la place de l'inconnue, donne zero; ou, quand la racine est incommensurable, jusqu'à ce qu'on ait trouvé deux limites, l'une moindre que la racine, & l'autre plus grande, qui ne different entr'elles que de l'unité; & alors la moindre limite sera la valeur approchée de la racine, plus petite que la racine, & la plus grande limite fera la valeur approchée plus grande que la racine; & l'une & l'autre valeur approchée ne different pas de la

racine exacte de l'unité entiere.

Pour continuer l'approximation, on se servira ordinairement de la troisséme methode qui suit , comme étant la plus courte, mais on le pourra faire aussi par cette premiere, le calcul en fera un peu plus long; on prendra : qui est la moitié de la disference des deux dernières limites, qui ne different entr'elles que de l'unité, & on l'ajoutera à la moindre des deux dernieres limites; on substituera cette grandeur à la place de l'inconnue, & on la prendra au lieu de la limite dont elle donnera le figne. Enfuite on prendra la moitié de la différence qui est entre cette nouvelle limite & l'autre limite qui est demeurée, on ajoutera cette moitié à la moindre de ces deux limites, & la fomme sera la grandeur 'qu'il faut substituer à la place de l'inconnue dans la proposée, & on prendra cette grandeur au lieu de la limite dont elle donnera le figne.

On continuera ainsi de trouver des valeurs qui approchent de plus en plus à l'infini de la racine exacte, qu'on ne peut pas trouver autrement, puisqu'elle est incommen-

furable.

Exemple où les racines font incommensurables.

Pou R trouver les racines de l'équation xx — 20x → 65 = 0, dont la premiere a pour limites zero & 10x, la feconde 10 & 21 : 1º, on prendra la moitié de la difference des limites zero & 10, laquelle moitié est 5, on l'ajoutera à zero, & la fomme fera 5; on fubstiuera 5 à la place de x dans la proposée, & l'on trouvera la fomme toute connue — 10; ansi 5 donnant le signe — de la plus grandce des écux limites o & 10, on prendra 5 pour la plus grande limite au lieu de 10, & zero demeurera pour la moindre limite.

On prendra la plus grande moitié en nombres entiers de la difierence des limites o & 5, cette moitié est 3, on la substituera à la place de x, & elle donnera  $\leftrightarrow$  14; ainsi 3 donnant le signe de la moindre des deux limites zero & 5, no prendra 3 pour la moindre limite au lieu de zero, & 1 plus grande sera 5; on ajoutera x, qui est la moitié de la disserace de ers deux limites 3 & 5, à la plus petite 3, & on substituera la somme  $\leftrightarrow$  au lieu de x, & l'on trouvera qu'elle donne la somme  $\leftrightarrow$  x, qui a le même signe  $\leftrightarrow$  que donne la moindre limite.

L'on a donc les deux limites 4 & 5, qui ne different que de l'unité, dont l'une donne + & l'autre - ; ainsis

la premiere racine de la proposée est plus grande que 4, & moindre que 5, & elle est incommensurable.

Pour en trouver la valeur en fractions qui en approche tant qu'on voudra, o prenden  $\frac{1}{2}$  qui est la mointé de la différence 1 des deux limites 4, 6, 1, on lajoutera 1 la mointé limite 4, 6, la forme fera  $4\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ ; on fublituera  $\frac{1}{2}$  à la place de x dans la propolée, 6, de nt rouver la former toute connuc  $-4\frac{1}{2}$ , qui a le figne - que donne la plus grande des deux limites 4, 6, 5 anife op prendre  $\frac{1}{2}$  au lieu de  $\frac{1}{2}$ , 6 les deux limites ou valeurs approchées de la premiere racine feront  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . On prendra  $\frac{1}{2}$  qui el la moitié de la différence  $\frac{1}{2}$  de ces deux limites  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ , on ajoutera extre moitié  $\frac{1}{2}$  à la plus petite  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  a lieu de  $\frac{1}{2}$  de  $\frac{1}{2}$  la grandeur qu'on fubliture a à la place de x dans la propolée,  $\frac{1}{2}$  on trouvera la forme  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ , qui a le figne que donne la plus grande des deux limites  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ; a airlo no prên-

dra 4 au lieu de la plus grande limite, & 4 demeurera

pour la plus petite.

On continuera l'approximation en ajourant \(\frac{1}{2}\), qui est la moité de la disférence des deux dernieres limites 4, 4\frac{1}{2}\), à la moindre 4; & l'on subdituera la somme 4\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)-\(\frac{1}{2}\) a la place de x dans la proposée; & l'on trouvera la somme \(\frac{1}{2}\)-\(\frac{1}{2}\), qui al encore le signe que donne la plus grande limite \(\frac{1}{2}\); ainsi on prendra \(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\) qui a plus grande limite \(\frac{1}{2}\), & \(\frac{1}{2}\), & \(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)+\(\fr

Pour continuer l'approximation, on ajoutera  $\frac{1}{12}$ , qui est la moité de la difference des deux limites 4,  $\frac{1}{47}$ , à la moinde limite 4,  $\frac{1}{47}$  de On fublituera la fomme  $\frac{1}{47}$  =  $\frac{1}{47}$ , à la place de x dans la proposée, s on trouvera la fomme toute connue  $\frac{1}{472}$ , a ju a le même signe que donne la fublitution de la moindre limite 4; ainsi  $\frac{1}{477}$  fera une valeur approchée de la premiere racine moindre que la premiere racine, s  $\frac{1}{47}$  es que une valeur approchée de la même racine plus grande que cette racine, qui est entre  $\frac{1}{472}$  es  $\frac{1}{472}$  es

On peut continuer l'approximation à l'infini : mais l'approximation qu'on vient de faire suffit pour faire concevoir

la methode.

a\*. On appliquera la même methode à la recherche de la feconde racine de la propolée, dont les limites font 10 & 21 3 & aprés avoir trouvé qu'elle eft entre 15 % 26 6, on continuera l'approximation en fractions, en aputant à la moindre limite 15, la moité de la différence qui efferte es 5 % 16, c'est à dire ½; & on substitutera la somme 15½ à la place de « dans la propolée, & le reste comme dans l'approximation de la première racine.

Cette premiere methode est évidente aprés tout ce qui précede, puisqu'elle en est une suite necessaire, & elle n'a

pas besoin de démonstration.

Seconde methode par le moyen de la transformation, qui sert à diminuer & à augmenter les racines.

157. POUR rendre la methode plus facile à entendre, on l'appliquera à un exemple en l'énonçant, & l'on fera en même temps les raisonnemens qui la démontrent. Soit l'équation xx — 76x + 1248 = 0, dont il faut trouver la plus petite racine par cette methode; les limites de la place de x, donne une fomme toute connue qui a le figne +; la plus grande 38, qui étant fublituée à la place de x, donne une fomme toute connue qui a le figne +; la plus grande 38, qui étant fublituée à la place de x, donne une fomme qui a le figne -

Il faut commencer par la moindre limite 19, & fupposer + 19 + une indéterminé f = x, & substitue + 19 + f = x à la place de x dans la propose, comme on le voir. dans l'exemple figuré; le dernier terme de la transormée qui en viendra, aura toujours le même figne que donne la moindre limite; dans notre exemple il a le si-

gne +.

38. Il est évident \* que par cette premiere transformation, l'on diminue la premiere & plus petite racioe dont on fait la recherche, de la grandeur 19; ainst on la peut déja concevoir comme partagée en deux parties, dont l'une est la moindre limite 10, & l'autre est la plus petite racine de la transformée, dont il faut continuer la recherche. Il est de même évident quistant la moindre limite 19 de la plus grande 38, la dissernot 19 surpasse la premiere racine de la transformée, puisque 38 surpasse la premiere racine de la transformée, puisque 38 surpasse la premiere racine de la proposée; ainst il faut prendre la moitié en entiera 9 ou 10, il n'importe pas laquelle, de la dissernote 29, & supposée cette moité 9 + une nouvelle indéterminée 2, égale à la premiere indéterminée f, & substitute + 9 + g = f à la place de f dans la premiere transformée.

La seconde transformée qui vient de cette substitution, ayant 30. le signe — au dernier terme, on est assuré \* que la premiere racine de la premiere transformée est devenue négative dans la seconde, & qu'ainst on la trop diminuée en la dimi-

nuant de 9.

On sçait donc déja que la premiere racine de la proposée est plus petite que 19 + 9 = 28, &c que la grandeur dont elle est plus petite que 28, est moindre que 9. Cest pour-quoi il saut diminuer la premiere racine de la seconde transormée qui est négative , d'une grandeur moindre que 9 c'est à dire, il faut prendre la moitié de 9 en entiers qui est 4, la rendre négative , supposée -4 + une nouvelle indéterminée 9, égale à l'indéterminée 9, & substituer -4

 $\Rightarrow b = g$  à la place de g dans la feconde transformée: Et comme l'on trouve que le demier terme de la troifiéme transformée qui vient de cette fublituition, est zeros il est évident \* que la grandeur 4 est justement celle dont la pre-\* 37-mierracine de la feconde transformée avoit été trop diminuée. Re qui étoit dévenue négative par cette diminuition; & qu'ainsi 4 est la grandeur qu'il faut ôter de  $\Rightarrow$  28, pour avoir la racine qu'on cherche, qui est par consequent 19  $\Rightarrow$  9  $\Rightarrow$  4  $\Rightarrow$  24. Ce qu'il falloit trouver.

Exemple figuré pour trouver la plus pétite tacine de léguation xx - 76x + 1148 = 0, dont la moindre limite est 19, qui étant [lossitinde à la plute de x, donne une fomme qui a le figure +, & dont la plus grande limite est 38, qui donne le gene -.

EQUATION PROPOSEE.

xx - 76x + 1248 = 0. I L faut commencer par la moindre limite 19, & fuppofer xx = -361 + 38f + 38f + 5f xx = -361 + 38f + 5fxx = -361 + 38f + 5f

- 1248 = + 1248

Il faut ôter la moindre limite Première
19 de la plus grande 38, & transforprendre la moitié en entiers, mée.
qui est 9, de la différence qui

eft 19, & fuppofer

9 ayant donné au demieri Sconde; terme de la transformée le transfor de liquiée. mite 38, il faut prendre la moité de 9 en centres qui eff. 4. & lui donner le figne —

 $\begin{array}{c|c} & \text{dispose} \\ \hline -4+b=g & 20g = +16-8b+bb \\ \hline -20g = +80-20b \end{array}$ 

Etant arrivé à une transfor |Troiféme| mée dont le dernier terme |transfor-dernier| = 0 — 28b + bh eff zero, la racine est com-|mée| — |mee| mensurable, & elle est égale à la fomme des grandeurs connensurable,

nues des équations lineaires qui ont servi aux transformations; ainsi x = + 19 + 9 - 4 = 24. Ce qu'il falloit trouver.

En diminuant la premiere racine de la propofée par les transformations, on diminue aussi la seconde; ainsi en ajoutant la premiere racine 24 à la racine 28 de la derniere transformée qui est lineaire, la somme 25 est la seconde racine de la proposée, dont cependant on va faire la recherche par la methode, pour la faire mieux concevoir.

On trouvera donc de même que la seconde racine est 52, onen voit les operations dans l'exemple figuré.

Pour trouver la plus grande racine de XX — 76x + 1248 — 0, dont la plus petite limite est 38, qui étant substituée, donne le signe —, & la plus grande est 77, qui étant substituée, donne le signe +-.

On supposers +38+f=x  $\begin{vmatrix} xx \\ -76x \\ +1248 \end{vmatrix} = +1248$ 

On ôtera la moindre limite Premiere 38 de la plus grande 77, & on transforprendra la moitié en entiers mée.

19 de la difference 39, & on supposera

—196**+**ff

+19+g=f |f| = +361+38g+gg=-196

+ 19 donnant au dernier Seconde terme de la transformée le transforfigne + de la jplus grande li mée. mite 77, on prendra en entiers la moitié 9 de 19, & on

→ 165 38g → gg

fuppofera.

\_

Etant arrivé à une transfor- 4° transmée dont le dernier terme formée.

there can be defined in the commenfurable, & elle eff each  $\lambda$  racine qu'on cherche est commes de équations let est égale à la somme des grandeurs connus des équations let res qui ont fervir aux transformations; ainsi la plus grande racine de la proposée est  $x = \pm 38 \pm 19 = 9 \pm 4 = 52$ . Ce qu'il falloit trouver.

continuation de la metbode quand la racine qu'on cherche est incommensurable.

ORSQU'EN cherchant une racine par cette methode, on arrive à une transformation où l'on est obligé pour continuer, de prendre la moitié de l'unité, la racine qu'on cherche est incommensurable, n'étant pas un nombre entier, puisqu'on trouveroit une transformée dont le dernier terme féroit zero; c'est à dire, on trouveroit la racine exactement, si elle étoit un nombre entier; elle ne peur pas être aussil une fraction, \*ca ron supposé la propée fast prâctions, \* 34. Expusion et control de l'order de l'unité.
Dans ces cas la somme de toutes les quantités connues des équations lineaires qui on tervi aux transformations, est la valeur approchée en nombres entiers de la racine qu'on cherche.

On continuera tant qu'on voudra l'approximation en prenant 2, c'est à dire la moitié de l'unité précedée du signe + ou -, selon que le dernier terme de la derniere transformée aura le signe de la moindre ou de la plus grande limite, c'est à dire + dans le premier cas, & - dans le second; & on sipposera + ou - : + une nouvelle indé-

It

terminée, égale à l'indéterminée de la derniere transformée, & le reste comme dans l'exemple figuré qui suit.

# EXEMPLE FIGURE.

Pour trouver la plus grande racine de xx - 20x+65 = 0,

| On Supposera +10+                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| On ôtera la moindre limite Première 10 de la plus grande 21, on tramfor- prendra la moitié en entiers mée. 6 du refle 11, & on fuppofera |                                                                                           |
| +6+g=f                                                                                                                                   | $\begin{vmatrix} ff \\ -35 \end{vmatrix} = +36 + 12g + gg$                                |
| Le dernier terme de c<br>transformée ayant le fign<br>de la plus grande limite<br>nombre 6 est trop grand<br>faut en prendre la moit     | cette Seconde<br>c + transfor-<br>, le mée.<br>1, il                                      |
| & supposer                                                                                                                               | , ,                                                                                       |
| -3 + b = g                                                                                                                               | $\begin{vmatrix} 88 & = +9 & -6b + bb \\ + 12g & = -36 + 23b \\ + 1 & = +1 \end{vmatrix}$ |

# 2 # i = b

Le dernier terme ayant le Quatriéfigne — de la moindre limi-me transte, on ôtera 2 du reste précedent 3, il restera 1, dont il faut prendre la moitié ; , &

- 10 + 10i + ii

+:+k=i

fuppoler

# = + \frac{1}{4} + 1\k + \k \
= + 5 + 10\k = - 10

Le dernier terme ayant en Cinquiécore le signe —, il faut ôter me tranidu dernier relle 1, & pren-formée. dre la moitié du reste ½, laquelle est ½, & supposer

-- 4 + 11k + kk

+++=4

 $\begin{vmatrix} kk \\ + 11k \\ -4 \frac{1}{4} \\ = -4 \frac{1}{4} \end{vmatrix} = -4 \frac{1}{4}$ 

Le dernier terme ayant en- Sixième core le figne —, il faut ôter transfor- du dernier reste ; il reste-mée. ra ; dont il faut prendre la

-115+111/h-11

moitié  $\frac{1}{4}$ , & supposer  $\frac{1}{4} + m = I$ 

Le dernier terme ayant en- Septième core le figne — de la moin-transfor- dre limite, la somme de tou-mée.

- 11 + 47 m + mm

tes les grandeurs connues des équations lineaires qui ont fervi aux transformations, est une valeur approchée moindre que la racine qu'on cherche; a sins + 10 + 6 - 3 + 2 +  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac$ 

refle ; , laquelle moitié est ; , & supposant + ; ; + m = m, &c. Quand zero est une des limites de la racine qu'on cherche, la faut prendet la moitié de la plus grande limite; & supposer cette moitié positive plus une indéterminée, égale à l'inconnue de la proposée, & continuer l'operation comme dans les exemples precedents.

Par exemple si l'on cherche la premiere racine de xx -20x + 65 = 0, dont la moindre limite est zero, qui étant fublituée à la place de l'inconnue, donne +, & la plus grande limite est 10, qui étant substituée donne -, il faut prendre la moitié de 10 qui est 5, & supposer +5 + f = x, & faire l'operation comme dans les exemples précedens.

Cette seconde methode est démontrée par les raisonnemens nu'on a faits en l'énonçant.

Troisième methode par le moyen de la transformation, qui ser?

#### AVERTISSEMENT.

1/8. CETTE methode sert à trouver une valeur approchée d'une racine d'une équation qui en differe moins que de 1/10, ou

100, ou 1000, ou 1000, & ainfi à l'infini.

On peut l'appliquer immédiatement à la recherche d'une racine dont on a deux limites, June moindre & l'aure lupus grande que cette racine: mais pour éviter la longueur du calcul, il est mieux de trouver par la premiere methode, a vant de se servir de cette troissem, deux valeurs en entiers approchées de la racine, qui ne différent entrelles que de l'unité, & il faut ensuite se servir de cette troissem methode pour trouver des valeurs en fractions decimales, qui approchent tant qu'or voudra de la racine.

1°. Il faut mettre un zero devant le coëficient du fecond terme, c'eft à dire, multiplier ce coefficient par 10, fi l'on veut une valeur approchée qui ne differe de la racine que de 1, il faut mettre deux zeros, fi l'on veut une valeur qui ne differe que de 1, il faut mettre trois zeros, fi l'on veut une valeur qui ne differe que de 1, 2, 2 à ainfi de fuite.

Il faut mettre devant le coëficient du troisième terme deux fois autant de zeros qu'on en a mis au second terme; devant celui du quatrième terme, trois sois autant de zeros; devant le coëficient du cinquiéme terme, quatre fois autant de zeros qu'on en a mis au second terme, & ainsi de suite.

Par exemple si l'on a mis deux zeros au second terme, il en faut mettre deux sois deux, c'est à dire quatre zeros au troisseme; trois sois deux, c'est à dire six zeros au quatrième terme. & ainsi de suite.

2°. Il faut mettre devant chacune des deux limites autant

de zeros qu'on en a mis au fecond terme.

3°. Il faut ensuite par la premiere methode, trouver deux valeurs approchées de la racine qu'on cherche, qui ne different entrelles que de l'unité.

rent entrelles que de l'unite

4º. Enfin il faut écrire chaque valeur fur une ligne pour les numeraeurs, & écrire au deffous de chacune pour dénominateur, l'unité avec autant de zeros qu'on en a mis au fecond terme. Ces deux fractions font les valeurs approchées qu'on cherchoit.

#### EXEMPLE.

Pour trouver une valeur approchée de la plus petite racine de xx - 20x + 65 = 0, qui n'en differe pas de  $\frac{1}{1000}$ , dont on a par la premiere methode les deux limites approchées en entiers 4 & 5, qui ne different entr'elles que de l'unité; 1º. on mettra trois zeros au second terme, & six au troifiéme, & l'on aura la transformée xx - 20000x + 65000000 = 0, dont les racines sont celles de la proposée, multipliées chacune par 1000, 2°. On mettra autant de zeros devant chacune des limites 4 & 5, qu'on en a mis au second terme, & l'on aura 4000 & 5000 pour les limites de la transformée. 3°. On cherchera par la premiere methode deux valeurs approchées en entiers, qui ne différent entr'elles que de l'unité. de la premiere racine de la transformée, dont la moindre limite est 4000, qui donne +, & la plus grande 5000, qui donne -, & l'on trouvera que ces valeurs font 4094 & 4095. 4°. Il faut écrire ces valeurs en fraction, & leur donner 1000 pour dénominateur, & l'on aura 4094 & 1000 pour les valeurs approchées de la premiere racine de la proposée xx - 20x + 65 = 0, dont la premiere 1000 est moindre que cette racine, & la seconde 4095 est plus grande, & l'une & l'autre n'en different pas de

Il est si facile d'appliquer cette methode à tous les exemples qu'on voudra, qu'il est inutile d'en grossir ce traité.

## Démonstration de cette methode.

"s. l'ée, multipliées chacune par 1000 \*; les limites de la propo-"s. l'ée, multipliées chacune par 1000 \*; les limites de la pre-"tont" miere racine de la propolée, qui font 4 & 5, étant multilimité, pilées par 1000, font les limites de la premiere racine de la "120 transformé \*; nar confevuent les valeurs Aout & 4000 \*

"149. transformée \*; par confequent les valeurs 4094 & 4095 qu'on trouve en employant la premiere methode, font les valeurs approchées de la premiere racine de la transformée; il est donc évident qu'en divifant ces valeurs par 1000, les fractions qui en naîtront feront les valeurs approchées de la premiere racine de la propotée.

Il est clair que cette démonstration est generale, & qu'on ne l'a appliquée à un exemple que pour la rendre plus facile & plus courte.

Quatriéme methode par le moyen de la transformation, qui fert à diminuer & à augmenter les racines des équations, mais d'une manière un peu différente de la seconde methode.

### AVERTISSEMENT.

OIQU'ON puisse se servir de cette methode pour approcher à l'infini d'une racine d'une équation, lorsqu'on en conncit deux limites quelconques, l'une moindre & l'autre plus grande que la racine, a vec le signe que donne chacune de ces limites, étant substituées dans l'équation à la place de l'inconnue, & même lorsqu'on ne connoît qu'une des deux limites de la racine qu'on cherche, pourvu qu'on spache si elle est moindre ou plus grande que cette racine, & le signe qu'el-le donne, étant substituée dans l'équation à la place de l'inconnue; cepredant on abregra de beaucoup le calcul, si l'on trouve par la premiere methode les limites qui ne différent pas de la racine qu'on cherche de l'unité entires . Cest à dire, qui ne différent entrélles que de l'unité entires .

On appliquera cette methode à un exemple en l'énonçant, pour la faire mieux concevoir, de l'on fera dans les operations qu'elle preferit, les raifonnemens qui en font la démonfration, qu'on mettra dans la demiere evidence dans les re-

marques.

Soit proposé de trouver par cette methode les racines de l'equation x4 - 80x1 + 1998xx - 14937x + 5000 =0. qui font toutes incommensurables; la premiere & plus petite racine est moindre que l'unité, & elle est plus grande que qui étant substituée à la place de x, donne une somme toute connue qui a + , & elle est moindre que + qui donne -; la seconde est entre 12 qui donne -, & 13 qui donne +; la 3º racine est entre 32 qui donne + , & 33 qui donne - ; la 4º est entre 34 qui donne -, & 35 qui donne +.

Pour trouver celle de ces racines qu'on voudra, par exemple la seconde qui est entre 12 qui donne -, & 13 qui donne + , 1°, on supposera la moindre limite 12 plus une indéterminée f, égale à x, & l'on aura + 12 + f = x; fi on vouloit se servir de la plus grande limite 13, on supposeroit 13 - f = x. On substituera dans la proposée 12 + f = x,

à la place de x : (En voici l'operation.)

$$x^4 = +20736 + 6913f + 864ff + 48ff + f^6$$
  
 $-80x^4 = -138140 - 34560f - 2880ff - 86f^6$   
 $+1998xx = +28771 + 47953f + 1998ff$   
 $-14937x = -179344 - 14937f$   
 $+5000 = +5000$ 

& l'on aura la =-4036 +5367f -18ff -32f'+f'; transformée on la supposera +gf -pff  $-nf^3 +f^4$ representée par

Il est évident \* que les racines de la transformée sont celles de la proposée, diminuées chacune de la quantité 12, parcequ'elles font toutes positives. Ainsi la premiere ou plus petite racine de la proposée étant moindre que 12, elle est trop diminuée pour demeurer politive, & elle est devenue négative ; & la seconde racine qu'on cherche étant diminuée de 12 dans la transformée, elle est encore positive, & sa grandeur dans la transformée est exactement le reste de la seconde racine de la proposée, dont on a ôté la grandeur 12; c'est à dire, le reste de la seconde racine de la proposée, après en avoir ôté 12, est la plus petite des racines qui restent positives dans la transformée; d'où l'on voit que pour avoir la valeur approchée de la feconde racine de la proposée, il faut trouver la valeur approchée de la plus petite des racines positives de la transformée, ajouter cette valeur approchée à la quantité 12, & la somme sera la valeur approchée de la seconde racine de la proposée.

Pour trouver cette valeur approchée de la plus petite racine de la transformée , c'est à dire la plus petite valeur de f dans la transformée , il y a deux manieres : Et pour faire des formules pour l'une & pour l'autre de ces manieres , il faut f efervir de l'équation litterale o = -r + gf - gf - gf  $-r f^g + r f^s$ .

Premiere maniere de trouver la valeur approchée de f.

Let premiere maniere est de se servir d'abord des deux derniers termes seuls + qf - r = 0 de la transformée, en négligeant tous les autres dans ledquels les puissances de f vont en diminuant, puisque f est moindre que l'unité, & de supposer ces deux derniers termes égaux à zero; & lon autra  $f = \frac{\pi}{2}$ .

Cette valeur de f est un peu trop petites car puisque  $r = qf - pff - nf^2 + f^2$ , illest visible que  $f = \frac{r}{2 - h^2 - nf_1^2 + f^2}$ , &t que  $\frac{r}{q - nf_1^2 - nf_1^2 + f^2}$ , est que  $\frac{r}{q - nf_1^2 - nf_1^2 + f^2}$ , est que le dénominateur de la feconde; ainsi on corrigera la premiere valeur de  $f = \frac{r}{q}$ , en mettant cette valeur de f, au lieu de f, dans  $f = \frac{r}{q - nf_1^2 - nf_1^2 + f^2}$ , &t l'on aura  $f = \frac{r}{q - nf_1^2 - nf_1^2 + f^2}$ ,  $\frac{r}{q}$ 

e'est la formule dont il faut se servir pour trouver la valeur de f par cette premiere maniere.

Cette formule de la valeur de  $f = \frac{r}{q - \frac{r}{r_1 - r^2} - \frac{rr}{r_1} + \frac{r}{r_1}}$ , qu'on peut aussi exprimer par  $f = \frac{r}{q - \frac{r}{r_1} - \frac{r}{r_1} - \frac{r}{r_1} + \frac{r}{r_1}}$ , donne une valeur un peu trop petite; car le consequent de la fraction  $\frac{r}{q - \frac{r}{r_1} - \frac{r}{r_1} + \frac{r}{r_1}}$ , est plus grand qu'il ne devroit être, puisque si l'on conçoit la veritable valeur de f, qui surpasse  $\frac{r}{r_1}$ , à la place de  $\frac{r}{r}$  dans le consequent de la frac-

tion  $\frac{1}{q - \frac{pr}{q} - \frac{nr}{qq} + \frac{r^2}{q^2}}$ , il est visible que les grandeurs négatives

négatives = # - w du confequent, seroient plus grandes qu'elles ne sont; ainsi elles ôteroient une plus grande quantité de la grandeur q, que n'en ôtent les grandeurs néga-

tives 
$$-\frac{r}{7} - \frac{3r}{97}$$
. La valeur de  $f = \frac{r}{q - \frac{r}{7} - \frac{3rr}{97} + \frac{r^3}{97}}$  est donc plus petite qu'elle ne devroit être, puisque le déno-

minateur en est plus grand qu'il ne devroit être.

Pour avoir la valeur approchée de f par cette formule, qui est ce quo ncherche, on mettra dans cette formule  $f = \frac{r}{q - \frac{r}{r_0} - \frac{r}{r_0} + \frac{r}{r_0}}$ , ou plutôt dans celle-ci, qui est

# Seconde maniere de trouver la valeur approchée de f.

In A feconde maniere de trouver la valeur approchée de la plus petite des racines possitives , representée par f, de la transformée, qui est representée par o = -r + gf - pff -pff - gff de fervir des trois demiers termes seuls o = -r + gf - pff de cette transformée, en négligeant d'abord les autres -nff + f, comme tres petits par rapport aux trois derniers gff de supposer que ces trois termes sont une équation du sécond degré o = -r + gf - pff sou bien en transforânt , pour rendre le terme -pff positif, l'on aura pff - nf + r = 0, qui se réduit à ff - ff + ff + ff en c, on prendra ensuite par la methode qui sert à resource les équations du second degré, la plus petite des deux racines de cette équation , qui est  $ff = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{r}{2} - \frac{r}{2}$ , qu'on peut aussi exprimer ains  $ff = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{r}{2} - \frac{r}{2}$ ; c'est la

formule dont il faut se servir d'abord pour trouver par cette seconde maniere la valeur approchée de f qu'on cherche, en substituant les grandeurs numeriques de la transformée à la place des lettres qui les representent; & l'on trouvera en faisant le calcul, & se servant des fractions decimales,

$$f = \frac{\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{2}{3}qq - pr}}{p} = \frac{268355^{\circ} - \sqrt{\frac{2111245^{\circ}}{21}} - 72648}{18} = 0,7539^{\circ}; \text{ ainfi on a déja } f = \frac{\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{2}{3}qq - pr}}{2} = 0,7539^{\circ}.$$

If faut corriger cette valeur qui est trop petite; car disposant ains la transformée  $fff - gf + r + nf^1 - f^2 = 0$ , our their  $ff - ff + r + nf^2 - f^2 = 0$ , or regardant cette équation comme du sécond degré , dont le premier terme est ff, le sécond  $-\frac{r}{2}f$ , & le troisiéme  $+\frac{r}{r} + \frac{r}{r} - \frac{f^2}{r}$ , on trouve en la resolvant , que la plus petite de ses deux racines est  $f = \frac{s}{r} - \sqrt{\frac{s}{r}} - \frac{r}{r} - \frac{f^2}{r} + \frac{f^2}{r}$ , qui peut aussi s'exprimer ains  $f = \frac{1}{2}f - \sqrt{\frac{s}{r}}q - \frac{f^2}{r} - \frac{f^2}{r} + \frac{f^2}{r}$ , qui peut aussi s'exprimer ains  $f = \frac{1}{2}f - \sqrt{\frac{s}{r}}q - \frac{f^2}{r} - \frac{f^2}{r} + \frac{f^2}{r}$ .

Or il est évident que  $\sqrt{\frac{33}{39} - \frac{7}{t}}$ , est plus grande què  $\sqrt{\frac{33}{39} - \frac{7}{t}} - \frac{37}{t} + \frac{37}{t}$ ; la premiere étant ôtée de  $\frac{3}{27}$ , laisse

donc un refte  $\frac{1}{2r} - \sqrt{\frac{n^2}{r^2} - \frac{1}{2r}}$ , qui est moindre que le reste  $\frac{1}{2r} - \sqrt{\frac{n^2}{r^2} - \frac{1}{r}}$ , qui est celui que laisse la féconde, étant ôtée de  $\frac{1}{2r}$ ; ains la premiere valeur  $f = \frac{1}{2r}$ .

 $-\sqrt{\frac{3!}{4n!}-\frac{r}{r}}$ , est plus petite qu'il ne faut.

Pour la corriger on supposer  $f=\frac{\pi}{v_1}-\sqrt{\frac{\pi}{v_1}}-\frac{r}{v_2}=m_p$  & on substituer a m a la place de f dans le second membre de  $f=\frac{\pi}{v_1}-\sqrt{\frac{\pi}{v_1}}-\frac{r}{r}-\frac{r}{r}+\frac{r}{r}-\frac{r}{r}$ ,  $\delta$  l'on aura la formule corrigée  $f=\frac{\pi}{v_1}-\sqrt{\frac{\pi}{v_1}}-\frac{r}{r}-\frac{r}{r}+\frac{m}{r}+\frac{m^2}{r}-\frac{r}{r}$ , qui se peut aussi exprimer de cette maniere pour la commodité du calcul,  $f=\frac{1}{2}\frac{\pi}{v_1}-\frac{r}{v_1}\frac{r}{v_1}-\frac{r}{r}-\frac{r}{r}+\frac{m}{r}+\frac{m}{r}$ .

Pour trouver par cette formule la valeur approchée de f, qui est ce qu'on cherche, on substituera dans cette formule à la place des lettres, les grandeurs numeriques de la transformée que representent ces lettres; & à la place de m,

la grandeur 
$$\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{2}qq - pr}$$
, qui est égale dans notre

exemple à 0 ,  $7539^{17}$  , & l'on trouvera en employant les fractions décimales , la valeur approchée qu'on cherche ,

$$f = \frac{\frac{1}{4}q - \sqrt{\frac{1}{4}qq - pr - npm^2 + pm^4}}{p} = 0,75641609^{*11}.$$

Cette valeur de f, ou de la plus petite des racines positives de la transformée précedente, est encore un peu plus petite que cette racine , car il est évident que m étant moindre que la valeur exacte de f dans la transformée, la grandeur négative - am est moindre que la grandeur b, en suppofant que f represente sa valeur exacte; par consequent la grandeur négative - ", étant moindre qu'il ne faut dans  $\sqrt{\frac{17}{47}} - \frac{7}{4} - \frac{n}{4}m^2 + \frac{m^4}{4}$ , cette grandeur entiere, a pour ainsi parler, une plus grande grandeur positive qu'elle ne devroit avoir ; elle ôte donc plus qu'elle ne devroit ôter de la grandeur 2, d'où il suit que la quantité totale - $-\sqrt{\frac{31}{31}} - \frac{7}{4} - \frac{5}{4}m^3 + \frac{m^4}{4}$ , qu'on suppose égale à f, est cependant un peu plus petite que la valeur exacte de f; ainfi la valeur approchée de f, qu'on trouve par cette seconde maniere, qui est f = 0, 75641609 , est un peu plus petite que la valeur exacte de f.

Joignant cette valeur de f à la moindre limite 12, l'on a 12, 75641609711 pour la valeur approchée de la seconde ra-

eine de la proposée.

On peut continuer l'approximation de cette seconde racine à l'infini par cette quatriéme methode, comme on le va voir. Mais il est bon de remarquer auparavant que si l'on ne pouvoit pas s'assurer, comme on l'a fait, que la valeur approchée de f qu'on a trouvée par ces deux manieres, fût moindre ou plus grande que fa valeur exacte, on le pourroit toujours en substituant cette valeur approchée de f à la place de f dans la transformée; car si la somme toute connue qui en viendroit, avoit le figne de la moindre limite, ou, ce qui est la même chose, celui du dernier terme de la transformée, il est évident que la valeur approchée feroit moindre que la valeur exacte de f. Si cette somme avoit le figne de la plus grande limite de la racine dont on fait la recherche, ou, ce qui est la même chose, le signe opposé à celui du dernier terme de la transformée , il est Vu ii

évident que la valeur approchée seroit plus grande que la va-

leur exacte de f.

Il faut aussi remarquer que si l'on s'étoit servi de la plus grande limite 13, au lieu de la moindre limite 12, pour trouver la seconde racine de la repossite, de que l'on cût suppossite, au financiar et au lieu de l'ajouter à 12, que la valeur approchée de f au lieu de l'ajouter à 12, comme on l'a fait se servant de la moindre limite 12.

Continuation de l'approximation de la seconderasine de la proposée, ou continuation de la quatriéme methode.

2°. Pou R continuer l'approximation de la feconde racine, on fuppofera la valeur approchée de f qu'on vient de trouver par l'une ou l'autre des deux mariers précedentes plus une indéterminée g , égale à f ; ce qui donnera o , 756a0° + g = f , ou o , 75641609° m + g = f ; on fublituera cette valeur de f à la place dans la transformée précedente , & l'on trouvera une feconde transformée.

Si la valeur approchée de f étoit plus grande que f, on fupposeroit pour trouver la seconde transformée, cette va-

leur de f moins g, égale à f.

Comme il ne s'agit ici que de faire concevoir clairemene la methode, pour rendre le calcul un peu moins long, on ne prendra que le demier chifte  $\gamma^*$  ou  $\frac{\gamma}{\gamma}$  de la valeur de f qu'on a trouvée, pour la valeur approchée de f, & l'on uppofera  $\gamma^* + \gamma = f$ ; on fublituerra cette valeur de f à la place dans la transformée précedente, comme on le voit ici;

$$\begin{array}{lll} f^* &= +0, \ 4611'' + 1, \ 372'''g \ +2, \ 94''gg + 2, \ 8'g' + g^* \\ -32f'' &= -10, 976''' -47, 04''g \ -67, 2'gg \ -32g' \\ -18ff &= -8, 82'' \ -25, 1'g \ +5307ff = +3756, 9' \ +5367g \ -4036 \ -4036 \ \end{array}$$

Ontrouverala transformée o = -298,6559"+5196,132"g=81,26"gg=19,2'g³+g\*;
on la fupoletra reprefenice par o = -r + 42 --peg -m2³ + g\*.

Il est évident par les raisonnemens qu'on a fairs sur la premiere transformée, que la plus petite valeur positive de g, c'est à dire la plus petite des racines positives de cette feconde transformée, est exactement ce qui reste de la valeur de la seconde racine de la proposée, a prés en avoir ôsé 12,8 encore la valeur approchée de f dans la premiere transformées ainsi il faut pour continuer l'approximation de la seconde racine de la proposée, trouver la valeur approchée de la plus petie tracine gé de ette séconde transformée.

Pour la trouver par la premiere maniere, on se servira

de la formule 
$$g = \frac{r}{q - \frac{pr}{q}, -\frac{mrr}{qq} + \frac{rr}{q}}$$
, ou plutôt de la

formule 
$$g = \frac{q^{r}r}{q^{r} - pq r - nq r r + r}$$
, qui est plus propre

pour le calcul ; & con trouvera en fubflituant dans cette furmule, au lieu des lettres, les grandeurs numeriques de la féconde transformée, qui font reprefemées par ces lettres, g = 0,  $0.56441^{**}$ ; sinfi en ajourant cette valeur approchée de g à 12, 7 qui en d'oig, la valeur approchée de la féconde racine de la propolée fera 13, 756441<sup>\*\*</sup>, qui est un peu plus perite que la veritable féconde racine de la propofée.

Pour trouver la valeur de g par la séconde maniere, on se servira d'abord de la formule  $g = \frac{\frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{2}qq - pr}}{\frac{1}{2}q - \frac{1}{2}q - pr}$ ;

on substituera dans cette formule à la place des settres, les grandeurs numeriques de la seconde transformée, represencées par ces kttres, & on trouvera g = 0,05644080321\*\*; & supposant ensuite la lettre m = g = 0,05644080331\*\*

$$= \frac{1}{2} \frac{q - \sqrt{\frac{1}{4}} q \cdot q - pr}{p}, \text{ on prendra la formule corrigée}$$

$$g = \frac{1}{4} \frac{q - \sqrt{\frac{1}{4}} q \cdot q - pr - npm^3 + pm^4}{q}; \text{ on fublituera dans}$$

cette formule les grantdeurs numeriques de la transformée, à la place des lettres qui les reprefentent; on y fublituera aufil la valeur de m=0, 0544,96 ce, à la place de m, & on trouvera g=0, 0544179448074402\*\*\*; on ajoutera cette valeur approchée de g aux parties 1 a, 7' de la feconde racine de la propofée , qu'on a déja trouvées, & l'on aura pour la valeur approchée de cette feconde racine x=12, 75644179448074402\*\*\*. Cette valeur approchée eit de tres peu plus potite que la veritable.

Vu iij

3°. On peut continuer l'approximation de la feconde racinè de la proposée, en simposint la valeur apprechée de g qu'on vient de trouver, plus une nouvelle incéterminée b, égale à g1 & súbstituant cette valeur de g à sa place dans la seconde transformée, i len viendra une trossième transformée, ion trouvera la valeur approchée de la plus petite racine positive b de cette troisséme transformée, par laquelle on voudra des deux formules précedentes, & ainsi à l'infini.

## REMARQUE.

ETTE quatrième methode convient avec la feconde dans la piemère operation, par laquelle on trouve la première transformée, mais elle on et differente alans la manière de trouver les valeurs approchées de la plus petite racine positive de chacune des transformées, par le moyen des formules qu'on a expliquées. Le calcul de cette quatrième methode est long, mais en récompense on approche à chaque operation extrêmement de la racine qu'on cherche.

Ceux qui veulent se la rendre familiere, peuvent l'appliquer à la recherche de la premiere, de la troisième & de la

quatriéme racine de la propofée.

# Corollaire de la quatriéme methode.

160. POUR avoir les formules des équations de chaque degré, qui fervent à trouver la valeur approchée de la moindre racine positive de chacune des transformées, on supposéra que & represente l'indéterminée ou l'inconnue de chacune des transformées, & que ces transformées sont representées par les équations litterales qui suivent:

 $0 = \dots q \dots p_k \dots n_k k \dots k^i$   $0 = \dots r \dots q_k \dots p_k k \dots n_k i \dots k^s$   $0 = \dots s \dots r_k \dots q_k k \dots p_k^i \dots n_k^s \dots k^s$  $0 = \dots s \dots r_k \dots r_k k \dots q_k^i \dots p_k^s \dots n_k^s \dots k^s$ 

On ne met pas la formule du fecond degré, dont on trouve facilement les racines approchées, par la methode qui eft particuliere aux équations du fecond degré: On ne met pas les fignes, mais feulement des points entre les termes, pour marquer que les fignes de ces équations generales pour chaque degré, doivent être. déterminés par les fignes des transformées qu'on trouve, c'est à dire leur être semblables : On ne mettra pas les fignes devant les grandeurs des formules suivantes pour la même raison. Enfin on ne met pas les équations qui passent le sixième degré, dont on a rarement besoin, chacun peut les ajouter, & leurs formules, ce qui est facile.

Formules de la premiere maniere.

$$\mathbf{P}_{\text{OUR}}$$
 letroifiéme degré  $k=rac{pq}{p^{2}\dots pqq}\dots qq}$ 

Pour le quatriéme dégré 
$$k = \frac{1}{2^4 \cdots pqqr \cdots qqrr \cdots qqqr}$$

Pour le quatriéme dégré 
$$k = \frac{q^{i_1}}{q^{i_1} \cdots pq^{i_2} \cdots pq^{i_n}}$$
.

Pour le cinquiéme degré  $k = r \cdots q^{i_1} \cdots r^{i_n} \cdots r^{i_n}$ .

Pour le fixiéme degré  $k = \frac{q^{i_1}}{r^{i_1} \cdots r^{i_n} \cdots r^{i_n}} \cdots r^{i_n} \cdots r^{i_n}$ .

## Formules de la seconde maniere. Pour le troisième degré .

Formules par où il faut commences.

$$k = \frac{\dots \frac{1}{2} p \dots \sqrt{\frac{1}{2} p p \dots nq}}{n} = m, k = \frac{\dots \frac{1}{2} p \dots \sqrt{\frac{1}{2} p p \dots nq} \dots nm}{n}$$

Pour le quatriéme degré.

$$k = \frac{\dots \frac{1}{2} q \dots \sqrt{\frac{1}{4} q q \dots p^n}}{p} = m \cdot k = \frac{\dots \frac{1}{2} q \dots \sqrt{\frac{1}{4} q q \dots p^n \dots n p m^1 \dots p m^n}}{p}.$$

Pour le cinquiéme degré.

$$k = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$k = \frac{1}{2} r \cdots \sqrt{\frac{1}{2}} r \cdots r! = m \left[ k = \frac{1}{2} r \cdots \sqrt{\frac{1}{2}} r \cdots r! \cdots r! \cdots r! \cdots r! \cdots r! \cdots r! \right]$$

Pour se servir de ces formules, il faut d'abord supposer la plus petite limite de la racine dont on veut trouver la valeur approchée, plus une nouvelle indéterminée f, égale à l'inconnue « de l'équation proposée . (On suppose que la limite ne differe pas de la racine qu'on cherche d'une unité entiere. ) Il faut substituer la valeur de x à sa place dans la proposée, & l'on aura la premiere transformée.

Pour trouver la valeur approchée de la moindre des

racines positives de cette transformée , on suppostra que cette transformée est representée par l'équation generale qui lui convient ; dans le troisséme degré, par  $k^1 \dots nk\xi$ , &c. & ainsi des autres. On suppostera que l'inconnue f de cette transformée est representée par la lettre k des formules.

Si l'en veut se servir des formules de la premiere maniere, en substituera dans la formule du degré de la proposée, les grandeurs numeriques de la transformée, à la place des lettres qui les representent; & aprés la substitution, on aura la va-

leur approchée qu'on cherche.

Si l'on veut le fervir des formules de la feconde maniter, i fiart faire deux operations : ". Il faut fublituer dans la formule du degré qui convient à la transformée, par laquelle on a marqué qu'il falloit commencer, les grandeans numerique de la transformée, à la place des lettres qui les reprefentents & après la faiblitution, on aura la valent qu'on cherche; mais il la faut corriger. On nommera cette valeur non corrigée m; 2°. & on fublituera dans la formule corrigée la valeur de m, & les valeurs des autres lettres de formule, à la place de ces lettres; & ce qui viendra de la fublitution fera la valeur approchée qu'on cherche.

Pour continuer l'approximation, on fuppofera la valeur approchée qu'en vient de trouver plus une nouvelle indéterminée g, égale à l'indéterminée f de la premiere transformée. Si la valeur approchée furpaffoit la veritable valeur de f, on fuppoferoit cette valeur moins g, égale à f. On fubblituera cette valeur de f à f a place dans la premiere transformée,  $\delta$  il en viendra une fecconde transformée : on trouvera la valeur approchée de la plus petite racine positive g de cette transformée par les formules, comme on a trouvé la valeur approchée de f,  $\delta$  on continuera l'approximation tant qu'on vondra.

La somme de la limite de la racine qu'on cherche, qui à fervi à la premiere operation, & de toutes les valeurs approchées des inconnues des transformées, prises de suite, sera la valeur approchée de la racine qu'on cherche.

L'exemple qu'on en a donné suffit pour faire concevoir l'ap-

plication des formules.

AVERTISSEMENT

#### AVERTISSEMENT.

N pourroit chercher une racine négative d'une équation proposée par les methodes précedentes, en employant des limites négatives; mais comme il est facile \* de faire en forte que 48. les racines négatives d'une équation propotée deviennent positives, en changeant les signes des termes pairs, il vaut mieux chercher les racines par les limites positives, cela accoutume à une même methode, & la rend plus facile.

Remarques sur cette quatrieme methode d'approximation. qu'il faut se rendre familieres.

ETTE methode fait trouver une racine d'une équation proposée par parties, que l'on découvre les unes aprés les autres; elle suppose qu'on sçait par une autre voye la premiere partie de la racine, qui en differe tres peu: mais elle fait trouver les autres parties par des transformées, dont les racines pofitives font les racines positives de la proposée, diminuées chacune de la somme déja trouvée des parties de la racine dont on fait la recherche, & dont les racines négatives sont les négatives de la propofée augmentées chacune de la même fomme : & quand la fomme déja trouvée des parties de la racine dont on fait la recherche, surpasse cette racine, ou surpasse aussi d'autres racines positives de la proposée, la racine de la proposée dont on fait la recherche, & toutes ces autres racines politives, font devennues négatives dans la transformée où cela se rencontre; puisqu'elles ont été trop diminuées; & il ne leur reste à chacune dans cette transformée, que l'excés dont la somme déja trouvée des parties de la racine qu'on poursuit, furpasse chacune de ces racines positives de la proposée; & cet excés est négatif.

Ainsi si l'on appelle a la premiere partie de la racine dont on fait la recherche; b, la seconde partie; e, la troisséme, & ainsi de suite; la premiere partie a est supposée connue d'ailleurs, & elle sert à trouver la seconde partie b, en transformant l'équation propose, par exemple  $x^3 - nxx + px - q = 0$ , par la supposition de a + f = x, & par la substitution de cette va-. leur de « à sa place dans la proposée .

Хx

On remarquera sur cette premiere transformée, 1º, que les racines politives de la propolée, & par consequent celle que l'on cherche, font diminuées chacune de la grandeur a; ainsi chacune des racines positives de la premiere transformée, est precisement l'excés des racines positives de la proposée plus grandes que a sur cette grandeur a; & si a surpasse quelques racines positives de la proposée, elles deviennent négatives dans la transformée, & l'excés de a sur ces racines positives de la proposée, est precisément leur valeur négative, pour ainsi parler, dans la transformée; & les autres racines négatives de la transformée étant augmentées chacune de a, leur valeur dans la transformée est la fomme de chacune des racines négatives de la proposée & de la grandeur a.

2°. Par consequent le terme tout connu, (qu'on nommera "119. ici le premier, ) de la transformée, étant \* la somme toute connue qui vient de la grandeur a, substituée à la place de » dans la proposée; cette somme ou ce premier terme est le produit des différences qui sont entre chacune des racines positives de la proposée & la grandeur a, par les racines négatives de la proposée augmentées chacune de la grandeur 4.

162. La premiere transformée fait découvrir la feconde partie b de la racine de la proposée, dont on fait la recherche, par la premiere maniere de la quatriéme methode; c'est le quotient qu'on trouve en divifant le premier terme tout connu de la premiere transformée par le coëficient du terme fuivant, cest à dire du terme où fest lineaire, (qu'on nommera ici le second terme, ) ou , ce qui revient au même , cette seconde partie b est une fraction dont le numerateur est le premier terme tout connu de la transformée dont on a changé le figne, ( car pour trouver cette fraction, on a fuppolé le premier terme égal au fecond, ce qui change le figne du premier terme; & dégageant f dans cette équation, on trouve la fraction dont on vient de parler , ) & le dénominateur est le coëficient du seconde terme de la transformée : Mais comme le premier terme n'est pas égal au seul second terme, mais à tous les autres termes, quand on veut avoir la seconde partie b de la racine plus approchante de la veritable, il faut ajouter au dénominateur de cette fraction le produit du coëficient du troilième terme par cette fraction, le produit du coëficient du quatrième terme par le quarré de cette fraction, & ainfi de fuite, en obfervant d'ajouter ces produits au dénominateur avec les fignes qu'on les coefficients dans la transformée; & la fraction qui naît de cette operation, est la séconde partie b de la racine qu'on cherche plus approchante qu'elle n'auroit été.

Pour trouver la troiféme partie c, il faut faire une feconde transformée en fuppolant b+g=f, & fubliture cette valeur de f à la place dans la transformée précedente ; & Ion aura la feconde transformée, qui fervira à faire découvrir la troiféme partie e de la racine qu'on cherche, de la même maniere que la première transformée a fervi à faire trouver la feconde partie b.

Cette troisiéme partie de la racine qu'on cherche, servira de même à former une troisséme transformée, en sipposan  $\varepsilon + b = g$ , & substituant cette valeur de  $\varrho$  à la place dans la seconde transformée; & cette troisséme transformée ser trouver la quatrième partie d de la racine qu'on cherche, & ains de shite à l'infini.

#### HI.

163. On fera sur chacune de ces transformées, par rapport à la transformée qui la precede immediatement, les mêmes remarques qu'on a faites sur la premiere transformée par rapport à l'équation proposée dont elle est la transformée immediate; & on remarquera de plus, 1º, que si le premier terme d'une transformée se trouvoit égal à zero, l'on auroit la racine exacte de l'équation proposée qu'on cherche, qui seroit égale à la fomme de toutes les parties de cette racine qui ont été découvertes, jusqu'à la transformée où cela arrive. Car la derniere partie découverte étant substituée à la place de l'inconnue dans la transformée qui précede celle dont le premier terme est égal à zero, donneroit une somme toute connue égale à zero, puisque cette somme est égale à ce premier terme; ainsi elle seroit la racine exacte de cette transformée qui précede celle dont le premier terme est égal à zero; l'on auroit donc precisément ce qui manquoit aux parties déja découvertes de la racine qu'on cherchoit ; par consequent on l'auroit entiere.

\*121 me de la transformée précedente \*; si elle étoit égale, el-\*\*Empagnet le donneroit zero; & donnant un signe différent, elle est

plus grande.

D'où lon voic que si c'est par exemple la troisseme partie  $c_{\rm q}$  qui change le signe de la troisseme cansormée, supposé que c sit positive, l'on trouvera par la methode même la quartiche partie d négative; & dans ce cas il faudra supposéer -d+i=b, pour faire la quartième transformée; parceque la racine positive dont on faisoit la recherche, étant devenue régative dans la troisseme transformée, la troisseme partie c le trouve plus grande qu'il ne faut; ainsi il faut la diminuer dans la traissformée suivante.

### IV.

164. On peut raporter immediatement chaque transformée à l'Équation propôlée; on raportera ici à l'équation propôlée; la troiléme transformée qui eff taite par la fupportion de e + b = g, & par la fubilitation de cette valeur de g à fa place dans la feconde transformée; & ce que l'on en dira, pour fa ficilement s'appliquer aux transformées les plus reculées.

de l'équation proposée.

Si l'on fupposit la somme de toutes les parties déja déconvertes de la racine qu'on cherche, plus une nouvelle inconnue k, égale à l'inconnue de l'équation proposée, par exemple si lon supposit a+b+c+b=x, (on a mis une ligne sur a+b+c pour marquer qu'on regarde cette forme comme une seule grandeur, ) & qu'on substitutat cette valeur de x à sa place dans l'équation proposée, la transformée qui en viendroit, se noit precisément la troisséeme ransformées c'est à dire la transformée que lon a trouvée en substituant c+b=g, à la place de g dans la fecconde transformée.

Car les racines positives de la transformée qui viendroit de la substitution de a+b+c+b=x, à la place de x

To the Complete

剪著

dans la proposée, seroient les racines positives de la propofée diminuées chacune de la grandeur a + b + c; les négatives de la transformée seroient les négatives de la proposée augmentées chacune de la grandeur a + b + c; & s'il se trouvoit que la grandeur a + b + c surpassat quelques racines politives de la propolée, ces racines feroient devenues négatives dans la transformée, & chacune de ces racines négatives feroit l'excés de a+b+c fur chacune des racines politives de la propolée, qui feroient moindres que a + b+ c. Or en considerant avec attention la suite des transformations, depuis la propofée jusqu'à la troisième dont h est l'inconnue, on verra clairement que les racines positives & négatives de la troisiéme transformée, sont precisément les mêmes racines dont on vient de parler. Par consequent la troisième transformée est precisément la même transformée qu'on trouveroit en substituant immediatement dans l'équation propose a + b + c + b, à la place de x.

Don il fuir aussi que si l'on substituoit avec des signes contraires la somme de toutes les parties qu'on a dési découvertes de la racine qu'on cherche plus l'inconnue x, à la place de l'inconnue b, dans la troisseme transformée, l'équation qui en viendroit, feroit exactement l'équation proposées par exemple si l'on suppose -a-b-c+x=b, & qu'on substitue cette valeur de b à sa place dans la troisséme transformée , l'équation qui en naîtra , sera l'équation grobpise.

x65. Si la grandeur a qu'on prend pour la premiere partie de la racine qu'on cherche, étoit la limite en dessis, éest à dire, fi a surpassioi la racine qu'on cherche, il saudori supposer, pour faire la premiere transformée, a — f = x, & substituter cette valeur de x à la place dans la proposée. Et lon froit sur cette valeur de x à la place dans la proposée. Et lon froit sur cette valeur de x à la place dans la proposée. Et lon froit sur cette transformée & sur les suivantes des remarques se partie a de la racine qu'on cherche, est moindre que cette racine. Mais il est mieux de prendre la premiere partie a plus petite que la racine, pour s'accontumer à une même methode.

Ou bien, pour suivre la même methode, on supposera:

- + f = x, quoique a surpasse la racine qu'on cherche;

X x iii

on fubilituera  $a \mapsto f$  dans la propose à la place de x, & le premier terme tout connu de la transformée qui en vienda, a una un signe opposé à aclui du premier terme tout connu de la proposée; ce qui fera trouver la seconde partie b négative; & pour faire la seconde transformée, on signe supervise b négative  $b \mapsto y = f$ .

#### AVERTISSEMENT.

On n'a fair ces remarques que sur la premiere maniere qu'on a donnée dans la quatriéme methode de trouver par le moyen de chaque transformée, la partie de la racine qu'elle doit faire découvrir, quoiqu'elles puissent aussi convenir à la seconde maniere; parceque cette seconde manière rensfermant le signe radical », & obligeant à l'extraction des racines, le calcul en est plus embarassant, & on peut moins facilement s'en servir dans l'approximation des racines des équations litterales.

Il faut se rendre ces remarques & la quatriéme methode bien familieres, & la premiere maniere qu'on a donnée dans

bien familieres, & la premiere mainere qui on a donnée dans la quatriéme methode, de trouver par chaque transformée. In partie de la racine qu'elle doit faire découvrir, afin de concevoir clairement la methode d'approximation des racines des équations literales qu'on doit donner dans le 7º Livre, qui n'aura pas befoin de démonfration, n'étant qu'une application de cette quatriéme methode,

La quatrième remarque donne lieu à une autre pratique de la quatrième methode, qu'on appellera une cinquiéme methode d'approximation, pour faire mieux diffinguer ces deux manieres de pratiquer la quatrième methode.

Cinquième methode pour trouver les valeurs approchées tant prés qu'on voudra des racines des équations sou autre pratique de la quatrième methode.

166.1°. On partagera en deux parties l'inconnue de l'équation propolée dont on veut trouver les racines; par exemple fi on veut chercher la premiere racine de l'équation xx - 20x + 65 = 0, qui est entre 4 & 5, on suppoléra E → y = x, E repréfenter a la partie de la racine que l'on connoît déja; à & à medire qu'on découvrira les parties de la racine qu'on cherche, on suppoléra que E repréfente toutes ces parties

déja découvertes ; y representera ce qui reste à découvrir de la racine qu'on cherche.

On substituera E + y à la place de x dans la proposée, & l'on aura l'équation EE + 2Ey + yy = 0, qui represen-

+65

tera toutes les transformées qui doivent fervir à découvrir les parties de la racine qu'on cherche, les unes aprés les autres à l'infini: on l'appellera la transformée indéterminée. On fuppose la prémière partie 4 de la racine, connue d'ailleurs. Pour trouver la feconde partie.

2°. On fuppofera que E reprefente 4, & on fublituera 4 à la place de E dans la transformée indéterminée, & l'on aura + 1 - 11y + y = 0; pour trouver la valeur de y, on fera une équation du premier & du fecond terme, qui doncher y = \frac{1}{12}. C'est la feconde partie de la racine que l'on cherche; ou, ce qui est la même chose, on divisera le premier terme par le coëficient du sécond 3 & changeant le singe du quotient, l'on aura la séconde partie de la racine.

Si on vouloit une feconde partie plus approchée, on feroit ce raifonnement, comme dans la quatrième menthode. Le premier terme t n'est pas seulement égal au second  $t_{27}$ , mais  $-t = -t_{27} + y$ , ains  $-t_{27} = -t_{27} + y$ , qui est une valeur de paix  $-t_{27} = -t_{27} + y$ , qui est une valeur un peu plus approchée. Mais pour évier la longueur du calcul, no prendra ict  $y = -t_{27} + y$ , pour la seconde partie de la racine.

3°. Pour avoir la troiffème partie de la racine, on suppreser que E dans la transformée indéterminée, representa fem que Je dans la transformée indéterminée, representa la somme 4; des parties de la racine déjà découvertes, & que y represente ce qui en reste à découvrir: On substituera dans cette transformée 4; = 1; 4 la place de F, & l'on aux + 1; 4 par le coefficient = 1; 4 la conditerme, de changeant le signe du quotient, on aux + 1; 5 pour la troisseme partie de la racine quon cherche.

4°. Pour trouver la quatriéme partie de la racine, on supposera dans la transformée indéterminée, que E represente la somme des parties de la racine déja découvertes,  $4 + \frac{1}{12} + \frac$ 

352

place dans la transformée indéterminée; & prenant ensuite le quotient du premiet terme de l'équation qui en viendra, divissé par le ccésscient du second terme, & changeant le signe de ce quotient, ce sera la quatrième partie qu'on cherche.

On peut continuer cette approximation à l'infini . Cet exemple, qui n'est pas compolé , sussit pour faire concevoir clairement cette methode , qui est démontrée par la quatrième methode , & par les remarques , & sirrout la 4. Il est évident que la partie de la racine representée par E, ne fait qu'augmenter, pendant que celle qui est representée

par y, ne fait que diminuer.

Four se rendre cette methode samiliere, on peut continuer l'approximation précedente; & chercher la seconde racine de la proposée, qui surpasse 15, & qui est moindre que 16. On peut aussi chercher, par la même methode; les racines de l'équation x<sup>2</sup> — 2700x + 32400 = 0, dont la plus petite est entre 12 & 13 la 2°, entre 44 & 45; & la 3°, entre 57 & 58.

On va faire ici l'application de cette cinquième methode à l'approximation des racines des puissances numeriques

imparfaites.

Usage de la cinquième metbode d'approximation des racines des équations, pour trouver les valeurs approchées tant prés qu'on voudra des racines des puissances numeriques imparsaites.

des racines de l'arithmetique, la racine de la plus grande puissance parsaire contenue dans la puissance pursaire contenue dans la puissance numerique imparsaire s ce sera la premiere partie de la racine qui on cherche, qui ne differe pas de la racine vertiable, qui est incommensurable, d'une unité entiere; il faut trouver les autres parties de cette racine; de ne continuer l'approximation à l'infini, ou autant prés qu'on voudra de la veritable racine, qu'on ne peut pas exprimer par nombres.

1º. On fuppofera que la racine de la plus grande puiflance partaite contenue dans la puiflance numerique imparfaite dont on cherche la racine, est representée par B, & Pexcès de la puissance numerique imparfaite sur la plus grande puissance parfaite qui y est contenue, est representé par D: ces deux nombres font supposés connus. Ainsi EE + D sera l'expression de toutes les secondes puissances numeriques imparfaites; E + D, celle de toutes les troisièmes puissances:  $E^* + D$ , de toutes les quatriémes;  $E^* + D$ , de toutes les cinquiémes; & ainsi de suite.

2°. On supposera que E + x representent les deux parties de la racine qu'on cherche; scavoir E, celle qui est connue; & x, celle qui est inconnue & que l'on cherche ; ce qui donnera les équations suivantes :  $E + x = \sqrt{EE + D}$ , pour les fecondes puissances:  $E + x = \sqrt{E^2 + D}$ , pour les troisiémes:  $E + x = \sqrt[4]{E^4 + D}$ , pour les quatriémes; & ainsi de suite.

3°. On ôtera les incommensurables de ces équations, & For aura -D + 2Ex + xx = 0, pour les fecondes puiffances;  $-D + 3EEx + 3Exx + x^3 = 0$ , pour les troisiémes:  $-D + 4E'x + 6EExx + 4Ex^3 + x^4 = 0$ , pour les quatriémes: —  $D + 5E^4x + 10E^3xx + 10EEx^3 + 5Ex^4$ +x'=0, pour les cinquiémes; -D+6E'x+15E'xx $+20E^{1}x^{1}+15EEx^{4}+6Ex^{5}+x^{6}=0$ , pour les fixiémes; & ainfi des autres suivantes.

Ces équations seront les transformées indéterminées, comme dans la cinquieme methode, chacune pour son degré. E representera d'abord la premiere partie de la racine qu'on cherche; & substituant cette premiere partie à la place de E, on trouvera la seconde partie comme dans la 5° methode; puis substituant la somme des deux premieres parties à la place de E, on trouvera la troisième; aprés substituant la fomme des trois premieres parties à la place de E, on trouvera la quatriéme partie; & ainsi à l'infini.

Le premier terme D est toujours entierement connu quand on commence l'operation, puisque c'est le reste connu de la puissance numerique imparfaite, qui demeure aprés avoir ôté de cette puissance imparfaite la plus grande puissance

parfaite qui y est contenue.

Quand on a trouvé la seconde partie de la racine par la fubilitation de la premiere partie, qu'on suppose connue, à la place de E, pour avoir la seconde valeur de D, il faut fubilituer cette seconde partie de la racine qu'on vient de trouver, à la place de x, & laisser la premiere partie substituée à la place de E; & la fomme toute connue qui vient \*119.de cette subflitution, est le second D\*, qui doit servir pour trouver la troisseme partie.

Quand on aura trouvé cette troifiéme partie par la fublittution de la fomme des deux parties déja découvertes, à la place de E dans l'équation transformée indécerminée, où l'on a laiffé la valeur du D précedent, il faudra fubliture cette troifiéme partie à la place de », & la fomme toute connue qui viendra de cette fublitution, fera le troifiéme D, ou la troifiéme valeur de D, qui doit fervir pour trouver la quatriéme partie.

Quand on aura découvert cette quatrième partie par la fubfitution de la fomme des rois premiers parties déja connues à la place de E, il faudra fubfituer cette quatriéme partie qu'on vient de découvrir à la place de  $\kappa$ , & la fomme toute connue qui naîtra de cette fubfitution , fera le 4° D, ou la 4° valeur de D, qui doit fervir à faire dé

couvrir la 5° partie; & ainsi à l'infini.

169. Ou bien pour avoir la valeur de D, qui fert à trouver chaque partie, par exemple la quatriem, 3 in 94 a qu'à élever à la même puissance dont ou cherche la racine, la fomme de toutes les parties déja trouvées, par exemple des trois premieres, & ôre la puissance de cette somme de la puissance numerique imparfaite proposée; le reste fera la valeur de D qu'on cherche.

On peut faire comme dans la quatriéme methode, des formules generales dans chaque degré, pour trouver les parties de la racine qu'on cherche, les unes après les autres, la première partie étant fuppofée connue.

Formules generales pour l'approximation des racines des puissances numeriques imparfaites.

170. Pown les racines des 
$$x = \frac{D}{zE + \frac{D}{zE}}$$
.

Pour les racines des troit fémes puilfances . .  $x = \frac{D}{zE + \frac{D}{zE}}$ .

Pour les racines des guattiémes puilfances . .  $x = \frac{D}{zE + \frac{D}{z} + \frac{D}{zE}}$ .

Pour les racines des guattiémes puilfances . ,  $x = \frac{D}{zE + \frac{D}{z} + \frac{D}{zE} + \frac{D}{zE}}$ .

Pour les racines des cinquièmes puilfances ...x =  $\frac{D}{5E^4 + \frac{1D}{E} + \frac{1DD}{5E^5} + \frac{D^5}{25E^{15}} + \frac{D^5}{25E^{15}}}$ 

On peut facilement trouver, comme dans la 4° methode, les formules pour les puissances suivantes à l'infini, si l'on

en a besoin.

Pour trouver par le moyen de ces formules la racine cubique , par exemple de 1:a:  $x^*$ . le plus grand cube contenu dans 1:a ell 8, dont la racine cubique est 2; ainsi  $z = E_3$  1:z = 8 + 4 = E + D, & le premier D = 4. L'équation indéterminée du troiliéme degré , qui repreferet coutes les transformées qui feront trouver les parties de la racine qui diviern la premier qui est y, est  $D = E_3 + E_3 +$ 

par x, déduite de cette équation, est  $x = \frac{D}{3EE + \frac{D}{Z} + \frac{DD}{9E^2}}$ 

Ces choses supposées:

2°. Pour trouver la feconde partie de la racine, on fubltituera dans cette formule 4 à la place de D, & 2 à la place de E; & l'on aura la feconde partie =  $\frac{4}{12+2+\frac{1}{4}} = \frac{36}{127}$ 

Pour avoir la feconde valeur de D, qui fervira à trouver la troitième partie de la racine, on fublituera dans l'équation — D + 3EEx + 3Exx + x! = 0, 4 à la place de D; 2 à la place de E;  $\delta x = \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

3°. Pour trouver la troisième partie de la racine qu'on cher-

che, il faut fublituer dans la formule  $x = \frac{D}{3EE + \frac{D}{E} + \frac{DD_0}{E}}$ 

à la place de D, sa valeur qu'on vient de trouver, & à la place de E, la somme  $z + \frac{16}{2.27}$  des parties de la racine déja découvertes, &c.

On peut continuer l'approximation à l'infini: ces operations sufficent pour faire clairement concevoir la methode.

Si l'on veut des formules où il faut extraire la racine quara rée, on les formera comme dans la quatriéme methode; elles font inutiles pour tirer les racines des quarrés imparfaits. Voici la maniere de les former pour trouver les valeurs approchées des racines troisièmes des troisièmes puissances imparfaites, dont l'équation indéterminée est - D + 3EEx  $+ 3Exx + x^3 = = 0$ . Il faut faire une équation des trois premiers termes, & l'on aura — D + 3EEx + 3Exx = 0, ou bien  $xx + Ex = \frac{D}{3E}$ , d'où l'on tire  $x = -\frac{1}{2}E + \sqrt{\frac{1}{4}EE + \frac{D}{3E}}$ C'est la formule par où il faut commencer pour trouver chaque partie de la racine qu'on cherche, la premiere partie étant supposée connue : Et pour rendre cette partie de la racine encore plus approchante, on supposera cette premiere valeur de chaque partie = m, & ensuite on considerera l'équation indéterminée entiere - D + 3EEx + 3Exx + x2 = 0, comme étant du second degré . l'ordonnant ainfi  $3Exx + 3EEx = D - x^3$ , ou plutôt xx + Ex $= \frac{D}{3E} - \frac{x^2}{3E}, \text{ d'où l'on tirera } x = -\frac{x}{2}E + \sqrt{\frac{1}{4}EE + \frac{D}{3E} - \frac{x^2}{3E}}.$ & mettant dans le 2° membre la valeur de x déja trouvée, qu'on a supposée = m, on aura  $x = -\frac{1}{2}E + \sqrt{\frac{1}{4}EE + \frac{D}{4}}$ C'est la formule corrigée, qui à chaque operation fera trouver une partie tres approchante de la racine qu'on cherche.

On trouvera de la même maniere que pour découvrir les parties de la racine d'une quatriéme puissance imparfaite, il faut commencer, en cherchant chaque partie, par la formule  $x = -\frac{1}{1}E \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{2}EE + \frac{D}{6EB}}$ ; & cette partie étant découverte par cette formule, on la supposéra = m, & on Tapprochera encore plus par cette formule corrigée  $x = -\frac{1}{1}E \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{2}EE + \frac{D}{BE}} = \frac{2m^2}{1} = \frac{m^2}{6EB}$ .

Pour la cinquième puissance, on commencera par la formule  $x = -\frac{3}{2}E + \sqrt{\frac{1}{17}}EE + \frac{D}{10E^2}$ , & aprés avoir trouvé la valeur de la partie qu'on cherche par cette formule, on la fappoiera = m, & on se service enfuite de la formule sorrigée  $x = -\frac{1}{2}E + \sqrt{\frac{1}{17}}EE + \frac{D}{10E^2} - \frac{m^2}{24E} - \frac{m^2}{10E^2} - \frac{m^2}{10E^2}$ 

Il est facile de trouver les formules pour l'approximation

des racines des puissances numeriques imparsaites plus élevées,

fi l' on en a besoin.

Pour se servir de ces formules dans l'approximation des racines des puissances imparsitates, par exemple pour approcher de la racine cubique de  $\mathbf{1} \mathbf{2} = \mathbf{8} + \mathbf{4} \cdot \mathbf{1}^*$ . on subtiluera dans la formule par où il faut commencer, la premiere parte de la racine qui est 3, à la place de B,  $\mathcal{K}$  qà la place de D,  $\mathcal{K}$  son aura la seconde partie de la racine qu'on cherche. Pour l'approcher davantage, on la supposera exte seconde partie, representée par m,  $\mathcal{K}$  on la fublituera avec les précedentes valeurs de E  $\mathcal{K}$  de D dans la formule corrigée,  $\mathcal{K}$  l'on aura la seconde partie de la racine tres approchée.

Pour trouver la troiléme partie de la racine, on cherchera la feconde valeur de D, comme aux articles 168, 169, on fublituera cette valeur de D à la place dans la formule par où il faut commencer, & la fomme des deux parties de la racine déja découvertes, à la place de E; & on aura la troiléme partie de la racine. Pour la corriger, c'est à dire pour la rendre plus approchante, on la regardera comme representée par m, & on la fublituera avec les valeurs precedentes de D & de E dans la formule corrigée; & lon aura la troiléme partie de la racine rres approchante. On rétreera l'operation tant qu'on voudra: mais le calcul en étant plus penible que celui qu'il faut employer dans l'ufage des premieres formules, on peur se contenter de ces premieres formules; & il fuffit ici d'avoir fait concevoir clairement la formation & l'usage des unes & des autres.

## SECTION IV.

Où l'on enseigne à resondre toutes les équations numeriques.

# PROBLÉME IV.

172. RESOUDRE toute équation numerique de quelque degré qu'elle puisse être, lorsqu'elle n'a qu'une inconnue.

CEST à dire trouver les racines commensurables d'une équation numerique, lorsqu'elle en a de commensurables; trouver les valeurs approchées des racines incommen-

furables, & en continuer l'approximation à l'infini; déterminer si elle a des racines imaginaires; & si la proposée a de ces racines, en déterminer le nombre.

On suppose que l'équation proposée n'a point de fractions ni d'incommensurables; que son premier terme n'a pas d'autre coeficient que l'unité; qu'elle a tous ses termes, & qu'ils ont alternativement les signes + & -.

# Метноре.

\*148. 10. I L faut trouver par le premier Problème \* toutes les équations des limites de l'équation proposée.

2º. La racine de l'équation lineaire des limites fera la limite moyenne des deux racines de l'équation des limites du fécond dégré; zero & fon plus grand coeficient négatif rendu positif & augmenté de l'unité, en séront les limites extrèmes. Par le moyen de la limite zero & de la limite moyenne, on trouvera la premiere & plus petite racine de l'équation des limites du fécond degré, par les methodes du troisseme Problème si elle eft commensurable, ou sa valeur approchée si elle eft incommensurable, ou son trouvera de même en de fervant de la limite moyenne & de la plus grande limite extrême, la seconde racine de la même equation, ou sa valeur approchée.

Les racines de l'équation des limites du feconde degré, ou leurs valeurs approchées, feront prifes pour les limites moyennes des racines de l'équation des limites du 3º degré; zero & son plus grand coëficient négatif augmenté de l'unité, en seront les limites extrêmes. On trouvera par le moyen de ces limites les racines de cette équation ou leurs valeurs approchées, qu'on prendra pour les limites moyennes des racines de l'équation des limites du quatriéme degré, dont zero & le plus grand coëficient négatif augmenté de l'unité seront les limites extrêmes. On trouvera par le moyen de ces limites les racines de cette équation du quatriéme degré, ou leurs valeurs approchées, qui seront les limites moyennes des racines. de l'équation des limites du cinquiéme degré; zero & le plus grand coëficient négatif de cette équation du cinquiéme degré augmenté de l'unité, seront les limites extrêmes, & par le moyen de ces limites on trouvera les racines de cette équation ou leurs valeurs approchées.

Continuant ces operations jusqu'à l'équation proposée, de quelque degré qu'elle foit, on en trouvera toutes les racines lorsqu'elles sont commensurables, ou leurs valeurs ap-

prochées.

3°. Si l'on trouve qu'une des limites, c'est à dire une des racines d'une équation des limites, étant substituée dans l'équation du degré immediatement plus elevé, à la place de l'inconnue, donne zero; c'est à dire, si ces deux équations ont une racine commune, il y a des racines égales dans la proposée: on a marqué dans le premier Problème la maniere d'en déterminer le nombre.

4°. Lorsque la racine d'une équation des limites étant substituée à la place de « dans l'équation immediatement plus élevée d'un degré, ne donne ni zero, ni une somme toute connue qui ait le figne + ou - que doit donner cette racine prise pour limite moyenne, il y a des racines imaginaires dans la proposée; & comme les racines imaginaires sont toujours deux à deux, il y en a deux fois autant que cela arrive de fois.

Application de la methode aux exemples:

Pour trouver les racines de x - 80x + 1998xx - 14937x + 5000 = 0 1°. on en trouvera par le pre-0: mier Problême les équations 4 des limites, comme on les  $4x^4 - 240x^3 + 3996xx - 14937x = 0$ voit ici : DU 4x3 - 240xx + 3996x - 14937 = 0 des limites. 12x3 - 480xx + 3996x = 0 OH 12xx - 480x + 3996 = 0, ou bien encore en divisant chaque terme par 12, qui s'en trouve un des limites . divifeur exact: - 40x + 333

3º équation [ 2xx - 40x = 0des limites. Lou x - 20 = 0. 2°. On prendra la racine 20 de l'équation lineaire x — 20 = 0, pour la limite moyenne des deux racines de la feconde équation des limites xx — 40x + 333 = 0; & l'on prendra zero & le plus grand coëficient négatif augmenté de l'unité pour les limites extrêmes; & les limites des racines feront q. 20, 41.

\*156. On cherchera par la premiere methode du 3º Problême, \* la premiere & plus petite racine de xx — 40x + 333 = 0, en se servant des limites o & 20; & lon trouvera que ectte racine est incommensurable, & qu'elle est entre \*1 qui donne + 14, & 12 qui donne — 3. On prendra pour la valeur approchée de cette première racine 11 ou 12.

On trouvera de même en se servant des limites 20 & 41, que la seconde racine est incommensurable, & qu'elle est entre 28 qui donne, étant substituée à la place de x, la somme toute connue — 3, & 29 qui donne + 14. On prendra pour la valeur

approchée de cette seconde racine 28 ou 29.

"Ainfi 0, 12, 28, & le plus grand cefficient négatif de la premiere équation des limites 4x<sup>4</sup> — 240xx + 3396x — 14937 — 0, feront les limites de cette équation. Pour avoir ce plus grand cofficient négatif, il faut divider tous les termes par le cofficient 4 du premier terme, afin d'avoir l'équation x<sup>4</sup> — 60xx + 999x — 3734 ½ — 0, dont le premier terme n'a pas d'autre coefficient que l'unité; & fes limites feront 0, 12, 28, 3736.

On trouvera par la premiere methode du troisième Problème, en se servant des limites o & 12, que la premiere & plus petite racine est entre 5 qui donne le signe —, & 6 qui donne le signe — Hon prendra pour la valeur approchée de cette ra-

cine 5 ou 6.

On trouvera de même en se servant des limites 12 & 28, que la seconde racine est entre 21 qui donne +, & 22 qui donne -. On prendra pour la valeur approchée de cette seconde racine 21 ou 22.

On trouvera en se servant des limites 28 & 3736, que la troisseme racine est entre 34 qui donne — 24 \(\frac{1}{2}\), & 35 qui donne \(\to 605\)\(\frac{1}{2}\). On prendra pour la valeur approchée de cette racine 34 00 35.

Ainfi les limites des racines de la proposée sont 0, 6, 21, 34, 14938.

. On

On trouvers par la premiere methode du troiféme Problème, en se servant des deux limites o & 6, que la premiere & plus petite racine de la proposée, est entre zero & l'unité; & sion se serva curation de la troisseme methode, on trouvera qu'el-le est entre & & +; car + donne + -, & + donne - -.

On trouvera de même, en se servant des deux limites 6 & 21, que la seconde racine de la proposée est entre 12 qui

donne - , & 13 qui donne +.

On trouvera, en le servant des deux limites 21 & 34, que la troisséme racine de la proposée est entre 32 qui donne -, & 33 qui donne -..

Enfin on trouvera en se servant des deux limites 34 & 14938, que la quatrième & plus grande racine de la proposée

est entre 34 qui donne -, & 35 qui donne +.

Ainsi les quatre racines de la proposée sont incommensurables; la premiere ou plus petite surpasse ; & est moindre que 1- qui sont ses valeurs approchées.

Les valeurs approchées en entiers de la seconde, sont la

moindre 12 & la plus grande 13.

Les valeurs approchées en entiers de la troisième, sont la moindre 32 & la plus grande 33.

Les valeurs approchées en entiers de la quatriéme, font la

moindre 34 & la plus grande 35.

Si lon veut aprés cela approcher à l'infini de chacune de ces racines, il faut le lervir de la troilième methode du troilième Problème; & \* fi l'on ne craint pas la longueur du calcul, il "158. faut le fervir de la quatrième methode, " par le moyen de "159. laquelle on trouve à chaque operation des valeurs extrêmement approchées des racines qu'on cherche , & qu'on ne fautorit trouver exactement par les nombres; puisqu'elles sont incommendiurables.

#### Remarques pour la pratique de ce Problème. I.

Le faut toujours avoir en vûe le figne que doit donner chaque limite: Que la moindre limite & toutes les grandeurs moindres que la plus petite racine d'une équation, doivent donner le figne du dernier terme de cette équation.

Que la seconde limite & toutes les grandeurs moindres que la seconde racine, mais plus grandes que la premiere, doivent donner le signe contraire à celui du dernier terme.

Que la troisséme limite & toutes les grandeurs moindres que

la troisiéme racine, mais plus grandes que la seconde doivent

donner le figne du dernier terme.

Que la quatriéme limite & toutes les grandeurs moindres que la quatriéme racine, mais plus grandes que la troisiéme, doivent donner le signe contraire à celui du dernier terme.

Et ainsi de suite jusqu'à la derniere & plus grande limite qui doit toujours donner le signe +-; & toutes les grandeurs qui surpassent la plus grande & derniere racine, doivent donner le

même figne +.

Qu'entre les grandeurs qui sont moyennes entre les deux mêmes racines, & qui donnent le même signe, celles qui donnent de moindres restes que les autres, approchent plus de la racine qu'on cherche.

Quand on cherche les racines d'une équation des limites, ou de la proposée, dont on a les limites; il faut toujours com"156 mencer par la premiere methode du troiséme Problème, \* &
la continuer jusqu'à ce qu'on ait trouvé les racines exactes,
lorsqu'elles sont commensurables; ou, quand elles sont incommensurables, jusqu'à eq qu'on ait trouvé leurs valeurs approchées en entiers, qui ne disserent entr'elles que de l'unité,
dont l'une soit moindre & l'autre plus grande que la racine
qu'on cherche.

S'I faut enfuite trouver des valeurs en fractions qui approchent de plus en plus à l'infini, on se fervira de la troisieme «1,8 methode du trosseme Probleme; \* & sī l'on veut bien prendre la peine du cakull, on se servira de la quatrième methode, \*1,9. \* par laquelle on trouve à chaque operation des valeurs qui approchent bien de plus prés de la racine qu'on cherche.

Loríque les racines d'une équation des limites sont commensurables, on les appellera les limites exactes, & l'on est aliuré qu'étant fubilituées à la place de l'inconnue dans l'équation dont elles sont les limites, elles donneront les signes qu'elles doivent donner, sans même en faire la substitution, si les racines des cette équation sont inégales; & que celles des limites qui sont égales à quelques-unes des racines, donneront zero, quand il y a des racines égales; & qu'en sin celles de ces limites exactes qui ne donneront ni zero, ni le signe qu'elles doivent donner, feront connoître qu'il y a des racines imaginaires dans l'équation dont elles sont les limites,

& dans la proposée.

Mais quand les racines d'une équation des limites ne font pas incommentirables , l'on n'eft pas affuré que leurs valeurs approchées en entiers , qu'on appellera ici les limites approchées en entiers , donnent toujours les fignes qu'elles doivent donner. Comme cependant il arrive ordinairement que les limites approchées en nombres entiers , donnent les fignes que doivent donner les limites exactées, parecqu'ordinairement les racines des équations dont elles font les limites, different entr'elles de plufieurs unités; quand on a trouvé ces limites approchées par la première methode, il faut les fubflituer à la place de l'inconnue dans l'équation dont elles font les limites, pour voir fi elles donnent les fignes qu'elles doivent donner; è cft l'on trouve qu'elles les donnent, il faut sen fervir pour trouver les racines, comme l'on a fait dans l'exemple précédent.

Si les limites approchées en nombres entiers, ne donners pas les fignes des limites exactes, ce qui arrive loríque les racines de l'équation dont elles font les limites, Jont incommensurables; & ne different entr'elles que par des des grandeurs moindres que l'unité, ji flaut alors continuer l'approximation des li-

mites par la 3° ou 4° methode.

Ou bien il faut d'abord multipliet les racines de la propofce par 10,0 upar 100,0 upar 100,0 upor 300,0 toco, &c. en mettant un ou pluficeurs zeros au fecond terme, deux fois autant au troliféme terme, trois fois autant au quatriéme terme, de ainfi de fuite; de aprés cela les racines difference entre les épulieus unités, de les limites approchées en nombres entiers qu'on trouvera, donneront les fignes que doivent donner les limites exacles, lorsque les racines de la proposée seront réelles de différentes entre lelles : de l'elles o les donnoient pas ce feroit une marque qu'il y auroit dans la proposée des racines égales incommensurables, ou des racines imaginaires. On en fera une remarque à la fin des exemples:

Mais quand on a ajouté des zeros au second terme de la proposée & aux autres termes, il faut diviser les valeurs approchées des racines de la proposée, quand on les aura 261

trouvées, par l'unité précedée d'autant de zeros qu'on en a mis au second terme de la proposée, & ces fractions seront les valeurs approchées des racines de la proposée.

Il faut donc remarquer qu'on trouveia toujours les limites approchées en nombres entiers, du moins en ajoutant des zeros au second terme & aux autres termes de la proposée, lorique sans cela on ne peut pas les trouver en entiers; ou des limites approchées en fractions, en continuant l'approximation par la troisséme ou quatriéme methode, lesquels limites donneront les signes que doivent donner les limites exactes, lorique les racines de l'équation sont toutes réelles & innéeales.

Ainsi si l'on ne pouvoir pas trouver ces limites, ce seroit une marque assurée que les racines de la proposée ne seroient pas toutes inégales, ce qu'il y en auroit d'égales, mais incommensurables, ou bien qu'il y auroit des racines imaginaires.

IV.

On peut souvent diminuer le calcul de la methode de ce quatriéme Problème, en faisant quelques tentatives, surtout en deux choses.

La premiere est, quand la plus grande limite, qui est le l'unité, surpasse coscinient négatif rendu possiris & augmenté de l'unité, surpasse confiderablement la limite penultième, comme dans le premier exemple, où la plus grande limite 14938, surpasse considerablement la penultième limite 343 au leu de se service de la plus grande limite, on peut fait que l'entatives sur des grandeurs plus approchantes de la limite penultième, comme dans le premier exemple on peut essayer la faubtitution de 40 à la place de l'inconnue, ne donnera point le signe + de la plus grande limite; & comme lon trouve que 40 oune le signe +, on est assuré que 40 surpasse la plus grande racine de la propose; & on se fervira des limites 34 & 40, pour la trouver par la premiere methode, au lieu des limites 3 & 82 14938.

La seconde est, qu'avant de resoudre les prémieres & les plus composées équations des limites, c'est à dire avant d'en chercher toutes les racines, on peut faire des tentatives, pour voir si les racines exactes ou approchées des dernieres & plus simples équations des limites, ne peuven point servir immediatement de limites aux racines de la proposée, en

fublituant ces racines des demieres équations des limites , à la place de l'inconnue , immediatement dans l'équation propofée; on trouvera le plus fouvent qu'elles donnent les fignes que doivent donner les limites des racines de la propofée , & on les prendra dans ce cas pour ces limites des racines de la propofée.

Par exemple, l'orsqu'on a trouvé que les racines approchées de l'équation des limites du sécond degré dans le premier exemple, sont la plus petite 11 ou 12, la plus grande 28 ou 29, on substitutera la premiere de ces racines 11 ou 12, à la place de l'inconnue dans la proposée; se trouvant une somme toute connue qui a le signe —, qui est celui que doit donner la séconde limite des racines de la proposée, on prendra 11 ou 12 pour la séconde limite, se lon aura pour les deux limites de la première & plus petite racine de la proposée, o & 12.

On 'tublituera de même 28 ou 29, & trouvant que 28 ou 29 donne le ligne +, qui est celui que doit donner la troisieme limite, on prendra 11 & 28 pour les deux limites dont il faut se servir pour chercher la seconde racine de la proposée.

D'où l'on voit que pour avoir toutes les limites de la propofée, il ne faudra plus chercher que la grandeur qui furpaffe 18, & qui donne le figne —, c'est à dire la limite qui surpasse la troisseme racine de la proposée, & qui est mondree que la quatriéme; ainsi il ne faudra chercher dans l'équation des limites du troisseme degré, que la plus grande racine seule, dont les limites sont 28 & 3736, & le calcul se trouve bien abregé par ces tentatives.

Un peu de pratique fera trouver beaucoup d'autres abregés.

#### EXEMPLE II.

Pour trouver les racines de l'équation  $x^4 - 7xx + 6 = 0$ , qui n'est que du troisseme degré , par lesquelles on aura les valeurs de x lineaire dans cette équation ;  $x^3$ . Il faut la transformer en une autre équation qui ait tous set termes avec les signes alternatifs + 6 - c; ce qui se fera en supposant 8 - xx = 7; d'où l'on aura xx = 8 - 7; d'utilituant 7.

366

8 - z à la place de x, on aura la transformée que voici, qu'on regardera comme la proposée.

2°. Il fautentrouver  $z^3 - 2477 + 1857 - 462 = 0$ . les équations des limites, comme on les voit  $z^3 - 2477 + 1857 - 462 = 0$ .

ici:  $3z^{3}-48zz+185z=0$ ;

divisant par 32, on aura la premiere équation des limites;  $\chi\chi - 16\chi + 61\frac{3}{i} = 0$ .

277 — 167 == 0;

divifant par az, on aura la derniere équation des limites; x - 8 = 0.

3°. Il faut prendre la racine 8 de l'équation lineaire des limites x.—8 = 0, pour la limite moyenne entre les deux racines de la premiere équation des limites, & les trois limites des deux racines de cette premiere équation des limites feront 0, 8, 17.

En cherchant la premiere, c'est à dire la plus petite racine de l'équation  $zz - 16z + 6t^{\frac{3}{4}} = 0$ , par le moyen de ses deux limites o & 8, on trouve qu'elle surpasse 6, & ou'elle est moindre que 7.

Pour abreger, on pourra, avant de chercher la feconde racine de la premiere équation des limites, tenter ſi la ſubfitution de l'une ou l'autre des limites 6 ou 7, à la place de z dans la propoſ€e, ne donneroit point le ſigne → que doit donner la ſeconde limite des racines de la propoſ€e, δc en ſervir elle-même, en cas qu'elle le donne. Mais trouvant que la ſubſtiution de 6 au lieu de z dans la propoſ€e donne zero, on a par cette ſſimple operation 6 pour la premiere racine de la propoſ€e x² − 24xz → δc

Pour abreger encore le calcul  $\frac{1}{2}$  on diviéra la proposée  $\frac{2}{2}$  —  $24\chi\chi + \delta c$ , par l'équation lineaire  $\chi - 6 = 0$ , qui contient la premiere racine,  $\delta c$  l'on aura le quotient  $\chi\chi - 18\chi + 77 = 0$ , qui contient les deux autres racines de la proposée.

On pourra enfin, pour abreger, resondre cette équation qui contient les deux autres racines de la proposée, par la methode qui convient au second degré, & l'on trouvera

que ses racines sont 7 & 11.

Pour achever la resolution, on substituera successivement les trois racines 6, 7 & 11 de la transformée 21-2427 + &c. dans l'équation 8 - xx = z, ou xx = 8 - z, qui a fervi à la transformation; & l'on trouvera les trois valeurs de xx dans  $x^6 - 7xx + 6 = 0$ , qui font xx = 1, xx = 2, ax = -3.

D'où l'on tirera les six valeurs de x lineaire, dans la proposee x' - 7xx + 6 = 0, qui sont x = +VI, x = -VI;  $x = +V_2, x = -V_2; x = +V_3, x = -V_3.$ D'où l'on voit que x a quatre valeurs réelles, & deux valeurs imaginaires dans la proposée x6 - 7xx + 6 = 0; & la proposée est entierement resolue.

#### EXEMPLE III.

Pour trouver les valeurs approchées des trois racines de l'équation irréductible du 3° degré x3 - 2700x + 32400 = 0, dont les deux plus petites racines sont positives, &c dont la plus grande est négative & égale à la somme des deux autres, puisque le second terme est évanoui; 1º. il faut la transformer en une autre qui ait tous ses termes, & dont toutes les racines soient positives; ce qu'on sera en supposant le plus grand coëficient négatif rendu politif & augmenté de l'unité moins une nouvelle inconnue z, égal à l'inconnue x; ce qui donnera 2701 - z = x; & en substituant cette valeur de a à sa place dans la proposée, on aura la transformée fuivante,  $z^{1}$  - 8 10322 + 2 18835032 - 19697617801 = 0.

qui a les conditions propres à y appliquer 321-

la methode du quatriéme Problème. 2°. Il faut trouver

les équations des limites des racines de la transformée, comme on le voit ici :

La racine de la 2º équation des limites étant z == 2701, les

– 162062**z +** 21883503z **== 0**. divifant par 32, l'on a la premiere équation des limites,

22 - 54022 + 7294501 = 0.

222 — 54022 — 0. divifant par 12. I'on a la feconde equation des limites,

z - 2701 = 0.

limites des racines de la premiere équation des limites feront 0, 301, 3403. On trouvera par le moyen de ces jimites, ou fi l'on veut par la methode des équations du fecond degré, que les racines de la premiere équation des limites font exactément 2671 & 2731.

Ainsi les limites des racines de la transformée seront o,

2671, 2731, 19697617802.

On trouvera par le moyen des deux premieres limites o, 2671, que la premiere & plus petite racine de la transformée est entre 2656, qui étant substituée à la place de 2, donne le signe —, & 2657 qui donne +.

On trouvera par le moyen de la feconde & troisiéme limite 2671, 2731, que la feconde racine de la transformée

est entre 2688 qui donne + , & 2689 qui donne -.

Il eft inutile, comme on le va voir, de se donner la peine de chercher la valeur approchée entre deux limites qui ne different que de l'unité, de la troisséme racine de la transformée ; comme aussi de trouver des valeurs plus approchées de la premiere & de la seconde racine de la transformée.

3°. Il faut fubfituer dans l'équation fimple 1701 — χ=π, qui a fervi à trouver la transformée, à la place de χ, les valeurs approchées en entiers de la première & feconde racines de la transformée; & l'on trouvera la première & plus petite valeur de π dans la propofée entre 12, qui y étant fubfituée à la place de π, donne +, & 13 qui donne —.

On trouvera de même la seconde valeur de a dans la

proposée entre 44 qui donne -, & 45 qui donne +.

On trouvera ensuite des valeurs approchées en fractions de la premiere & seconde racines de la proposée tant près qu'on voudra, en employant la troisséme ou la quatriéme methode du troisséme Problème.

Et comme l'on çair que la troiféme & plus grande racine de la propofee et égale à la fomme des deux autres, il ny aura qu'à prendre la fomme des valeurs approchées de la premiere & feconde racines, & El a rendre négative, & ce fera la valeur approchée de la 3º racine de la propoée.

Ou bien si l'on veut chercher la troisséme racine de la proposée en particulier, on la rendra positive en changeant le signe du quatriéme terme de la proposée, & l'on aura x' - 2700x - 22400 = 0.

On

On prendra la fomme des deux moindres limites en nombres entien des deux plus petites racines, lesquelles limites font 12 & 44, & cette fomme 56 fera la moindre limite de la troisseme racine de la propossée, qui étant substituée à la place de x, donnera le signe —.

On prendra de même la fomme des deux plus grandes limites 13 & 45 des deux premieres racines de la proposée, & & cette fomme 58 fera la plus grande limite de la trossième racine de la proposée, qui étant subdituée donnera ...

On trouvéra en employane la première methode du troifiéme Problème avec est deux limites 9 & 25, que la troifiéme racine de la proposée est entre 57 qui donne —, & 58 qui donne —, & en employane la 3º ou la 4º methode du troisseme Problème, on trouvera la valeur approchée en fractions tant près qu'on voudra de la troisséme racine de la proposée.

EXEMPLE IV, où IL Y A DES RACINES EGALES.

Pour trouver les racines de l'équation fuivante du 4° degré; 1°. on en trouvera les équations des limites comme on les voit ici ... x°-24x³+192xx-640x+768=0.

2°. La racine de la derniere équation des limites étant 6, les limites  $4x^* - 7xx^2 + 384xx - 640x = 0$ ,
des racines de la fecondiviant par 4x, on aura la première

de feront 0, 6, 13.

On trouvera par le x<sup>1</sup> - 18xx + 96x - 160 = 0.

que la premiere racine

de la feconde équation 3x3 — 36xx + 96x = 0;

des limites est 4; & par
diviant par 3x3, on aura la feconde
le moyen des limites 6

de 13, que la feconde est
xx — 12x + 22 = 0.

8; ainsi les limites des 2 1 0.
racines de la première

équation des limites le- 2xx — 12x = 0; ront 0, 4, 8, 161. divisant par 2x, on aura la troiséme Mais on trouvera en équation des limites.

cherchant la premiere x - 6 = 0.

Aaa

équation des limites entre o & 4, que 4 est une racine exacte. Ainsi il y a dans la premiere équation des limites deux racines égales à 4, & il y a dans la proposée trois racines éga-

les à 4

Le plus court est quand on trouve ainsi des racines égales exactes, de divifer la proposée par l'équation qui est le produit des trois équations lineaires des trois racines égales à 4, lequel produit est  $x^3 - 12xx + 48x - 64 = 0$ ; & le quotient x - 12 = 0, contiendra les racines inégales, qui sont ici la seule x == 12.

Si l'on vouloit employer la methode de ce 4° Problème à trouver la racine inégale de la proposée, il faudroit trouver la troisième racine de la premiere équation des limites, en se fervant de la limite 8 & du plus grand coëficient négatif augmenté de l'unité, qui est 161 pour la seconde limite, & on trouveroit que cette racine est 10. On se serviroit ensuite de cette racine 10 pour premiere limite, & du plus grand coësicient négatif de la proposée augmenté de l'unité, qui est 641, pour seconde limite; & l'on trouveroit par le moyen de ces deux limites, que la quatriéme racine de la proposée est 12.

On peut remarquer qu'en a dit qu'il falloit chercher la racine inégale de la premiere équation des limites, entre les limites 8 & 161, parceque 8 surpasse la racine égale 4, mais si la racine égale avoit surpasse 8, il auroit fallu chercher la racine inégale entre o & 8. De même si la racine égale eût furpassé la limite 10, que la premiere équation des limites donne pour limite de la racine inégale de la proposée, il auroit fallu chercher la racine inégale de la proposée entre ze-

ro & la limite 10.

EXEMPLE V. où LES RACINES SONT IMAGINAIRES.

OUR resoudre l'équation x+-12x1+68xx-192x+288=0. 0. 1°, on trouvera toutes les Equations des limites, com-  $4x^4 - 36x^3 + 136x - 192x = 0$ ; me on les voit ici: divifant par 4x, on aura la premiere équation des limites, 2°. La racine de la der $x^3 - 9xx + 34x - 48 = 0$ niere équation des limites étant 3, les limites des racio.

nes de la seconde équation 3x3-18xx+34x=0;

divifant par 3x, on aura la seconde

divifant par 2x, on aura laderniere

équation des limites,

xx - 6x + 11 = 0.

équation des limites,

2xx - 6x = 0

x - 3 = 0.

des limites seront 0, 3,7. Mais on trouve que la

limite 3 étant substituée dans la feconde équation des limites, à la place de x, donne le figne + au lieu du figne - qu'elle devroit donner; ainsi l'on est assuré

que les deux racines de la

seconde équation des limites sont imaginaires, & que par con-

fequent il y a deux racines imaginaires dans la premiere équation des limites, & dans la proposée.

La feconde équation des limites ne donnant aucunes limites pour les racines de la premiere équation des limites, on n'au-

ra pour les limites de la racine réelle de la premiere équation des limites, que o & 49.

On trouvera par le moyen de ces deux limites, que 3 est la racine réelle de la premiere équation des limites.

Ainsi on aura pour les limites des deux racines de la propofée qui restent à trouver, 0, 3, 193.

Mais l'on trouve, que la limite 3, qui est une limite exacte donne le signe + au lieu du signe - qu'elle devroit donner ; ( car la limite o & la limite 193 donnent chacune le figne +) cela fait voir qu'il y a encore deux racines imaginaires dans la

propofée.

La proposée est resolue, car sçachant que ses quatre racines sont imaginaires, on est assuré que le Problème exprimé par cette équation, est impossible, ou renferme contradiction.

EXEMPLE VI, QUI APPARTIENT A UN CAS QU'IL FAUT REMARQUER PAR RAPPORT A CETTE METHODE.

Pour resoudre l'équation 1°. il faut trouver les équations des limites, comme on les voit ici :

2°. La racine de la derniere équation des limites étant 4, on aura pour les limites des racines de la seconde équation des limimites, 0, 4, 9.

 $x^4 - 16x^3 + 72xx - 64x + 16 = 0$ 

4x4-48x1+144xx-64x=0; divifant par 4x, on aura la premiere équation des limites,  $x^{7}-12xx+36x-16=0$ .

 $3x^{1}-24xx+36x=0;$ 

On trouvera par le moyen des limites o & 4, que la premiere & plus petite racine de la seconde équation

divifant par 3x, on aura la seconde équation des limites, xx - 8x + 12 = 0.

des limites est 2. On trouvera de même 2xx-8x=0;

par le moyen des limites 4 & 9, que la feconde racine est 6.

divifant par 2x, on aura la troifiéme ou derniere équation des limites, x - 4 = 0

Ainsi les limites des racines de la premiere équation des limites font 0, 2, 6, 17.

On trouvera par le moyen des limites o, 2, que la premiere & plus petite racine de la premiere équation des limites est incommensurable, & qu'elle est entre zero & l'unité; & par l'approximation de la troisième methode du troisième Problême, qu'elle est entre :, qui étant substituée à la place de x donne - . & - qui donne +.

On trouvera par le moyen des limites 2 & 6, que la seconde racine de la premiere équation des limites est exactement 4.

On trouvera enfin par le moyen des limites 6 & 17, que la troisième & plus grande racine de la premiere équation des limites est incommensurable, & qu'elle est entre 7 qui donne -, & 8 qui donne +.

Ainsi les limites des racines de la proposée sont o, 500 ou 6 , 4 , 7 ou 8 , & 65.

On cherchera donc la premiere & plus petite racine de la proposée entre les limites o & 10 ou 6.

La seconde entre les limites : ou : & 4. La troisième entre les limites 4 & 7 ou 8.

La quatriéme entre les limites 7 ou 8 & 64.

Mais en cherchant la premiere racine de la proposée par le moyen des limites o & 10 ou 60 on ne trouve point que la seconde limite 10 ou 6, donne le signe - qu'elle doit donner.

De même en cherchant la seconde racine entre les limites 5 ou 6 & 4, on ne trouve point que la premiere limite, ni aucune grandeur entre la premiere limite & la seconde 4 , donne le figne - qu'elle doit donner.

On trouvera le même inconvenient en cherchant la troisséme & la quatriéme racine de la proposée.

3°. Dans ce cas il faut approcher les limites en fractions, & fe fervant de la troissem emtende du troissem Problème, mettre pulseurs zeros au second terme de la premiere équation des limites, en mettre deux fois autant au troissem terme qu'on en a mis au second terme, en mettre trois sois autant au cinquième terme, & quatre fois autant au cinquième et me, & quatre fois autant au cinquième et de l'entre resonant en de la premiere de troisseme racine de la premiere quation des limites, de maire que d'une unité, de de même les deux limites pour la troisseme racine, &c.

Il faut mettre ces limites pour numerateurs, & l'unité précédée d'autant de zeros qu'on en a mis au second terme, pour chaque dénominateur; & ensuite chercher avec ces limites ap-

prochées les racines de la proposée.

Mais comme en cherchant la premiere racine entre les deux nouvelles limites, qui sont des fractions dont les dénominateurs font fort grands, on trouve toujours que la feconde limite approchée ne donne point le figne - qu'elle doit donner. cela porte à conclure que l'on ne scauroit trouver de seconde limite qui donne le figne - qu'elle doit donner, & qu'ainfi il faut ou que la premiere racine de la premiere équation des limites, qui est incommensurable, soit égale à la premiere racine de la proposée; oc que si on la pouvoit trouver exactement, elle donneroit zero, étant fubstituée à la place de x dans la propofée; que ce n'est que parcequ'elle est incommensurable qu'on ne peut pas trouver sa valeur exacte, qui étant substituée dans la proposée donne zero; & que dans ce cas les deux premieres racines de la propofée font égales: Ou bien il faut que les deux premieres racines de la proposée soient imaginaires, parceque dans ce cas la seconde limite de la premiere racine de la proposée, quoiqu'approchée à l'infini, ne donnera jamais le figne qu'elle devroit donner, si les deux premieres racines de la proposée étoient réelles & inégales.

Et comme en cherchant la troiffeme & quatriéme racines de la propofée, la limite 4° qui devoit doncer le figne—, donce auffi le figne —, quoiqui on l'approche tant qu'on voudra, cela portera de même à conclure que la troiffeme & la quatriéme racines de la propofeé font égales ou inaginaires.

Aaa nj

4°. Au lieu de la methode de l'article troisième, on peut & fervir de celle-ci, qui revient à la même chose.

On mettra plusieurs zeros au second terme de la proposée. plus on en mettra, & plus on sera assuré que la proposée appartient au cas pour lequel est ce sixième exemple. On mettra le même nombre de zeros au second terme de la premiere équation des limites. On mettra deux fois autant de zeros au troisiéme terme de la proposée, & de la première équation des limites, qu'on en a mis au second terme. On en mettra trois fois autant au quatrième, &c. On en met dans notre exemple seulement deux pour abreger le calcul, & l'on. aura les transformées,

 $x^{2}$  — 1200xx + 360000x — 16000000 = 0.

Comme l'on a déja, par le premier & le second article de ce fixiéme exemple, les racines approchées de la premiere equation des limites, qui sont 10 ou 6, la seconde exactement 4, la troisième 7 ou 8; on mettra devant chacune deux zeros, & elles feront les racines approchées de la premiere équation des limites de la transformée. Ces racines approchées font la premiere 50 ou 60, la seconde exactement 400, la troifiéme 700 ou 800.

On cherchera, par la premiere methode du 3º Problème deux valeurs approchées de la premiere racine de la transformée de l'équation des limites, qui ne différent que de l'unité; & l'on trouvera 52 qui donne - , & 54 qui donne +.

On cherchera de même deux valeurs approchées de la troisiéme racine, & l'on trouvera 744 qui donne -, & 745 qui donne -.

Ainsi les limites des racines de la transformée de l'équation proposée, seront o, 53 ou 54, 400, 744 ou 745, &

6100000F.

Mais en cherchant la premiere racine de la transformée de la proposée, avec les limites zero & 53 ou 54, on ne trouve pas que la seconde limite 52 ou 54 donne le signe - qu'elle devroit donner: Comme l'on suppose qu'on a mis beaucoup de zeros au second terme des transformées, cela porte à conclure que les deux premieres racines de la transformée de la proposée, & par consequent les deux premieres racines de la proposée, sont égales ou imaginaires.

La même chose arrivant en cherchant la troisième racine, on en conclut de même que les deux dernieres racines de la

propofée font égales ou imaginaires.

5°. On pouroit, au lieu de se servir de la methode du 3° article de cet exemple, c'ell à dire, au lieu de se servir de la retiossement de crissième Problème, employer la quartième methode du troisséme Problème, pour trouver les valeurs extrêmement approchées des racines de la premiere équation des limités.

# Remarques sur le cas de ce sixième exemple.

On ne peut pas, dans le cas de ce fixiéme exemple, s'affurer par cette methode d'approximation du quatrième Problè.

me, fil les tacines de la propofice, pour lefquelles on ne trouve
pas des limites approchées qui donnent les fignes qu'elles doivent donner, font des racines égales & incommenfurables, ou
felles font imaginaires. Il faut avoir recouts, quand la proposée ne furpulie pas le quatrième degré, aux marques certaines qu'on a données dans le cinquiême Livre, pour diffinguer les racines qui font imaginaires, de celles qui font égales, dans le quatrième, troifiéme & Geond degré.

On peut énoore le fervir de la methode generale des équations qui ont des racines égales, qu'on a donnée à la fin du quatrième Livre, c'est à dire, chercher le plus grand divifeur commun de la proposée de la première équation des limites; & trouvant que xw = 8x + 4 = 0, est un divifeur qui leur est commun, qui sont x = 4 + 2\sigma 3, x = 4 - 2\sigma 3, sont communes à la première équation des limites de la proposée à d'agrandiquent que les deux premières racines de la proposée sont x = 4 + 2\sigma 3, de les ses de la proposée sont x = 4 + 2\sigma 3, de les ses de la proposée sont x = 4 + 2\sigma 3, de les ses de la proposée sont x = 4 + 2\sigma 3, de les

deux dernieres sont  $x = 4 + 2\sqrt{3}$ ,  $x = 4 + 2\sqrt{3}$ .

On peut aussi se servir de la methode du 5 Corollaire du dixième Theorême, pour dissingue dans le cas de ce sixième exemple, s'il y a des racines égales.



# ANALYSE COMPOSÉE,

ANALYSE QUI ENSEIGNE A RESOUDRE les Problèmes qui se réduisent à des équations composées.

## LIVRE VII.

De l'approximation des racines des équations litterales.

# SECTION I.

De l'approximation des racines des équations litterales déterminées.

# PROBLÊME I.

173. TROUVER les racines d'une éguation litterale qui n'a qu'une inconnue, ou bien les valeurs approchées des racines, & en continuer l'approximation à l'infini.

METHODE GENERALE POUR LES E'QUATIONS DE TOUS LES DEGRE'S.

ES lettres connues des coencients des termes de l'équation, & celles du dernier terme, marquant des grandeurs connues, il faut supposer que l'une de ces lettres est l'unité, ou un nombre pris à discretion, comme 10, 20, 30, 100, 1000, &c.

Le rapport de chaque autre lettre connue à celle qu'on vient de supposer égale à un nombre, étant connu, il faut trouver les valeurs en nombres de toutes les autres lettres connues

connues par rapport à la lettre qu'on a supposée égale à un nombre. Il faut subflituer tous ces nombres égaux aux lettres connues, à la place de ces lettres connues, dans l'équation proposée, & elle sera changée en une équation numerique. Il faut trouver par le quarriéme Problème du fixième Livre, les racines de cette équation numerique, ou leurs valeurs approchées tant prés qu'on voudra. Ces racines ou leurs valeurs approchées prochées; seront les racines ou les valeurs approchées des racines de la proposée; ainsi elle sera resolue.

#### EXEMPLE.

Pour trouver les racines ou les valeurs approchées tant près qu'on voudra de l'équation  $x^1-3$  dax +4 ab =0, il faut inpofer la grandeur marquée par la lettre connue a, égale à un nombre pris à discretion, par exemple à 30, & l'on aura a=30.

Le rapport des grandeurs marquées par a & c par b, étant connu, par exemple supposant que  $\frac{a}{2} = \frac{1}{2}$ , la grandeur marquée par b sera égale à 36, ainsi b = 36. Il faut substituer ces nombres à la place des lettres ausquelles on les a supposé egaux, dans la proposée,  $\frac{a}{2}$  a proposée  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  a proposée,  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  a proposée  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  supposée en l'équation numerique  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  a proposée  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  supposée en l'équation numerique  $\frac{a}{2} = \frac{a}{2}$  supposée en l'équation numerique

+ 32400 == O.

Il faut chercher par le quatrième Problème du fixiéme Livre, les racines de cette équation numerique, ou leurs valeurs approchées, comme on le voit dans le troiléeme exemple du quatriéme Problème, où l'on refout cette même équation; 5 C l'on trouvera que les valeurs approchées en entiers de trois racines de cette équation, font 12 ou 13,44 ou 45,57 ou § 8.

On peut continuer l'approximation à l'infini de ces valeurs approchées en nombres entiers des racines de la proposée, par la troisième ou par la quatriéme methode du troisième Problè-

me du fixiéme Livre.

Si on veut changer les valeurs approchées numeriques qu'on a découvertes , en litterales , on trouvera que  $12 = \frac{1}{2}$  a , & encore  $12 = \frac{1}{2}$  b ; ainfi  $\frac{2}{3}$  a ou  $\frac{1}{7}$  b , font des valeurs approchées un peu moindres que la premiere racine.

On trouvera de même que 45 = 4 a, & encore 45 = 1 ab;
B b b

grandes que la seconde racine. Enfin on trouvera que  $57 = \frac{19}{10} a$ , & encore  $57 = \frac{19}{10} b$ .

ainfi 19 a ou 19 b, font des valeurs approchées un peu moindres que la troisiéme racine.

Cet exemple fuffit pour faire concevoir cette premiere merhode.

## REMARQUE.

ETTE methode peut fervir à resoudre par le seul calcul de l'Arithmetique, tous les Problèmes déterminés de la Geometrie, qui peuvent être exprimés par des équations où il n'y a qu'une inconnue, quelques composées qu'elles puissent être, c'est à dire de quelque degré que puissent être ces équations; & cela avec autant d'exactitude qu'on resout les Problèmes de la Geometrie pratique, de l'Astronomie, & des autres parties des Mathematiques, en se servant des tables des Sinus. Tangentes & Secantes, ou de leurs Logarithmes,

Par ce moyen on éviteroit la difficulté, qui est souvent tres grande, de décrire les lignes courbes tres composées qui servent à la construction de ces Problèmes, & à déterminer les racines des équations qui les expriment. Car il est évident qu'il n'y a qu'à prendre à discretion une des lignes données du Problème, par exemple celle qui est representée dans l'équation du Problême par la lettre connue qui s'y trouve le plus de fois, ou par celle qui a le plus de dimensions; la diviser par le moyen de l'échelle ou du compas de proportion, en tant de parties égales qu'on voudra, par exemple en 100, 1000, 10000, &c. plus le nombre en sera grand, & plus il y aura d'exactitude dans la refolution; & supposer cette lettre connue égale au nombre qui exprime ses parties égales; déterminer ensuite par le moyen de l'échelle ou du compas de proportion, combien chacune des autres lignes données du Problême, contient de ces mêmes parties égales de la premiere; & supposant les nombres de ces parties de chaque ligne donnée, égaux aux lettres qui representent ces lignes dans l'équation, substituer tous ces nombres à la place de ces lettres connues dans l'équation du Problème. Elle fera changée par ces substitutions en une équation numerique qui exprime le Problême.

On en trouvera toutes les racines ou leurs valeurs approchées tant prés qu'on voudra, par le quatriéme Problème du fixiéme Livre, de ces racines ou leurs valeurs extrémement approchées, contiendront le nombre des parties des lignes qu'on cherche, de le Problème fera refolus car il n'y aura qu'à fé fervir de la même échelle qui a fervi à divifer les fignes données du Problème en parties égales, pour déterminer les longueurs des lignes dont les racines ou leurs valeurs approchées marquent le nombre des parties.

On pourroit, fi l'on vouloit, se servir dans la resolution de tous les Problèmes d'une même échelle, c'est à dire, d'une même ligne divisée en parties égales, comme en 100, on en 1000, cc, car nommat cette ligne  $e_1$  on pourroit par le moyen des proportions, l'introduire dans tous les coéhicients ôt dans le dernier terme, sans changer leur valeur; par exemple, en faisant cette proportion pour notre exemple, e.a:a.d, l'on auroit  $aa = de_1$  ôt mettant  $de_1$  à la place de aa dans  $x^i - 3 dax + aab = 0$ , l'on auroit  $x^i - 3 dex + bde = 0$ , qui n'en est disférente que par l'expersison.

On donnera une autre methode generale pour resoudre ce Problème dans la sixième Section, où il ne saudra point changer l'équation litterale en une équation numerique.

# SECTION II.

De la résolution des équations litterales qui ont deux ou pluseurs inconnues; & de la maniere de trouver la valeur approchée à l'infini, ou tant prés qu'on voudea, de l'une des inconnues de ces équations.

#### AVERTISSEMENT.

174. Les Problèmes qui sont exprimés par des équations qui n'ont qu'une inconnue, s'appellent Problèmes déterminés, parcequ'ils n'ont qu'un nombre déterminé de resolutions; s'avoir, autant que l'expoânt de la plus haute puissance de l'inconnue de l'équation qui exprime le Problème, contient d'unités. Ainsi les Problèmes déterminés, dont les équations s'ont deux resolutions; ceux Bb bi il

dont les équations sont : du troisséme degré, ont trois resolutions; & ainsi des autres; car ils ont autant de resolutions que l'inconnue a de valeurs dans les équations qui les ex-

priment.

Les Problêmes qui font exprimés par des équations qui ont deux ou plutieurs inconnues, s'appellent indéterminés, parcequ'ils ont un nombre indéterminé de refolutions, chacune des inconnues pouvant avoir autant de valeurs que l'autre incon-

nue peut representer de différentes grandeurs.

Ces Problèmes indéterminés sont tres ordinaires dans la Geometrie composée, & il est necessaire de scavoir resoudre les équations qui les expriment, c'est à dire, de pouvoir trouver la valeur de chacune des inconnues, laquelle valeur ne contienne que l'autre inconnue avec les grandeurs connues de l'équation : & comme cette valeur est d'ordinaire incommenfurable, il est necessaire de pouvoir trouver cette valeur par

approximation.

Ces équations qui ont deux ou plusieurs inconnues, peuvent quelquefois fe resoudre à la maniere des équations qui n'ont qu'une inconnue; & il faut toujours tenter de les resoudre de cette maniere, avant de les resoudre par approximation, c'est à dire, supposant que ces équations ont les deux inconnues & & y avec les grandeurs connues, qui font les coë. ficients des termes, & qu'on vueille trouver la valeur de x, il faut ordonner l'équation par rapport à x, comme si x étoit la feule inconnue, & que y fût connue; & voir si l'équation lineaire de x plus ou moins un des diviseurs exacts du dernier terme, n'est point un diviseur exact de l'équation : si cela se trouvoit. l'on auroit une valeur exacte de »: si cela ne se trouve pas, il faut voir par les Problèmes du quatriéme Livre, fi l'équation proposée ne peut point se reduire en d'autres équations commensurables plus simples irréductibles, & trouver les valeurs approchées de x par la methode qu'on va expliquer dans cette Section, ou celle de la cinquieme Section suivante, dans ces équations plus fimples. Mais si l'équation proposée est irréductible, il faut y appliquer immediatement la methode qu'on va expliquer, ou celle de la cinquieme Section fuivante.

# PROBLÊME IL

175. TROUVER la valeur approchée de la racine x d'une équation litterale, qui a deux inconnues x & y, avec des grandeurs connes s & en continuer l'approximation à l'infini, ou tant qu'on voudra.

#### PREMIERE METHODE.

1°. L faut supposer la valeur de x que l'on cherche, reprefentée par une fuite infinie de grandeurs, précedées chacune du figne +: Toutes ces grandeurs qu'on appellera les termes de la suite, doivent contenir chacune deux choses; premierement, les puissances de la seconde inconnue y ou de quelqu'une des grandeurs connues de l'équation proposée, de maniere que les exposans de ces puissances soient en progression arithmetique, & aillent en augmentant; ( cette grandeur fera celle qui distingue les termes de la suite, chaque terme étant la quantité où cette grandeur, qui distingue les termes, est élevée à une puissance dont l'exposant est different de celui des autres termes.) Secondement, chaque terme de la fuite doit contenir une lettre indéterminée pour coëficient, outre la grandeur qui distingue les termes; Et comme l'on a besoin de beaucoup d'indéterminées, on se servira indifféremment des lettres de l'alphabet qui ne sont pas employées dans l'équation proposée.

On supposera donc, par exemple,  $x = a^n + b^n + o^n + a^n + a^n$ 

Il y a des rencontres où il faudra supposer  $x=ay+by^2+cy^2+by^2+bx$ . D'autres où il faudra supposer  $x=ay^2+by^2+cy^2+bx$ . En d'autres on supposer  $x=ay^2+by^2+cy^2+bx$ . En d'autres,  $x=ay^2+by^2+cy^2+bx$ . Les équations particulieres qu'on aura à resoudre, serviront à déterminer les exposars de la grandeur qui distingue les termes, comme on l'enseignera dans la suite.

2º. Il faut élever cette valeur indéterminée de x à toutes les puilfances aufquelles x est élevée dans l'équation proposée; & fublittuer cette valeur de x & ses puilfances à la place de x & des puissances de x dans la proposée, comme l'on a fait dans les transformations , observant de bien diftinguer les termes dans ces subflitutions . Après ces fubflitutions . Per quation proposée sera changée en une équation infinie , qui aura dans chacun de ses termes une des indéterminées particulieres de la valeur indéterminée de x qu'on a supposée ; on appellera cette nouvelle équation , l'équation changée .

3°. Il faut supposer chaque terme de l'équation changée, égal à zero, & l'on aura par cette lupposition aurant d'équations particulières, qu'on a supposé d'indéterminées dans la valeur de x. On déterminera de fuire à l'ordinaire, par le moyen de ces équations particulières, les valeurs de toutes les indéterminées qu'on a supposées.

4º. Enfin on subfituera ces valeurs des indéterminées à la place de ces indéterminées, dans la valeur indéterminée de x qu'on a supposée, & elle sera changée par ces subfituerions en une fuite qui ell a vertiable valeur approchée de x que l'on cherchoir. Plus on déterminera de termes de la suite supposée, & plus on approchera de la vertiable valeur de x.

Application de la methode aux exemples.

# EXEMPLE L

176. Pou R trouver la valeur approchée de x dans l'équation  $x^3 + nyx - y^3 = 0$ ; ou bien  $-2n^3 + nnx + x^3 = 0$ ;  $-y^3 + nyx$ 

1°. il faur supposer  $x = a + b\gamma + c\gamma\gamma + d\gamma' + c\gamma' + f\gamma' + \gamma\gamma'$  &c. où a, b, c, d, &c. font des grandeurs indéterminées 1 on suppose 1 a première grandeur indéterminée a fans  $\gamma$ ,  $\lambda$  cause de  $-2n^2$  qui est dans l'équation proposée fans l'inconnue  $\gamma$ , &c. qu'on ne pourroit pas employer dans la resolution sans cette supposition.

2°. Il faut élever cette valeur indéterminée de « à la troifième puissance, & l'on aura

$$x^{2} = + a^{2} + 3aaby + 3abby + b^{2} + 3abcy^{2} + 3accy^{2} + 6abcy^{2} + 3accy^{2} + 6abdy^{2} + 6abdy^{2} + 3aacy^{2}$$

Il faut substituer ensuite les valeurs de x & de  $x^3$  dans la proposée, à la place de x,  $x^3$ , comme on le voit ici:

$$0 = \begin{cases}
-1n^1 = -2n^3 \\
-y^1 = -y^1 \\
+nnx = +nna + nnby + nncyy + nnady' + nnacy', &c. \\
+nyx = +nay + nbyy + ncy' + ndy', &c. \\
+x' = +a' + 3aaby + 3abby + b'y + 3bby', &c. \\
+3aacy' + 6abcy' + 3aacy' + 6abcy' + 3aacy'

+3aacy' + 6abcy' + 3aacy'$$

& l'équation proposée sera changée en l'équation infinie qu'on voit ici, dans laquelle il n'y a d'inconnue que 7. On a mis les feuls cinq premiers termes, cela súnfinar pour faire concevoir la methode; on nommera ici & dans toute la suite de ce Livre, le premier terme celui où la grandeur qui distingue les termes, ne se trouve point; ou bien, s'i elle se trouve dans tous les termes, celui où elle est au moindre degré; le second terme, celui où elle est au degré immediatement plus élevé qu'au premier terme; & ains de suite.

3º. Il faut supposer chaque terme de l'équation changée, égal à zero, ce qui donnera autant d'équations particulieres qu'on a supposé d'indéterminées.

La 1", a' + nna — 2n' = 0; La 2', 3aab + nnb = — na; La 2', 3aac + nnc = — 3abb — nh La 4', + 3aad + nnd = — 6abc — b' — nc + 1; La 5', nne + 3aae = — 3bbc — 3acc — nd — 6abd.

La 1" a pour diviseur exact a - n = 0; & la divisant par a - n = 0, on trouvera le quotient aa + na + 2nn = 0, dont les deux racines sont imaginaires; a infia a + a qui une valeur réclle qui est  $+ n_1$  on a donc a = + n. Par la 2" on trouve  $b = -\frac{1}{2}$ ; par la 3" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 3" on trouve  $d = +\frac{1}{2}$ ; par la 4" on trouve  $d = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on trouve  $c = +\frac{1}{2}$ ; par la 5" on

4°. Il faut fublituer ces valeurs de a, b, c, &c. à leur place dans x = a + by + cy + dy' + cy' + &c. & l'on aura  $x = x + by + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1$ 

Le même premier exemple d'une autre maniere :

177.  $S_1$  dans la proposée  $-2n^2 + nnx + x^2 = 0$ , la grandeur y

furpafioit la grandeur n, par la nature du Problème exprime par cette équation, il faudroit prendre la grandeur n qu'on furposé à present moindre que y, pour dillinguer les termes, asin que dans les termes de la fuite, les puissances de n se trouvassent dans le numerateur, & les puissances de n de dénominateur, & que la fuite allat en dimininant pour approcher de plus en plus de la racine qu'on cherche. Pour appliquer la methode à ce cas, il faut regarder n comme l'on faisoit dans le premier cas y, & regarder y comme si c'étoit une grandeur connie; & supposér,

1. x = a + b n + cs + do + en + cc. a, b, c, d, &c. font des grandeurs indéterminées, & l'on ne met point » dans le premier terme a de la fuite, parcequ'autrement il n'y auroit que la feule grandeur p', qui ne contient point la grandeur n, dans le premier terme de l'équation changée; & l'on ne pourroit pas faire une équation particulière de ce premier terme de l'équation changée, par laquelle on pût déterminer une des grandeurs indéterminées qu'on a fuppolées.

Il faut élever cette valeur indéterminée » à la troisiéme

puissance; & l'on trouvera

Il faut fubflituer les valeurs de  $\varkappa$  & de  $\varkappa^j$  à leur place dans la proposée , comme on le voit ici , & l'on aura l'équation changée qui fuit ,

3°. 11

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, & l'on aura par cette supposition toutes les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les valeurs des indéterminées.

Il est évident qu'on peut trouver tant de termes qu'on voudra de cette valeur, & l'augmenter à l'infini.

# Démonstration de la metbode.

178. La grandeur qui étant fublituée dans une équation à la place de l'inconnue x, tend tous les termes de l'équation égaux à zero; ou, ce qui revient au même, qui fait que tous les termes se détruisent, est une racine de l'équation; c'est à dire, cette grandeur est la valeur de l'inconnue x. \* Or il est s'ylevident que la fuite que l'on trouve par la methode pour la valeur de l'inconnue x, étant conque infinie, c'est à dire, contenant tous ses termes à l'infini, il est, dis je, évident que cette suite infinie étant conque substituée à la place de x dans l'équation, tous les termes de l'équation seront égaux à zero; pussque ce nêst que par cette supposition qu'on trouve la valeur déterminée de chaque terme de cette suite. Par consequent la suite infinie qu'on trouve par cette methode, est la valeur de l'inconnue x de l'équation. Ce qu'il falloit démontrer.

#### REMARQUES.

I.

179. Lest évident par cette démonstration, que plus on prendra de termes dans la suite que fait trouver la methode pour la valeur de x, & plus cette valeur fera approchée, c'ect à dire, moins elle differera de la veritable valeur de x, que l'on ne peut pas découvrir entiere, étant infinie. D'où l'on voit que les termes de cette fuite doivent aller en diminuant, & que plus is iront en diminuant, & moins il faudra de termes pour la valeur approchée qu'on cherche, tous ceux qu'on neglige ne faisant pas une grandeur fensible.

Or plus la grandeur qui diffingue les termes de la fuite ferapeire, & plus les termes iront en diminuant; car cette grandeur fe trouvant dans le numerateur de chaque terme, & les autres quantités plus grandes qu'elles, dans le dénominateur, tous les termes, except les premiers, feront des fractions qui iront en diminuant, parceque les puisfances de ces grandeurs qui vont en augmentant, font que ces grandeurs qui vont en augmentant, font que ces grandeurs qui vont en factions.

C'eft pour cela qu'on a marqué qu'il falloit prendre pour la grandeur qui diflingue les termes la feconde inconnue y de l'équation propofée, quand elle est plus petite que les grandeurs connues de cette équations & que quand elle est plus grande, il falloit prendre parmi les grandeurs connues de la propofée celle qui est la plus petite, pour la grandeur qui doit diffinguer les termes de la fuite qu'on cherche.

180. On peut même préparer l'équation proposée de façon qu'on y puisse prendre une grandeur tres petite par rapport aux aurres, pour distinguer les termes de la fuite qu'on cherche. Cette préparation peut se faire de deux manieres; 1°, sur les grandeurs connues de la proposée; 2°, sur la séconde inconnue.

La préparation se sait sur les grandeurs connues par le moyen des proportions, observant de faire en sorte que la valeur des coéficients connus demeure toujours la même dans est changemens, & qu'il n'y ait que changement d'experssion, en on pas changement de valeur. Par exemple on courra supposer pq = nn, en prenant la grandeur p tant petite qu'on voudra, & faisant p. n : n . q, ce qui donnera pq = nn, & mettant cette valeur de nn dans la propose, elle sera changée en -2npq + pqx + x' = 0, qui ne differe -2npq + pqx + x' = 0, qui ne differe -2npq + 2nqq + 2nq

de la proposée que par l'expression; & l'on pourra prendre

la grandeur p pour diffinguer les termes de la fuite qui fera la valeur de ». Ceci fuffi pour indiquer les moyens de faire ces fortes des préparations fur les grandeurs connues de la propofée, qui peuvent fe faire de plufieurs facons differentes; parmi Jefquelles von chofira les plus commodes pour le calcul, & pour faire en forte que les termes de la fuite qui eft la valeur dex, aillent en diminuant le plus qu'il fera poffible.

La préparation sur la seconde inconnue y, se fait par le moyen des transformations; par exemple, on peut supposer dans la proposée du premier exemple ; == 2, ou telle autre transformation de y qu'on jugera la plus propre pour rendre y moindre que les grandeurs connues; & substituer la valeur de y prise dans l'équation == z, ou telle autre qu'on jugera plus propre, dans la proposée à la place de y; ensuite on prendra l'inconnue nouvelle z pour diffinguer les termes de la suite qui est la valeur de x; & quand on aura trouvé cette fuite, on fubstituera dans tous les termes à la place de l'inconnue z, la valeur de z prise dans l'équation qui a servi à faire la transformation. On peut aussi diminuer les dimensions de y, par exemple s'il y avoit 2'x au lieu de nyx. on pourroit supposer y' = nnz, &c. Par le moyen de ces préparations, on peut trouver plusieurs différentes suites pour la valeur de x, & choisir celle qui est la plus commode pour la réfolution du Problême; comme aussi celle dont les termes vont le plus en diminuant, & dont par confequent il faut moins de termes pour avoir une valeur tres approchante de la veritable.

#### III.

181. Quand l'équation qui fait trouver le premier terme de la fuite est composée, & contient plusseur racines positives & réelles, on peut trouver autant de valeurs de x, que cette équation contient de racines positives; & l'on peut chercher celle de ces valeurs de x qu'on voudra, ou qu'on jugera la plus propre à resouler le Problème; ou bien on pourra les chercher toutes, & l'on aura le même nombre de résolutions du Problème. Si cette équation composée qui n'a qu'une inconnue, n'avoit aucune racine commenssantelle, but trouveroit les valeurs approchées de ses racines incommensfurables par le premier Problème, \* vou par le Problème.

288 ANALYSE DEMONTREE.

de la derniere Section de ce Livre, & ces valeurs approchées feroient prises pour les premiers termes des fuites qu'on cherche.

Comme cette methode est de grand usage dans la Geometrie composée, on va l'appliquer à beaucoup d'exemples, & quand on l'aura ainsi rendue familiere, on donnera la methode de distinguer les exposans des puissances de la grandeur qui doit distinguer les termes de la suite, dans le premier & le second terme, les autres en étant une suite, puisqu'ils doiventêtre en progression arithmetique.

Quoiqu'on ait dit que quand la seconde inconnue r pouvoit être plus grande qu'une des grandeurs connues de l'équation proposée, il falloit prendre la grandeur connue la plus petite pour distinguer les termes de la suite qui doit être la valeur approchée de x, cela n'empêche pas qu'on ne puisse dire que dans ce cas là même on peut prendre la seconde inconnue y pour distinguer les termes de la suite qu'on cherche : mais comme dans ce cas la seconde inconnue y doit être au dénominateur, ou, ce qui est la même chose, les exposans des puissances de y dans les termes de la suite, doivent être négatifs, & que d'ordinaire on est moins accoutumé au calcul de ces puissances dont l'expofant est négatif, on a cru qu'il feroit plus commode de ne faire faire attention au Lecteur qu'à la grandeur qui distingue les termes dont les puissances ont des exposans politifs. Cependant pour faire voir que l'un revient à l'autre, on va refoudre le même exemple en prenant la feconde inconnue y pour distinguer les termes de la suite qu'on cherche qui doit être la valeur de x.

Troisième maniere de resoudre le premier Exemple.

183. Pour trouver la valeur approchée de x dans l'équation  $x^3 + nyx - y^3 = 0$ , lorsque y peut être plus grande que n, + nnx -- n1

en se servant pourtant dey & des puissances de y pour distinguer les termes de la suite qu'on cherche;

1°. Il faut supposer  $x = ay + by^0 + cy^{-1} + dy^{-2} + cy^{-2}$ \* &c. les grandeurs a, b, c, &c. font indéterminées.

2°. Il faut élever cette valeur de x à la troisième puissance, & substituer les valeurs de x & de x, dans la proposée, à la place de x & de x<sup>2</sup>, & l'on aura l'équation changée qui suit:

place de 
$$\kappa$$
 & de  $x^1$ , & l'on aura l'équation changée qui fuit  $x^2 = a^1y^1 + 3a^1yy + 3aby + b^2y^2 + 3a^2y^2 + 6abdy - 3a^2y^2 + 3$ 

- 2n!=

3. Il faut fuppofer chaque terme de cette équation changée égal à zero, & l'on trouvera par les équations particulieres que donne cette fuppofition, a = 1, b = - n, c = n, c

4°. Il faut fubflituer ces valeurs de a,b,c,d,e, dans  $x = ay + by^0 + cy^{-1} + dy^{-1} + ey^{-1} + &c. &c. &c. fon aura <math>x = y - \frac{1}{2} + ny^0 - \frac{1}{2} + ny^{-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac$ 

Il faut entendre la même chose dans les cas semblables, où l'on se servira dans la fuite de cette troisième maniere.

#### Exemple II.

184. TROUVER par cette methode la fuite infinie qui exprime la racine quarrée de la grandeur rr - xx, c'eft à dire, trouver la fuite égale à  $\sqrt{rr - xx} = rr - xx^{\frac{1}{2}}$ .

Il faut supposer  $z = \overline{rr - xx}^{\frac{1}{2}}$ , par consequent zz = rr - xx, & zz + xx - rr = 0.

La question se réduit à trouver la suite infinie qui exprime la valeur de l'inconoue z dans cette équation, par les puissances de x. Pour la trouver,

1°. Il faut supposer  $z = a + bxx + cx^4 + dx^6 + cx^6 + fx^{10}$  &c. a, b, c, d, &c. sont des grandeurs indéterminées.

2°. Quarrant chaque membre on aura

27 = aa + 2abxx + bbx\* + 2adx\* &c. +2acx\* + 2bcx\*

Ccc iij

Substituant cette valeur de zz dans l'équation zz + xx - rr = 0, on trouvera l'équation changée suivante,

Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera autant d'équations particulieresqu'on en a besoin pour déterminer les coëscients indéterminés: a, b, c, &c.

3°. Par la premiere aa = rr, on aura a = rr; par lafectorde aab = -r, en fublituant la valeur de ab fa place
dans 2ab, on trouvera  $b = \frac{rr}{r}$ . En fublituant les valeurs
de a & de b dans la troisféme 2ac = -bb, on trouvera  $c = \frac{rr}{r}$  En fublituant les valeurs de a, b, c, dans la quatriéme 2ad = -abc, on trouvera  $d = \frac{rr}{r}$ .

4°. Il faut substituer ces valeurs de a, b, c, d, à la place de a, b, c, d, dans  $z = a + bxx + cx^2 + dx^4$  &c. & l'on aura  $z = \sqrt{rr - xx} = rr - xx^2 = r - \frac{1}{rr}xx - \frac{1}{rr}x^2 - \frac{1}{rr}x^2$  archive (Ce'el la síute que l'on cherchoit qui exprime la racine quariée de rr - xx; on peut en trouver autant de ter-

mes qu'on voudra.

On trouvera de la même maniere la racine 3°, 4°, &c. de

la fomme ou de la différence de deux grandeurs.

Mais il faut remarquer que si l'on cherche la racine quarrée, ou 3, ou 4, &c. de r + xx, il faut prendre celle des deux grandeurs rou x qui est la plus petite, pour en saire la grandeur qui doit dissinguer les termes de la fuite qu'on cherche, qui est la valeur de x, c'est à dire, la racine de la grandeur ecomplexe proposée.

185. TROUVER la racine quarrée d'une fuite infinie  $a + by + cy + dy^3 + cy^4 + fy^5$  &c. c'est à dire, trouver une fuite infinie qui soit la valeur de  $\sqrt{a + by + cy + dy^3 + cy^4}$  &c.

$$= a + by + (yy + dy^1 + ey^2 & & \\ 11 \text{ faut fuppofer } x = a + by + (yy + dy^2 + ey^2 & & \\ Par \text{ consequent } xx = a + by + (yy + dy^2 + ey^2 & & \\ & & & \\ \end{array}$$

& 0 = -xx + a + by + cyy + dy' + cy+ &c.

La question se réduit à trouver la suite infinie qui exprime la valeur de « dans cette équation, dont les termes soient distingués par les puissances de y. Pour la trouver,

1°. Il faut supposer  $x = g + by + iyy + ky^3 + ky^4 + py^5 &c.$  les grandeurs g, b, i, &c. sont indéterminées.

2°. En quarrant chaque membre, on aura

$$xx = gg + 2ghy + hhyy + 2gky^{2} + 2ghy^{4} + 2ghy^{4} + 2hky^{4} + 2hky^{4} + 2hky^{4} + hhyy + hhyy$$

Substituant cette valeur de xx à la place de xx dans l'équation proposée o = -xx + a + by + cyy &c. on aura l'équation changée qui fuit.

$$0 = \begin{cases} -xx = -gg - 2ghy - 2ghy - 2ghy - 2ghy - 2hhy \\ -bhy - 2hy - 2hhy - 2hhy$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero; ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les coëficients indéterminés g, b, i, &c.

Par la premiere gg = a, on aura  $g = a^{\frac{1}{2}} = \vee a$ . En fubflituant dans la seconde 2gb = b, la valeur de g, on aura  $b = \frac{b}{2}$ . En substituant dans la troisième 2gi = c - bb,

les valeurs de g & de b, on aura 
$$i = -\frac{bb}{8a^{\frac{1}{2}}} + \frac{c}{2a^{\frac{1}{2}}}$$

En substituant dans la quatriéme 2gk = -2bi + d, les valeurs de g, b, i, on aura  $k = \frac{b^i}{16a^2} - \frac{bc}{4a^3} + \frac{d}{2a^2}$ 

On trouvera de même les valeurs des autres coeficients; ceci suffit pour faire concevoir la methode.

4°. Il faut substituer ces valeurs de g, h, i, k, à leur place dans l'équation x = g + by + iyy + ky &c. & l'on aura

$$x = a + \frac{b}{2a^{2}}y - \frac{bb}{8a^{2}}yy + \frac{b^{2}}{16a^{2}}y^{2}$$

$$+ \frac{c}{2a^{2}}yy - \frac{bc}{4a^{2}}y^{2} - 8cc$$

$$+ \frac{d}{2a^{2}}y^{2} - \frac{dc}{4a^{2}}y^{2}$$

202

C'est la valeur de x que l'on cherchoit, c'est à dire, cette suite est égale à  $\sqrt{a+by+cy+dy^2}$  &cc.

On trouvera de la même maniere la racine 3°, 4°, 5°, &cc. de la même fuite.

136. TROUVER la racine quarrée de la fuite infinie  $ay + byy + cy^1 + dy^2 + cy^3$  &c. c'est à dire, trouver la fuite infinie qui est la valeur de  $\sqrt{ay + by} + cy^1 + dy^2 + cy^3$  &c.

$$= ay + byy + cy^3 + dy^4 + cy^5 &c.$$

Il faut supposer  $x = \overline{ay + byy + cy^1 + dy^4 \&c.}^{\frac{1}{2}}$  Ainsi quarrant chaque membre, on aura l'équation  $xx = ay + byy + cy^1 + dy^4 + cy^5 &c. &c. &c. = -xx + ay + byy + cy^1 + dy^4 &c.$ 

La question se réduit à trouver la valeur de x dans cette équation, qui soit exprimée par une suite infinie dont les termes n'ayent que les puissances de y. Pour la trouver,

1°. Il faut supposer  $x = gy + byy + iy^3 + by^4 + py^5$  &c. les coëficients g, b, i, &c. sont indéterminés.

2°. En quarrant chaque membre, on aura

En quarrant chaque incline, or actual 
$$xx = gygy + 2ghy^i + 2ghy^i + 2ghy^i + 2hhy^i + 2hhy^i + 2hhy^i + 2hhy^i + 2hhy^i$$
 &cc.  $+ iij^i$ 

On peut mettre un des y de chaque terme parmi les coëficients, afin que les puissances y, yy, y1, y2, &c. servent à distinguer les termes; & l'on aura

$$\begin{array}{ll} xx = gygy + 2gybyy + 2gyiy^{2} + 2gyly^{2} + 2gypy^{3} \\ + ybby^{3} + 2ybiy^{4} + 2ybiy^{5} & & & \\ + yiiy^{5} & & & \\ \end{array}$$

Il faut substituer cette valeur de xx à la place de xx dans l'équation proposée o = -xx + ay + by + cy &c. & l'on aura l'équation qui suit,

$$= \begin{cases} -xx = -gyy - 2gyby - 2gyby - 2gyby - 2yby^{2} & 2yby^{3} & 2$$

3°. Il faut supposer chaque terme égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les coëficients indéterminés g, h, i, &cc.

E otylogenete

Par la première gyg = a, on aura  $g \times y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$ , &  $g = a^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$ ; Et  $gy = a^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$ . En fublituant cette valeur de gy dans la  $z^{x}$  2gyb = b, on trouvera  $b = \frac{1b}{2a^{2}}y^{-\frac{1}{2}}$ . En fublituant les valeurs de gy & de b dans la  $3^{x}$  2gyi = c ybb, on trouvera  $i = -\frac{bb}{8a^{\frac{1}{2}}}y^{-\frac{1}{2}} + \frac{c}{2a^{\frac{1}{2}}}y^{-\frac{1}{2}}$ . Subfituant les valeurs de gy, d b & de i dans la  $a^{x}$  2gyi = -2ybi + d, on trouvera  $i = -\frac{b^{x}}{16a^{2}}y^{-\frac{1}{2}} - \frac{bc}{4a^{2}}y^{-\frac{1}{2}}$ . Subfituant les valeurs de gy, b, i, dans la cinquieme 2gyp = -2ybi - yii + e, on trouvera  $p = -\frac{5b^{x}}{128a^{2}}y^{-\frac{1}{2}} + \frac{3bbc}{16a^{\frac{1}{2}}}y^{-\frac{1}{2}} - \frac{bd}{4a^{\frac{1}{2}}}y^{-\frac{1}{2}} - \frac{cc}{8a^{\frac{1}{2}}}y^{-\frac{1}{2}}$ .

4. Il faut fubflituer ces valeurs de  $\overline{y}y$ , b, i, l, p, dans lequation  $x = \underline{y}y + byy + iy$  &cc. & lon aura  $x = \underline{y} + byy + iy$  &cc. & lon aura  $x = \underline{y} + byy + iy$  &c. & lon  $\underline{y} + \underline{y} +$ 

C'est la racine quarrée de la suite ay m byy m cy &cc. que l'on cherchoit.

On trouvera de la même maniere les racines 3°, 4°, 5°, 6°, &c. de la même fuite.

#### AVERTISSEMENT.

N peut trouver une formule generale, par le moyen de laquelle on aura tout d'un coup, par la fimple fublitution, les racines qu'on voudra de la fomme ou de la difference de deux grandeurs; les racines qu'on voudra de la fomme de trois, de quatre, de cinq, de fix grandeurs, &c. &c enfin les racines qu'on voudra dune fuite infinie de grandeurs. On pourra auffi par le moyen de la même formule, Elever la fomme de deux, trois, quatre grandeurs, &c. &c une fuite infinie de grandeurn'à une puisfance quelconque; ce qui abrègera de beaucoup le calcul de cette methode, dans la réfolution des équarioss aufquelles on pourra l'appliquet.

On fera ici une digreffion, où l'on mettra tous les principes qui servent à trouver & à démontrer cette formule generale, à cause de sa grande utilité, sans rien supposer que le seul cal-

cul de l'Algebre.

#### SECTION III.

Qui contient les principes qui servent à démontrer les suites des disferens ordres. Et les slages de ces suites pour trouver une formule generale pour la formation des puissances, & pour l'extraction des racines quelonques.

# DEFINITION I.

187. L'ON a nommé dans la Section précedente une fuite, la fomme de tous les termes qui vont à l'infini, qui est la valeur approchée de la racine d'une équation; è une suite en general est la somme d'un nombre de grandeurs jointes entemble par les signes + ou -, ou par tous les deux, lequel nombre de grandeurs va à l'infini. Il y a de ces suites dont tous les formes une quelque rapport les uns aux autres: il y en a d'autres où cela ne se rencontet pas.

Les fuites que l'on va expliquer ici, sont plusieurs suites de la premiere sorte, & qui de plus sont dépendantes les unes des autres: la premiere est supposée avoir une certaine propriété qu'on expliquera; la seconde est formée par l'addition faire par ordre des termes de la premiere; la troiséen, par l'addition faire par ordre des termes de la seconde; la quatrième, par l'addition saite par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst de suite à l'institute par ordre des termes de la troiséeme; & ainst la suite par ordre des termes de la recondition de l'action de l'actio

Comme ces fuites contiennent les proprietés generales des fuites des nombrés qu'on appelle de different ordres, (favoir du premier ordre, du fecond ordre, du troisféme ordre, &c. &c qu'on fera l'application des proprietés de ces fuites generales aux fuites des nombres de different ordres; on peur auffi les nommer les fuites des noffirers ordres;

Les suites generales des differens ordres.

| I'*.     | 2°. | 3°. | 4" | 5*- | 6°. 7°. |
|----------|-----|-----|----|-----|---------|
| 4        | 8 1 | 173 | Ð  | &c. |         |
| 6        | b   | P   | ×  | -1  |         |
| 6        | 1   | 9   | 1  | i   | 1-      |
| d        | k   | r   | ζ. |     | .       |
| $f \mid$ | 11  | 1   | 31 |     |         |

Demandes on suppositions fur cer suites.

188. Les grandeurs representées en general par les lettres de chaque colonne, font ce qu'on appelle une suite, par exem-

chaque colonde, nonc ce qu'on appeire une luire, par exemple a, b, c, d, f, foot les grandeurs de la premiere fuire s g, h, i, k, l, foot les grandeurs de la feconde fuire; & ainfi des autres: on peut concevoir que chaque colonne va à l'infini.

La proprieté de la première suite est que la somme d'autant de termes qu'or voudra prendre dans cette suire depuis le premièr « compris, est au produit du nombre des termes de cette somme, par le terme qui suir immédiatement le dernier terme de cette même somme, comme l'unité est à une grandeur donnée e, qu'on appellera l'exposant de cette suite; par exemple a+b+e+d-4f: 1.e; d'où il suit que a+b+e+d=2f.

Ainfi la proprieté de cette premiere suite peut aussi s'exprimer de cette maintere: La somme d'autant des termes qu'on voudra depuis le premier a compris, est égale au produit du terme f qui suit immédiatement le déraier terme d'ec cette somme , par le nombre des termes 4 de la même somme, divisé par la grandeur céterminée e, qui est l'exposant de la premiere suite  $a+b+c+d=\frac{4}{3}$ , de même a+b+c  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$ .

18 9. Dans chaque autre suite, c'est à dire dans sa 2, la 3, 8 cc. le premier terme est toujount sgal au premier terme de la suite qui la précede immédiatement; le second terme est égal à la somme des deux premiers termes de la suite qui la précede immédiatement; le troisseme terme égal à la somme de trois premiers termes de la suite qui la précede; Sc ains de fuite.

Dans la seconde suite g = a, b = a + b, i = a + b + c, k = a + b + c + d &c.

Dans la troisséme m = g, p = g + b, q, = g + b + i &c. il en est de même des autres suites suivantes, dont il saut concevoir que le nombre en va à l'infini.

Premiere proposition sur les suites, qui en contient la proprieté.

190. DANS chaque suite la somme d'autant de termes qu'on voudra, depuis le premier compris, est égale au produit au nombre des termes de cette somme, par le terme qui suit le deroier terme de la même somme, divisé par une grandeur donnée qu'on appellera l'expssiant de cette suite, lequel exponant est toujours l'exposant est la première suite; augmenté de l'unité dans la seconde suite, augmenté de deux unités dans la troisséme, de trois unités dans la quatrième; & auns de suite.

Soit la fomme de tant des termes qu'on voudra de chaque fuire = 1.

Le nombre des termes de la fomme soit = n; & comme on n'en prend que quatre pour servir d'exemple, 4 = n.

Le terme qui fuit le dernier de la seconde suite est 1, celui

de la troisième est t, de la quatrième \(\zeta\), &c.

Ainsi la proprieté de la seconde suite est  $t = t \times \frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ . La proprieté de la troisseme suite est  $t = t \times \frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ . La proprieté de la quatriseme suite est  $t = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} \times \frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ . Et ainsi des autres suivantes à l'infini.

# Démonstration de la seconde suite.

IL faut démontrer que  $g + h + i + k = i = l \times \frac{1}{i+1}$ :

Par la 1" fuppol.  $d+c+b+a=f \times \frac{n}{i} = k$  par la 2° fup.

Par la 1" suppos.  $c+b+a=d\times = i$  par la 2" sup: Par la 1" suppos.  $b+a=c\times = b$  par la 2" sup:  $b+a=c\times = b$  par la 2" sup.

Par la 1" suppos. il est évident que  $+a = b \times \frac{a-1}{2} = g \text{ par la 2° fup.}$  $0 = a \times \frac{a-1}{2} = 0.$ 

ii cli évident que c=x = x = 0.

Donc  $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1$ 

Mais,  $r^{\circ}$ , puifque par la feconde supposition f + d + c + b + a = 1, l'on aura  $\frac{\pi}{c} \times f + d + c + b + a = \frac{\pi}{c} \times l$ .

2°. n'étant égale à 4 dans nôtre exemple, on peut disposer les produits négatifs — 14 — 25 — 15 — 26 de la manière suivante.

$$\frac{1}{c} = \frac{ac}{c} = \frac{1b}{c} = \frac{aa}{c} = \frac{d-c-b-a}{-c-b-a} = \frac{b-a}{-b-a}$$

Ainsi I'on aura par la seconde supposition

Donc  $-\frac{14}{4} - \frac{14}{4} - \frac{14}{4} - \frac{14}{4} = \frac{-1-1-1-1}{4}$ 

Ddd iii

398

Metant à present dans l'égalité  $\frac{1}{r} \times f + d + c + b + a$   $\frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r} + i + b + g + o, \frac{1}{r} \times 1$ place de  $\frac{1}{r} \times f + d + c + b + a$ , &  $\frac{1}{r} \times 1 - b - 1$  à la place de  $\frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{$ 

Démonstration pour la troisiéme suite.

It. faut démontrer que  $i = m + p + q + r = t \times \frac{1}{i+1}$ . Par la démonfir, préced  $k + i + b + q = \frac{1}{i+1} \times k = r$  par la  $2^n$  fup.  $i + b + q = \frac{1}{i+1} \times k = q$ 

$$b+g=\frac{1}{i+1}\times i=p$$

$$+g=\frac{1}{i+1}\times h=m$$

il est évident que

6+ E

Donc  $\frac{1}{i+1} \times \overline{l+k+i+b+g} = \frac{1}{i+1} = \frac{1}{i+1$ 

Donc en metrant  $\frac{-r}{r}$  à la place de  $\frac{-r}{r}$   $x \mid +k+i+h+g$ , &  $\frac{-r}{r}$  à la place de  $\frac{-r}{r}$   $\frac{-r}{r}$   $\frac{-r}{r}$  à la place de  $\frac{-r}{r}$   $\frac{-r}{r}$ 

Il est évident que la même démonstration peut s'appliquer par ordre à la suite 4°, à la 5°, 6°, &c.

#### COROLLAIRE I.

r = δ x ş fera la formule qui fervira à trouver la fomme des termes de chaque fuite. Il n'y aura qu'à fublituer à la place de δ, le terme qui fuit le demier terme; à la place de n, le nombre des termes; & à la place de E, l'expofant de la fuite. & C l'on aura la fomme des termes de la fuite.

Pour avoir une feconde formule par le moyen du dernier terme D de chaque fuite , on remarquera que le nombre des termes qui précedent le dernier ( $l^*$  »  $l^*$  »  $l^*$  »  $l^*$  par confequent la fomme des termes moins le dernier , fera s - D  $D = D \times \frac{l^*}{l^*} + Ajoutant * l^* - D à chaque membre , on aura <math>l^* = D \times \frac{l^*}{l^*} + Ajoutant * l^* - D å$  chaque membre , on aura  $l^* = D \times \frac{l^*}{l^*} + Ajoutant * l^* - D å$  chaque membre , on aura  $l^* = D \times \frac{l^*}{l^*} + Ajoutant * l^*$  afformel qui fervira à trouver la fomme des termes de chaque fuite, lorf-qu'on connoîtra le nombre des termes , le dernier terme ,  $\delta c$  l'exposant de la fuite. Il n'y aura qu'à les fublituer à la place des lettres qui les repréchente dans cette formule.

#### COROLLAIRE II.

192. En supposant que le dernier terme f de la premiere suite est donné, que le nombre des termes de chacune des suites est le même qui est aussi donné, se representé par n, & que l'exposant de la premiere suite est e, qui est aussi donné; son peut trouver par le moyen de la formule r = D x = 1/2, les sommes de chaque suite les unes après les autres, c'est à dire la valeur du chernier rang parallet, o ul a somme égale à f + l + t + t + ζ, &c. La même methode sérvira à trouver tel autre rang parallel qu'on voudra.

1°. Pour avoir la fomme des termes de la premiere fuire, il faut substituer dans la formule  $t = D \times \frac{t-t+t}{2}$ ,  $f \ge 1$  a place de D; l'exposant de la premiere suite  $t \ge 1$  à la place de E; & l'on aura pour la somme de la premiere suite  $t \ge 1$  a  $t \ge 1$  a

2. Pour la troiféme faite, il faut fublituer dans la formule i = D x == 1 le demier terme de la troiféme fuite, t = f x == 2 le demier terme de la troiféme fuite, à la place de D, & l'expolant e + 2 de la troiféme fuite, à la place de B; & l'on aura pour la formme de la 3 'uite i = j x == 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 3 'uite i = j x = 1 le demier de la 4 le demier de la 4 le demier de la 5 le demier de la 5 le demier de la 5 le demier de la 4 le demier de la 5 le demier de la 1 le demier de la 4 le demier de la 4 le demier de la 5 le demier de la 1 le demier de la 5 le demier de la 1 le demier de la 5 le demier de la 1 le d

D'où il est évident qu'en continuant à l'infini la suite f x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x = 1 + x

rang parallele f, l, t,  $\zeta$ , &c.

Comme le nombre des termes est representé en general pat n, en substituant au nieu de n tel nombre de termes qu'on voutra, & à la place de f le dernier terme de la première suite qui répond à ce nombre, l'on aura par se moyen de cette suite les sommes de tant de termes qu'on voudra de chaque suite, & les valeurs des termes de tel rang parallele qu'on voudra.

Seconde disposition des suites.

| Ire. | 2°,      | 3.  | 4°-      | 5*. | 60  |
|------|----------|-----|----------|-----|-----|
| a    | g        | 0   | 0        | o   | . 0 |
| ь    | b        | 275 | 0        | 0   | 0   |
| 6    | <i>i</i> | p ] | <i>f</i> | 0   | 0   |
| d    | 41.      | 9   | t        | æ   | ٥   |
| f    | T        | *   | v        | 10  | τ   |

### Troisième supposition .

193. Les mêmes suites peuvent être disposées comme on les voir ici. Le premier terme de la troisséme suite est à côté du second terme de la feconde; les fecond terme de la stroisséme suite est à côté du troisséme serme de la seconde, &c. le premier terme de la quatriéme suite est à côté du conditerme de la côté du cecond terme de la troisséme; le second terme de la quarriéme suite est à côté du troisséme; le second terme de la quarriéme suite est à côté du troisséme serme de la troisséme suite est à côté du troisséme serme de la troisséme suite est à côté du troisséme serme de la troisséme suite s'é. &c. &c.

Le nombre des termes de la premiere & de la seconde suite est égal; dans la troisséme il est moindre d'une unité; dans la quatriéme, il est moindre de deux unités; dans la

cinquieme, de trois unités; & ainsi de suite.

Nommant n le nombre des termes de la premiere & de la feconde fuite , n-1 est le nombre des termes de la troisféme ; n-2 est le nombre des termes de la quatrième ; n-2 de la cinquième , &c.

On nommera, comme ci-deffus, le dernier terme de chaque fuite D; le terme qui fuit le dernier è; l'exposant de chaque fuite E; & le demier terme de la premiere suite f, qu'on suppose donné, avec son exposant e.

Seconde proposition sur les suites, qui enseigne à trouver les valeurs des termes f, l, r, v, y, z, &c. du dernier rang parallele, ou de tel autre rang parallele qu'on voudra.

194. On ſe ſervira de la formule / = D x = 1-45 pour trouver la valeur du dernier terme de la ſeconde ſuire, & de la ſormule / = ð x ² pour trouver les derniers termes de la 3°, 4°, 5° ſuire, &c.

1º. Pour la feconde suite, le nombre des termes est n<sub>i</sub> le dernier terme l'qu'on cherche, est égal à la somme des termes de la premiere suite. On aura la somme des termes de la premiere fuite, en substitutant dans = D x = f à la place de D, & e à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de D, & e à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à la place de E, ainsî l = f x = f à l = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f x = f

a. Pour la troitéme suite, le nombre des termes est n-1 le dernier terme r est égal à la somme des termes de la seconde suite , moins le dernier terme qui en est exclu . Ainsi il saut trouver la somme des termes de la  $z^*$  suite; le mombre des termes étant n-1, le terme qui suit le dernier étant l=f x ===== z. & l'exposant de la  $z^*$  suite étant  $e \Rightarrow t$ .

Il est évident qu'il ne faut pour cela que substituer dans la formule  $s = \delta \times \frac{s}{r}$ ,  $f \times \frac{s-1+s}{r}$  à la place de  $\delta$ , n = 1 à la place de n,  $\infty e + 1$  à la place de E; & l'on aura  $r = f \times \frac{s-1}{r}$ .

3°. Dans la quatrième suite, le nombre des termes est 2 - 2; le dernier terme est égal à la somme des termes de la troisséme suite, moins le dernier terme r qui en est exclu,

& qui est égal à f x n-1+ x n-1.

Pour trouver le dernier termie o égal à la fomme m+p+q, iled'évident qu'il ne faut que fubiliture dans  $s=\delta \times \frac{\pi}{p}$ ,  $f \times \frac{m+n}{2} \times \frac{\pi}{p+1}$  à la place de  $\delta$ ; n-2 à la place de n;  $\delta$ x l'exposant  $\epsilon+2$  de la troisseme fuite, à la place de E;  $\delta$ x l'on aura  $v=f \times \frac{m+n}{2} \times \frac{\pi}{p+1} \times \frac{\pi}{p+1}$ 

Doh il eli évident qu'en continuant à l'infini la fuite  $f \times \frac{1}{1-(N-1)} \times \frac{1}{N-1} \times$ 

Mais n representant en general tel nombre de termes qu'on voudra, en subflittuant dans cette suite le nombre qu'on voudra à la place de n, & le dernier terme de la premiere suite qui répond à ce nombre de termes, à la place de f, l'on aura par cette suite les valeurs des termes de tel rang parallele qu'on voudra.

Application de ce qu'on vient de démontrer des suites en general, aux suites des nombres des differens ordres.

Nombres des differens ordres.

| Unités ou<br>Le fuite, | 1. ordre,<br>10 fuite. | 2º ordre ,<br>3º fuite . | 3° ordre,<br>4c fuite . | 4º ordro,<br>Sefuite. | 5e ordre,<br>6e fuite . | 6c ordre, |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 1                      | 1                      | I                        | 1                       | 1                     | 1                       | 1         |
| 1                      | 2                      | 3                        | 4                       | 5                     | 6                       | 7         |
| 1                      | 3                      | 6                        | 10                      | 15                    | 2 I                     | 28        |
| ı                      | 4                      | 10                       | 20                      | 35                    | 56                      | 84        |
| 1                      | 5                      | 15                       | 35                      | 70                    | 126                     | 210       |

### Quatriéme supposition.

195. La premiere colonne contient les unités; ainsi chaque terme n'est que l'unité, & la somme des termes est égale au nombre dei stermes; par exemple, la somme de cinq unités est égale au nombre des termes s. Et de plus, la somme d'autant de termes, c'est à dire, à dustant d'unités qu'ou voudra, par exemple 4, qui est la somme de quatre termes, c'est au produit du nombre des termes de cette somme par le terme qui situit le dernier qui est r., lequel produit est 4, comme l'unité est à l'unité, c'est à dire, à une grandeur donnée ; ainsi r est l'exposant de la situit des unités. Ou bien, ce qui est la même chose, la somme d'autant de termes qu'on voudra; par exemple, la somme d'autant de termes qu'on voudra; par exemple, la somme d'autant de termes qu'on onbre des termes de cette somme, lequel nombre est 4, par le terme x qui suit le dernier, divisé par l'exposant i de la suite des unités, car 4 == 2x.

Ainfi nommant n le nombre des termes, 1 leur fomme, l'on

aura 1. n x 1 :: 1. 13 ou bien 1 == #.

Les nombres du premier ordre sont formés par l'addition faire de súnte des unités, & ce sont les nombres naturels; le premier 1 est égal au premier 1 de la suite des unités, le second 2 est égal à la somme des deux premiers rermes de la suite des unités 2 = 1 + 1; le trofiséme 3 est égal à la suite des trois premiers termes de la fuite des unités 3 = 1 + 1 + 1 + 1, le trofiséme 3 = 1 + 1 + 1 + 1, le sains de duite.

Les nombres du second ordre sont sormés de la même maniere par l'addition faite de suite des nombres du premier ordre.

Les nombres du troisième ordre sont formés par l'addition faite de suite des nombres du second ordre; & ainsi des autres ordres.

### · Corollaire I.

196. Le est évident que les proprietés qu'on a démontrées des suites en general, conviennent à ces suites des nombres des differens ordres. Ainsi, 1°, l'exposant des unités étant 1, l'exposant du premier ordre est 1 - 1 = 2; celui du second est 2 + 2 = 3; celui du teroidine est 3 + 1 = 4; 6x ainsi des autres:

2°. En nommant le nombre des termes de chaque suites n, Eee ii

Lee 1

leur somme s, le demier terme D, celui qui suit le dernier terme  $\delta$ , l'exposant de chaque suite E, l'on aura ces deux sormules pour trouver la somme des termes dans chaque suite,  $t = \delta \times \frac{\delta}{2}$ ,  $t = D \times \frac{n-1}{2} + \frac{\delta}{2}$ .

En fubflituant dans laquelle on voudra de ces deux formules le dernier terme 1 de la premiere fuite, ou le terme 1 qui fuit le dernier, à la place de  $\delta$  ou de D, & l'exposant 1 à la place de E, l'on aura pour la somme de la suite des unités,  $z = 1 \times \hat{z} = 5$ , qui est le dernier terme de la seconde par la

quatrième supposition.

En fubflituant dans la feconde formule  $s = D \times \frac{n-1+2}{2}$ , le dernier terme du premier ordre, marqué en general par  $x + \frac{n}{2}$ , à la place de D, & l'expolant z du premier ordre à la place de E, on aura pour la fomme des termes du premier ordre  $z = x \times \frac{n}{2} \times \frac{n-1}{2}$  égale, par la quatriéme furposition; au dernier terme z fu fecond ordre.

En fubfituant dans la même formule , = D x = 1 feb. demier terme x x ? x = 1 du fecond ordre qu'on vient de trouver, à la place de D, & l'expolant 3 du fecond ordre à la place de E, on aura pour la fomme des termes du fecond ordre / = x x ? x = 1 x = 2 fe gale au demier terme 3 x du

troisiéme ordre par la quatriéme supposition.

En lublituant de même dans  $s = D \times \frac{n-k+1}{2}$ , le dernier terme  $1 \times \frac{n}{2} \times \frac{n-k+1}{2}$  du troifiéme ordre qu'on vient de tœuver, à la place de D, & l'expolant 4 du troifiéme ordre à la place de  $E_3$  on aura pour la fomme du troifiéme ordre  $s = 1 \times \frac{n}{2} \times \frac{n-k+1}{2} \times \frac{n-k+1}{2} \times \frac{n-k+1}{2}$  egale, par la quatriéme fuppolition, au dernier terme 70 du quarriéme ordre.

D'où il est évident qu'en continuant à l'infini la suite  $1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}$ 

fuites, & les termes du dernier rang parallele.

Et comme » represente en general le nombre de termes qu'on voudra, en subtituant dans cette suite le nombre de termes qu'on voudra à la place de », l'on aura les valeurs des sommes de tant de termes qu'on voudra de chaque suite, & les valeurs des termes de quel rang parallele on voudra.

Seconde disposition des nombres des differens ordres,

|                         | . ,                      |                        |                        | 20                     |                      |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| (Inités en<br>2º fuise, | 1. ordre ,<br>20 fuite . | 2º ordre,<br>3º fuite. | 3. ordre,<br>4º fuise. | 4° ordre,<br>5° fuite. | 5° erdre<br>6° fuite |
| 1                       | 1                        | ٥                      | 0                      | 0                      | 0                    |
| 1                       | 2                        | 1                      | 0                      | 0                      | 0                    |
| 1                       | 3                        | 3                      | I                      | 0                      | 0                    |
| I                       | 4                        | 6                      | 4                      | t                      | ٥                    |
| ı                       | 5                        | 10                     | 10                     | 5                      | r                    |

197. Cette disposition est la même que la seconde disposition des suites generales; ainsi la troisseme supposition & la seconde proposition, doivent être appliquées à cette seconde disposition,

COROLLAIRE II.

198. PAR consequent on peut trouver par le moyen des formules  $t = \delta \times \frac{1}{\epsilon}$ , &  $t = D \times \frac{t-1+\delta}{\epsilon}$ , les valeurs des termes du dernier rang parallele, ou de tel autre rang parallele qu'on voudra.

i. Le terme de chaque rang de la fuite des unités étant toujours 1, pour avoir le dernier terme de la feconde fuite ou du premier ordre, qui est toujours égal à la fomme des termes de la premiere fuite ou des unités, il sur substitute dans 1 = D x = 1 ± 2 ± 3 k a place de D, l'exposar de la premiere suite 1 à la place de E; & l'on aura pour la fomme des unités, ou, ce qui est la même choé, pour la valeur du dernier terme du premier ordre, 1 = 1 x ÷ .

aº. Dans le fecond ordre ou dans la troilième fuite, le nombre des termes est moindre d'une unité que celui de la fuite précedente, ainsi c'ett n — 1. Le dernier terme de la troilième fuite est égal à la fomme des termes de la feconde moins le dernier terme de la feconde qui est exclud de cette fomme: on vient de trouver que le dernier terme de la feconde est 1 x <sup>n</sup>/<sub>2</sub>. Ainsi pour avoir le dernier terme de la troilième fuite, il faut trouver la fomme de la feconde siste.

dont on connoît le nombre des termes n-1, le terme  $\mathbf{r} \times \frac{n}{2}$  qui fuit le demier terme, & l'expofant qui est  $\mathbf{r}$ . Il  $\mathbf{r}$  y a qu'à libibitiver dans la formule  $\mathbf{r} = \delta \times \frac{n}{F}$ ,  $\mathbf{r} = \frac{n}{2}$  ha place de  $\delta$ ,  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$  à la place de  $\delta$ ,  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$  à la place de  $\mathbf{r}$ , & l'on aura pour la valeur du demier terme de la troisséme suite  $\mathbf{r} \times \frac{n}{2}$   $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ .

3º. Dans le troiféme ordre on trouvera, par un femblable raifonnement, que le detnier terme du troifiéme ordre eft égal à la fomme du fecond ordre moins fon dernier terme qui eft 1 x ÷ x \*±½, que le nombre des termes eft » — 2; & que l'exposant du troisième ordre eft 3. Ains en fubblituant dans s = 8 × ½, x × ½ x \*=½ à la place de 8, » — 2 à la place de », & 3 à la place de B, on trouvera que le dernier terme de la quatrième fuite ou du troisième ordre eft x x ½ x \*=½ x

Formule generale, qu'il faut bien remarquer pour la suite.

199. D'o à il est évident qu'en continuant à l'infini la suite

1 x \(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times

Et comme le nombre des termes matqué engeneral par m, represente tel nombre des termes qu'on voudra, il est évident qu'en metrant à la place de n tel nombre qu'on voudra, on aura de suite les valeurs des termes de tel rang parallele des suites qu'on voudra; & que cette suite est une formule generale pour les trouver tous.

#### AVERTISSEMENT.

On peut concevoir d'autres dispositions des suites generales des diffèrens ordres , & des suites des nombres de disferens ordres , que celle qu'on a mise la séconde ; & même en peut concevoir d'autres suites qui nastroient de ces s'uties par la multiplication faite par ordre de chaque terme d'une suite par lui-même, on par le terme qui le precede ou qui le suit immédiatement dans la même suite, ou qui s'en pourroient former de beautoup d'autres manieres, qui peuvent avoir pluficurs ufiges: más comme l'on n'a beloin ci que de ce qu'on a démontré de ces foites dans leur premiere & dans leur feconie difpofition, il est inutile de prolonger cette digréfilion de ces autres fuites.

Table de la formation ordinaire des puissances de la fomme ou de la différence de deux grandeurs representées par  $a \mapsto b$ , ou  $a \mapsto b$ .

| 14               | + 16      | 1 32    |               |          |            |             |  |
|------------------|-----------|---------|---------------|----------|------------|-------------|--|
| Iaa              | + 2 ab    | + 166   | 1, puissance. |          |            |             |  |
| I a <sup>1</sup> | + 3 a a b | + 3 abb | + 1b3         | ; puissa | ince.      |             |  |
| 144              | + 4a1b    | +6aabb  | + 4ab3        | + 160    | 4. puissan | ce.         |  |
| 143              | +54+6     | +101'bb | +10aab        | + 5 ab+  | + 165      | se puissano |  |

If n'y a qu'a mettre pour les puissances de a - b, le figne — devant tous les termes pairs dans lesquels les dimensions de b font en nombre impair, c'est à dire devant les séconds, les quatriémes, les fixièmes termes, &c.

### REMARQUE.

201. St l'on se rend familiere la sormation ordinaire des puissances de deux grandeurs a + b, ou a - b. on verra clairement, 2°, que les puissances de a sont seules sans à dans le premier terme; que la puissance de a diminue parordre dans chaque terme qui suit le premier , d'un degré; de que b est toujours lineaire dans le scoond terme, de augmente par ordre dans chaque terme suivant, d'un degré.

Ainfi fupposant que l'exposant de chaque puissance à laquelle on peut élever  $a \rightarrow b$  ou  $a \rightarrow b$ , est represent en general par n, les produits des lettres a & b dans chaque terme feront par ordre  $a^n$ ,  $a^{n-b}$ ,  $a^{n-b}$ ,  $b^n$ ,  $b^n$ ,  $b^n$ .

2°. On verra clairement que les nombres qui sont les coëficients des termes de chaque puissance, par exemple 1, 2, 1, de la seconde; 1, 3, 3, 1, de la troisieme; 1,4,6,4,1, de la quatriéme; 1, 5, 10, 10, 5, 1, de la cinquiéme, &c. font exactement les termes de chaque rang parallele de la feconde disposition des suites des nombres des differens ordres, & que l'exposant du degré de chaque puissance, par exemple, l'exposant 2 de la seconde, l'exposant 3 de la troisième, &c. est exactement le nombre des termes qui designe le rang parallele qu'il faut prendre pour avoir les ccéficients de la seconde puissance, de la troisième, de la quatrième, &c.

#### COROLLAIRE.

202. PAR consequent n representant ce nombre des termes dans la formule 1 x " x " x " x " x " &c. qui fert à trouver les termes de chaque rang parallelé, n represente aussi le degré de la puissance, puisque le degré de la puissance est égal au nombre des termes.

Ainfi pour élever a + b à quelque puissance que ce puisse être, representée en general par n, le coëficient du premier terme de la puissance a+b" sera égal à 1, le second à 1 x 7, le troisième à x x " x "-1; le quatrième, x x " x "-1; le cinquiéme, I x " x "-1 x "-1 x "-1; & ainsi de suite: ce qui donne la formule generale suivante.

Formule generale pour élever la somme ou la difference de deux grandeurs a + b ou a - b à une puissance quelconque.

203. a+b = 1a + 1 × 1a -1b + 1 × 1 × 1 × 1 a -1bb + 1 × 1 × "-1 x "-1 a "-1 b + 1 x " x "-1 x "-1 x "-1 x "-4 b+ Il n'y a qu'à mettre le figne - devant tous les termes pairs, le second, le quatriéme, le sixième, &c. & l'on aura la formule de a - b"

On peut negliger l'unité par où commence chaque coëficient , l'unité n'apportant aucun changement dans les produits.

On élevera par le moyen de cette formule generale, la somme ou la difference de deux grandeurs à telle puissance qu'on voudra, par exemple, à la seconde puissance dont l'exposant l'expofant est », à la troisséme dont l'exposant est », à ce, en sublituant dans la formule l'exposant de cette puissance à la place de », & la première grandeur à la place de a, & la feconde à la place de b; & l'on aura la puissance que l'on cherche.

204. Quoique la formule foit infinie, elle donne pourtant la puiffance finie de la fomme ou de la diffèrence de deux grandeurs parceque tous les termes infinis de la formule qui fuivent ceux qui ont fervi à trouver la puiffance que l'on cherchoir, deviennent égaux à zero, chacun contenant parmi ses coëficients une grandeur égale à zero. Par exemple, quand on éleve par la formule, a + b à la troisséme puissance, aprés avoir trouvé par les quatre premiers termes de la formule, la puissance à + 3aab + 3abb + b², le cinquiéme terme de les autres suivans, contiennent tous parmi leux coeficients la grandeur n — 3 = 0, qui rend tous ces termes égaux à zero; puisqu'une grandeur étant multipliée par zero, le produit est zero.

#### C OROLLAIRE.

205.  $S_1$  l'on se rend samiliere la formation des puissances de trois grandeurs a+b+c; de quatre grandeurs a+b+c+d; de ciaq grandeurs, a+b+c+d+c, & ainsi à l'infini on verra clairement que dans chaque puissance, par exemple dans la quatrième, la quatrième puissance des deux premiers termes, qui est  $a^++a^+b^+b^-abb^++b^+$ , peut servir de formule particuliere pour trouver tous les termes de la quatrième puissance de a+b+c, de a+b+c+d, de a+b

Car aprés avoit trouvé la quatriéme puissance des deux premiers termes a + b, il n'y a qu'à supposer que les deux premiers termes a + b sont representés par a, & le troisième par b, & lor troisième par b, & lor troisième par b, & lor troisième puissance de a + b déjà trouvée, le seconde terme a+b arquera qu'il faut prendre quatre sois la troisième puissance de a + b representé par  $a^a$ , & la multiplier par expresenté par  $a^a$ , expresenté par expr

$$\overline{a+b}^n = a^n + \frac{n}{1}a^{n-1}b + \frac{n}{1} \times_{K} \frac{n-2}{5}a^{n-3}b^5 + &c.$$

Seconde Formule pour éle quelconque.

$$\frac{a+by+cyy+dy^3+cy^6+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{1-\frac{\pi}{2}}\times\frac{a-1}{2}\times\frac{a-1}{2}a^{a-b}b^6 + &c \\
+\frac{\pi}{2}\times\frac{a-1}{2}\times\frac{a-1}{2}a^{a-b}b^6 + \frac{\pi}{2}x^{a-1}a^{a-b}b^6 \\
+\frac{\pi}{2}\times\frac{a-1}{2}a^{a-b}c^6 + \frac{\pi}{2}\times\frac{a-1}{2}a^{a-b}c^6 + \frac{\pi}{2}x^{a-1}c^6$$

Troisiéme Formule pour éleveine quelconque.

+ \* × \* - 1 a n - 3 cf + \* × \* - 1 a n - 3 bg + \* a a - 1 b

 $+ \frac{1}{2} \times \frac{n-1}{3} \times \frac{n-2}{3} \times \frac{n-3}{4} \times \frac{n-3}{5} \times \frac{n-4}{5} \times \frac{n-5}{4} \times \frac{n-5}{7} a^{n-7} b^7$ 

→ čcc.



la place de a; la feconde à la place de b, &c. l'inconnue donnée à la place de l'inconnue y, &c.

#### AVERTISSEMENT.

Es formules generales peuvent fervir à élever deux grandeurs, ou une fuite infinie de grandeurs, non seulement à une puissance quelconque, dont l'exposant est un nombre enetier positif, comme on l'a démontré jusqu'ici, mais encore à une puissance quelconque, dont l'exposant est un nombre entier négatif, de à une puissance quelconque, dont l'exposant est un nombre rompu, soit positif, soit négatif. On va doner une démonsfiration particuliere pour le cas où l'exposant est un nombre entier négatif, de ensuite on le demontrera par la première methode du sécond Problème, pour les cas où l'exposant de la puissance est un nombre rompu, positif ou négatif, de on mettra ces derniers cas pour servir de 5°, 6° de ue 7° exemples du Problème.

207. Il faut remarquer, comme on l'enseigne dans l'Algebre, que di se marque ainsi a l' : (a marque ainsi a b l' : (a mar

 $\frac{a+c}{a+c}$  le marque ainsi a+b, x a+c, & en general  $\frac{a+b}{a+b}$  le marque ainsi a+b.

D'où l'on voit qu'un exposant négatif marque que la puissance de la grandeur dont il est l'exposant, est dans le dénominateur d'une fraction.

Il faut aussi remarquer que les incommensurables se marquent comme les puissances, & leurs exposans sont des nom-

bres rompus. Par exemple  $v = a = \frac{1}{a}$ ;  $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a}$ ;  $a = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a}$ ;  $a = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a}$ ;  $a = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $\sqrt[3]{a}$ ;  $a = a^{\frac{1}{a}}$ ;  $a = a^{\frac{1}{a$ 

Troisième proposition, qui contient les principes ou Problèmes qui fervent à démontrer que les formules generales qui précedent, i étendent aux puissances de deux grandeurs, ou d'une s'uite infinie de grandeurs, dont l'exposant est un nombre entier négatif.

208. Pour trouver la suite infinie, qui est la valeur de

 $=\overline{a+b}^{-3}$ , de  $=\overline{a+b}^{-3}$ , de  $=\overline{a+b}^{-3}$ , de  $=\overline{a+b}^{-3}$ , &c. il faut faire les operations fuivantes.

1°. Il faut partager  $a + b^2 = aa + 2ab + bb$  en deux grandeurs, dont la première est aa + ab, la seconde ab + bb.

Il faut de même partager  $\overline{a+b}' = a^3 + 3aab + 3abb + b^3$ en  $a^3 + 2aab + abb$ , &  $+ aab + 2abb + b^3$ 

Et de même  $a+b^{\dagger} = a^{4} + 4a^{3}b + 6aabb + 4ab^{3} + b^{4}$  en  $a^{4} + 3a^{3}b + 3aabb + ab^{3}$ , &  $+a^{3}b + 3aabb + 3ab^{3} + b^{4}$ ; & ainfi des autres puissances suivantes.

Pour faire ce partage, il faut que la seconde partie ou grandeur étant le numerateur d'une fraction, & la premiere le dénominateur, cette fraction soit égale à ; se qui est possible

dans toutes les puissances de a + b ou de a - b.

Il faut enfuite divifer Iunité par aa + 2ab + bb dans la feconde puissance, par  $a^3 + 3ab + b + b^4$  dans la troi fiéme, & ains des autres, co prenant pour première partie du divifeur la première grandeur, & pour la seconde partie du diviseur la seconde grandeur, qu'on a déterminées cidessis.

Cette division donnera des quotiens qui auront des termes à

l'infini, & tous ces termes seront des fractions.

2º. Il faut faire fur chacune de ces fractions ce qu'on a fait dans la premiere operation , c'eft à dire , divifer le numerateur par le dénominateur prenant le feul premier terme du dénominateur pour premiere partie du divifeur, & tous les autres termes du dénominateur pour la feconde partie du divifeur.

Tous les quotiens qu'on trouvera à l'infini de ces secondes divisons, contiendront des termes qui étant ordonnés de suite les uns sous les autres, donneront des fuites dont on trouvera les sommes par le moyen des suites qu'on a démontrées

ci-deffus.

3°. En trouvant les sommes de chaque colonne de ces suites par les methodes des suites précedentes, on aura la suite infinie qui exprime la puissance que l'on cherche.

Ceci s'éclaircira par les operations suivantes.

### Pour la seconde puissance .

Pour R trouver la fuite égale à  $\frac{1}{a+b}$ ,  $\frac{1}{a+b}$ ,  $\frac{1}{a+b}$ , il faut partager le dénominateur ou divifeur aa + 2ab + bb en deux parties, dont la première est aa + ab, la seconde ab + bb, de maniere que  $\frac{ab-bb}{ab-bb} = \frac{1}{a}$  and pour la première partie du diviseur, & ab + bb pour la feconde.

reconce.

Grandeur à divifer.

1" refle, 
$$= \frac{b}{a}$$

2' refle,  $+ \frac{bb}{aa}$ 

3' refle,  $- \frac{b}{aa}$ 

3' refle,  $- \frac{b}{aa}$ 

3' refle,  $- \frac{b}{aa}$ 

4' refle,  $- \frac{b}{aa}$ 

3' refle,  $- \frac{b}{aa}$ 

En divisant 1 par  $aa \rightarrow ab$ , on trouvera le quotient  $\frac{1}{aa+ab}$ , ensuite il faut multiplier ce quotient par la séconde partie du diviseur , & l'on aura  $\frac{a+b}{ab+ab} = \frac{b}{a}$ ; & comme il faut soultraire ce produit de la grandeur a diviser, il faut écrire

4° refte, + 260

le premier reste \(\frac{1}{2}\) au nombre à diviser avec se signe \(--\).

Il faut ensuire diviser ce reste \(--\frac{1}{2}\) par la premiere partie du diviseur \(\alpha + ab\), & lon aura se quotient \(--\frac{1}{a^2+aa^2}\),

c'est le second terme du quotient,

Il faut multiplier par ce quotient la feconde partie du diviseur ab + bb, & l'on aura  $-\frac{ab-b1}{a^2-ab^2} = -\frac{bb}{da}$ , qu'il faut ôter de la grandeur à diviser, & l'on aura le 2° reste  $+\frac{bb}{da}$ .

En continuant la division, on trouvera un quotient qui aura une infinité de termes, qui sont ceux que l'on voit ici marqués au quotient.

2°. Il faut prendre par ordre chaque terme du quocient, & trouver par la diviñoa du numerateur par le denominateur, la fuite infinie qui en est le quocient, c'est à dire, qui est la valeur de la fraction qui forme ce terme. On appellera cela réduire chaque terme en la fuite infinie qui en est

Fff iii

la valeur. On trouvera , en faifanc ces divisions , que le 1" terme  $\frac{1}{a+b+a+b}$  fe réduit en  $\frac{1}{a}$   $\frac{1}{a}$   $\frac{1}{a}$   $\frac{1}{a^2}$   $\frac{1}{a^2}$ 

Ce qu'on peut continuer à l'infini.

En prenant la fomme de chaque rang perpendiculaire; on aura  $\frac{1}{a+b^2} = \frac{1}{a+b^2} = \frac{1}{aa} - \frac{1}{a^4} + \frac{1}{a^4} +$ 

## Pour la troisième puissance.

Pour trouver la fuite qui est égale à  $\frac{1}{a+b^2} = \overline{a+b}^2$   $= \frac{1}{a^2+b^2+b^2+b^2+b^2+b^2}, 1^\circ, \text{ aprés avoir pattagé } a^2 + 3aab$   $+ 3abb + b^2 \text{ en deux parties } a^2 + 2aab + abb, + aab + 2abb$   $+ b^2, \text{ qui font telles que } \frac{a^2+b^2+b^2+b^2+b^2}{a^2+b^2+b^2+b^2} = \frac{b}{a}$ , il faut divisér l'unité par le diviseur  $a^2 + 2aab + abb + aab + 2abb + b^2$ , en prenant la première de ces deux parties pour la première partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action pour la que quoi en est la suite de diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie du diviseur, & l'action partie pour la feconde partie partie partie partie partie pour la feconde partie p

2. On réduira par ordre chacun des termes de cette fuite, en la fuite infinie qui lui est égale, ce qui se fait en divisant le numerateur de chacun par son dénominateur, en prenant la puissance de a seule, comme a dans le premiet terme, a dans le sécond, &c. pour la premiere partie du diviseur,

& le reste du dénominateur pour la seconde partie du diviseur; & l'on trouvera que

feur; & Ton trouvera que 
$$\frac{1}{a^{2}+a^{2}+a^{2}+b^{2}} = \frac{ab}{a^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a^{2}+a$$

On peut continuer cette fuite à l'infini.

En prenant les fommes de chaque rang perpendiculaire, on aura 
$$\frac{1}{a+b}$$
,  $= \frac{a+b}{a+b}$ ,  $= \frac{1}{a^2}$ ,  $= \frac{1}{a^2}$ ,  $= \frac{a+b}{a^2}$ ,  $= \frac{1}{a^2}$ ,

Pour la quatrième puissance.

On réduira de même 
$$\frac{1}{a + b^{-1} + b} = \frac{1}{a^{2} + a^{-1} + b^{-1} + a^{-1} + a^{-1}$$

On peut continuer cette fuite à l'infini.

En prenant les fommes de chaque rang perpendiculaire, on aura  $\frac{1}{a+b}$  =  $\frac{1}{a+b}$  =  $\frac{1}{a^2}$  =  $\frac{4b}{a^3}$  +  $\frac{10bb}{a^6}$  =  $\frac{20b^3}{a^2}$  +  $\frac{15bb}{a^3}$  $-\frac{56b^4}{a^4}$  &c. =  $1a^{-4} - 4a^{-5}b + 10a^{-6}bb - 20a^{-7}b^3$ + 35a-16 - 56a-16 &c On trouvera de même que  $\frac{t}{a+b}$ ,  $= \overline{a+b}^{-5} = \frac{1}{a^{5}}$  $-\frac{3b}{a^2} + \frac{13bb}{a^2} - \frac{35b^2}{a^2} + \frac{7ab^2}{a^2} - \frac{115b^2}{a^{10}} & \text{cc. ou, ce qui eft} \\ \text{Ia même chofe, } 1a^{-1} - 5a^{-2}b + 15a^{-7}bb - 35a^{-1}b^3 \\ + 70a^{-7}b^5 - 126a^{-1}b^5 & \text{cc.}$  $\frac{1}{a+b} = a+b^{-6} = \frac{1}{a^5} - \frac{6b}{a^7} + \frac{21bb}{a^2} - \frac{56b1}{a^8} + \frac{126b^9}{a^{19}}$  $-\frac{252b^2}{a^{12}}$  &c. ou, ce qui est la même chose,  $1a^{-6}-6a^{-7}b$ + 21a- bb - 56a- b3 + 126a-10b4 - 252a-11b5 &c.

# On peut continuer ces operations fur la septiéme puissance, R EMARQUES.

la huitiéme, &c.

الممانقين

209. APRE'S s'être rendu ces operations tres familieres , on verra clairement que le premier terme de la fuite contient dans la seconde puissance, seulement a-+; dans la troisième. a"; dans la quatriéme, a", &c. &c que dans les termes suivans la puissance de a, dont l'exposant est toujours négatif, augmente par ordre d'un degré dans chaque terme suivant; que b'est lineaire dans le second terme de la fuite, & que les puissances de b, dont l'exposant est toujours politif, augmentent par ordre d'un degré dans chaque terme fuivant.

Ainsi les puissances de a+b peuvent être marquées en general par a-n, a-n-1 b, a-n-3 b, &c.

210. Que les coëficients de chaque terme font par ordre les ter-195 mes du fecond rang parallele \* de la premiere disposition des fuites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c. dans la feconde puissances ceux du troiliéme rang parallele, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dans la troisième; ceux du quatrieme rang parallele, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, &c. dans la quatriéme; ceux du cinquième rang rang parallele, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, &c. dans la cinquiéme; & ainfi de fuite: de maniere que l'expofant 2 de la seconde puissance, marque qu'il faut prendre pour les coëficients de la seconde puissance, les termes du second rang parallele ; l'exposant 3 de la troisiéme , marque qu'il faut prendre de fuite pour les coëficients de la troisième puissance, les termes du troisième rang parallele; & ainsi de suite.

Ainsi supposant que n represente en general le degré de chaque puissance, l'on a démontré dans la premiere disposi-\*1955 tion des suites, \* que 1 × + x \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* &c. est une formule qui fait trouver par ordre les termes de chaque rang parallele, 1 x = est le second terme, 1 x = x \*+1 est le troisième terme, & ainsi de suite; l'on peut négliger dans chaque terme l'unité, qui n'apporte aucun changement dans les produits.

Par consequent la suite i x + x \* + 1 x \* + 1 &c. fera trouver les coëficients des termes des fuites égales à a+b', a+b', a+b', &c. 1 est le coëficient du premier terme; \* represente le coëficient du second terme : represente celui du 5° terme; & ainsi de suite. Il n'y aura, pour trouver ces coëficients, qu'à mettre 2 à la place de n pour la seconde puissance, 3 à la place de n pour la troisième, & ainsi de suite, & rendre négatifs les coëficients des termes pairs, c'est à dire du second, du quatriéme, du fixième, &c. suivant ce qui est démontré dans les operations précedentes. \*

Quand il y a a+b", a+b", &cc. les coeficients des termes pairs, c'est à dire du second, du quatriéme, du fixième, &c. sont négatifs, & ils seroient positifs s'il y avoit  $\overline{a-b}^{-1}$ ,  $\overline{a-b}^{-1}$ ,  $\overline{a-b}^{-4}$ , &c.

La suite de chaque puissance est toujours infinie, quand l'exposant est négatif.

#### COROLLAIRE,

Où l'on demontre qu'en mettant - n au lieu de + n dans la formule generale des puissances de a+b" = 1a" + -an-1b+ + x = an-1bb+ + x = x = an-1b3 &c, la même formule devient la formule generale des puissances de a+b , dont l'exposant est négatif

213. Hin mettant dans la formule generale 1an + nan-1b + n x a-' a-'bb &c. - n à la place de + n, il est évident, 1°, qu'on trouvera les mêmes puissances de a & de b, qui 209 conviennent à a+b par la premiere remarque. \*

2°. Que les coëficients feront les mêmes que ceux de \*210. a+b a de la seconde & troisséme remarques, \* car l'uni-<sup>211</sup> té sera le coëficient du premier terme, — : le coëficient du second terme, qui doit être négatif par la troisiéme remar-

\*211. que; \* - + x - + x - + 1, est le même que le troisième coëficient \* x \*\* , puisque les deux grandeurs négatives - \* x - a-t, donnent le même produit positif que les deux pofitives \* x \*\* . Il est évident que l'on trouvera de même que les coeficients de la formule generale feront, aprés avoir mis - n à la place de + n, les coeficients marqués dans la seconde & la troisième remarque.

Par consequent l'on a démontré qu'en mettant dans

la formule generale  $a + b^2 = a^2 + \frac{a}{2}a^{2-1}b + \frac{a}{2} \times \frac{a}{2}$ 1 a - 2 bb &c. - n à la place de + n, elle fera la formule generale pour trouver toutes les puissances de a+b, lorsque leur exposant est négatif. 214. Et comme la formule generale pour élever une suite de

grandeurs à une puissance quelconque, est une suite necessaire de la formule generale pour élever deux grandeurs à une \* 105. puissance quelconque; \* il est évident qu'en mettant aussi - n à la place de + n dans la formule generale des puissances d'une suite, l'on aura la formule generale des puissances de la même fuite, lorsque les exposans de ces puissances sont des nombres entiers négatifs.

Si l'on veut démontrer ce second cas par les operations \*108. de la proposition \* qui précede ce Corollaire, il n'y a qu'à continuer les divisions dans la seconde puissance par le diviseur entier aa+2ab+bb+2ac+2bc+ac+2ad+2bb+2ac+2ad+2bd, etc. après avoir déjà trouvé les quotients qui conviennent à la premiere partie du diviseur aa+2ab+bb, & continuer de s'emblables divisions dans la troisséme puissance, la quartième, &c.

#### AVERTISSEMENT.

AFIN que les formules pour élever deux grandeurs ou une fuite de grandeurs à une puissance quéleonque, foient generales en toutes manieres, il reste à démontre qu'elles conviennent aussi à toutes les puissances de deux grandeurs ou d'une fuite de grandeurs, dont les exposars sont des fractions; ou des nombres rompus positis ou négatifs; ou , ce qui est la même chose, qu'elles servent aussi à trouver les racioes quelconques de deux grandeurs, & d'une suite infaite de grandeurs. On démontrera ces derniers cas par la premiere methode du second Problème, & on les prendra pour des exemples de ce Problème.

### SECTION IV.

Où l'on continue les exemples de la premiere methode du second Problème: On enseigne à appliquer la wême methode aux équations qui contiennent les disferences; & l'on explique le retour des suites.

### EXEMPLE V. DU SECOND PROBLEME.

215. TROUVER la suite infinie qui exprime la racine \(\tau \) de \(\alpha \to \)

cest \(\delta \) dire , trouver la suite infinie qui est égale \(\delta \) \(\sigma \to \)

= \(\alpha \to \) \(\frac{\chi}{\chi}\).

L faut supposer  $x = \sqrt{a+b} = \overline{a+b}^{\frac{1}{a}}$ 

En élevant chaque membre de cette équation à la puissance, on aura  $x^a = a + b$ ; & transposant,  $x^a - a - b = 0$ . La question le réduit à trouver la fuite infinie qui est la valeur de x dans cette équation  $x^a - a - b = 0$ . Pour la trouver,

Ggg ij

1°. Il faut supposer x=s+db+ebb+fb'+gb+bb'&c. les grandeurs c, d, e, f, g, &c. font indéterminées.

2°. Il faut élever chaque membre à la puissance n par la \* 206 formule generale , \* & substituer la valeur de xª à la place de  $x^a$  dans l'équation  $x^a - a - b = 0$ , & l'on aura l'équation changée suivante.

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égale à zero, ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les grandeurs indéterminées c, d, e, f, g, &c.

Par la premiere  $c^* - a = 0$ , on trouvera  $c = a^*$ . En substituant la valeur de c dans la seconde aca-id - x

= 0, on trouvers  $d = \frac{1}{n}a^{\frac{n}{n}}$ .

Substituant les valeurs de c & de d dans la 2" + "c"-" e

 $+\frac{n}{2} \times \frac{n-1}{2} c^{n-2} dd = 0$ , on trouvera  $e = \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} a^{\frac{1-n}{n}}$ , Substituant les valeurs de c, d, e, dans la 4°, -c -1f + - x

 $\frac{n-1}{2}e^{n-2}de + \frac{n}{2} \times \frac{n-1}{2} \times \frac{n-3}{2}e^{n-3}d^3$ , on trouvera  $f = \frac{1}{n} \times \frac{1-n}{2n} \times \frac{1-2n}{2n} a^{\frac{7-2n}{2}}$ 

Substituant les valeurs de c , d , c , f , dans la 5º = ca-z + "x " - 1 c " - 2 df + "x " - 1 c " - 2 c + " x " - 1 x " - 2 c " - 1 dde  $+\frac{n}{3} \times \frac{n-1}{3} \times \frac{n-2}{3} \times \frac{n-2}{3} \times \frac{n-2}{3} = 0$ , on trouvera  $g = \frac{1}{3} \times \frac{n-2}{3} \times \frac{n-2}{3}$ 1-n × 1-1n × 1-1n a

4°. Il faut substituer ces valeurs de c, d, e, f, g, dans x = c + db + ebb + fb + gb &cc. & l'on aura = a+b = = a  $\Rightarrow a \xrightarrow{1} a \xrightarrow{\frac{7-n}{n}} b \Rightarrow a \times \frac{7-n}{2n} \times \frac{7-n}{2n} = a \xrightarrow{\frac{7-n}{n}} bb \Rightarrow \frac{7}{n} \times \frac{7-n}{2n} \times \frac{7-n}{2n} \times \frac{7-n}{2n} = a \xrightarrow{\frac{7-n}{n}} b$ + 1 × 7-8 × 2-10 × 1-10 a 1 6 &c.

C'est la valeur de x que l'on cherchoit, c'est à dire, c'est la suite infinie égale à  $a + b^{\frac{\pi}{a}}$ . Ce qui étoit proposé.

### REMARQUES.

I.

2.17. On trouvera de la même maniere la suite infinie qui est la valeur de  $\sqrt[3]{a+b} = a+b^{\frac{n}{a}}$ , en supposant  $x=a+b^{\frac{n}{a}}$ ,

la valeur de  $\sqrt[a+b]{a+b} = a+b^a$ , en supposant  $x=a+b^a$ .

On supposer  $x = c + db + \epsilon bb + fb^{\dagger}$  &c. les grandeurs e, d, e, f, sont indéterminées, & on prendra la valeur de  $x^a$  par cette équation.

On réduira aussi  $\overline{a+b}$  en la fuite infinie qui lui est égale.

On substituera les valeurs de x, a+b dans l'équa-

tion  $x^n = a + b^m$ , ce qui donnera l'équation changée.

On en supposera chaque terme égal à zero; & par les équations particulieres que donnera cette supposition, on déterminera  $\epsilon, d, \epsilon, f, \&c$ .

On substituera les valeurs déterminées de c, d, e, f, &c.

dans l'équation  $x = \overline{a + b}^{\frac{1}{a}} = c + db + cbb + fb'$  &c.

& I'on aura la suite infinie égale à a + b a, qu'on trouve.

ra être exactement la formule generale  $a + b^n = a^n + \frac{a}{n} a^{n-1} b & c$ . aprés avoir fubstitué dans la formule generale  $a + b = a^n + b$  la place de  $a + b = a^n + b$ .

218, On trouvera de la même maniere, en cherchant les sui-Ggg iij tes qui font les valeurs de  $\frac{1}{\sqrt{a+b}} = \frac{1}{a+b} = \frac{1}{a}$  & de  $\frac{1}{\sqrt{a+b}} = \frac{1}{a+b} = \frac{1}{a}$ , que ces fuires font exaclement la formule generale de  $\frac{1}{a+b}$ , en fublituant dans cette formule  $\frac{1}{a+b}$  al place de n dans le premier cas, &  $\frac{1}{a+b}$  a place de n dans le premier cas, &  $\frac{1}{a+b}$  a place de n dans le fecond cas.

#### IV.

2.19 · Il faut aufil remarquer qu'en élevant par le moyen de la formule generale, deux grandeurs reprefentées en general par a + b, à une puisfance quelconque, dont l'expolant est marqué en general par n, on peut commencer par la feconde b, comme s'il y avoit b + a, de maniere que b s'ût la premiere, & a la feconde; & il faut choifir celle des deux manieres qui donnera la s'útte dont les termes feront les plus commodes pour la réfolution que l'on cherche.

#### 7

220. La même formule generale peut servir à trouver les racines quelconques approchées à l'infini, ou autant prés qu'on voudra, des puissances noumeriques imparfaites; il n'y aura qu'à partager la puissance numerique imparfaite en deux parties, dont la premiere soit la plus grande puissance numerique parfaite contenue dans la puissance numerique imparfaite proposée, de la seconde partie soit le nombre qui restera, aprés avoir ôxé de la puissance inparfaite proposée la plus grande puissance parfaite qui y est contenue. Il saut ensuite

fuppofer que  $\sqrt[3]{a+b}$ , ou  $\overline{a+b}$  represente la puissance aumerique imparsatie proposée, que a represente la premiere partie, & éb la fecode partie; & que  $\frac{1}{2}$  represente l'exposant de la racine qu'on veut extraire. Il faudra enfin substituer dans la formule generale à la place de  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}$ 

polera  $\overline{a+b}^{\frac{1}{n}} = \overline{8+4}^{\frac{1}{p}}$ , & on fublituera les grandeurs numeriques à la place des litterales dans la formule generale.

#### EXEMPLE VI.

221. TROUVER la suite infinie qui est la valeur de a + by +cyy + dy3 + ey4 + fy5 &c.

L faut supposer  $x = a + by + cyy + dy^3 + cy^4 + fy^5 &c.$ Par consequent  $x^n = a + by + cyy + dy^2 + ey^4 + fy^5$  &c. En transposant  $0 = -x^n + a + by + cyy + dy^i &c.$ 

La question se réduit à trouver la valeur de « dans cette équation . Pour la trouver,

1°. Il faut supposer  $x = g + by + iyy + ky^2 + by^4 + py^5 &c.$ 

les grandeurs g, b, i, k, &cc. sont indéterminées.

2°. Il faut prendre la valeur de 2° par cette équation en fe servant de la formule generale, \* & substituer cette valeur de  $x^n$  à la place de  $-x^n$  dans l'équation  $0 = -x^n + a$ 

+ by + cyy &c. & l'on aura l'équation changée suivante.

-x<sup>n</sup>-g<sup>n</sup>-1g<sup>n-1</sup>hy-1x<sup>n</sup>-1g<sup>n-2</sup>bhyy-1x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>g<sup>n-1</sup>hy-1x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-1</sup>x<sup>n-</sup> - 1 g 1-1 iyy - 1 x 1-1 g 1-2 hiy - 1 x 1-1 x 1-2

+a+1++1780. =+a + by + dy

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les grandeurs g, b, i, k, &c.

Par la premiere  $g^n = a$ , on trouvera  $g = a^n$ . En substituant cette valeur de a dans la seconde - gn-16

=b, on trouvera  $b=\frac{1}{n}a^{\frac{1-n}{n}}b$ .

En substituant les valeurs de g,b, dans la 3° 7 g == i == - \* x \*- 2 g \*- 2 bb + c, on trouvera i = + \* x \*- a \* bb

+ 1 a " c. En substituant les valeurs de g, h, i, dans la 4º 7 g n-1 k = - 1 x 1-1 x 1-2 g 1-1 b1 - 1 x 1-1 g 1-3 bi + d, on trou-

vera k = + 1 × 1-1 × 1-1 × 1-1 a a b + 1 × 1-1 a a a + 1 a a d.

ALLY SE DEMONTREE.

On trouvera de la même maniere les valeurs de l, de p, &cc.

4°. Il faut fubfituer les valeurs de g, b, i, k, &c. dans x = g + by + iyy + ky &c. & l'on aura x = a + by + iyy + dy &c. \( \frac{1}{4} \) big  $y + \frac{1}{4}x^{2} = x + \frac{1-2b}{4} = x + \frac{1$ 

Ce qui étoit proposé.

### EXEMPLE VIL

222. TROUVER la suite infinie qui est la valeur de ay + byy

L faut suppose  $x = ay + byy + cy^3 + dy^4 + cy^5$  &c.  $\frac{1}{2}$  Par consequent  $x^a = ay + byy + cy^1 + dy^4 + cy^5$  &c. Et transposant  $o = -x^a + ay + byy + cy^3 + dy^4 + cy^5$  &c.

La question se réduit à trouver la valeur de « dans cette équation. Pour la trouver,

1°. Il faut supposer  $x = gy + hyy + iy^2 + hy^4 + hy^5$  &c. les grandeurs g, b, i, &c. sont indéterminées.

2º. Il faur prendre la valeur de xº par cette équation en fe \*106. fervant de la formule generale, \* & la fublituer à la place de — xº 4 dans l'équation 0 = — xº + ay + byy &c. & l'on aura l'équation changée qui fuit.

 $-x^{n} = -g^{n}y^{n} - \frac{n}{2}g^{n-1}y^{n-1}by - \frac{1}{4}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-1}y^{n-2}bby^{n} - \frac{1}{4}x^{\frac{n-1}{2}}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-2}y^{n-2}bij^{n} &c. \\ -\frac{n}{4}g^{n-1}y^{n-1}\frac{1}{2}x^{\frac{n-1}{2}}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-2}y^{n-2}bij^{n} &c. \\ -\frac{n}{4}g^{n-1}y^{n-1}\frac{1}{2}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-2}y^{n-2}b^{n} &c. \\ -\frac{n}{4}g^{n-1}y^{n-1}\frac{1}{2}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-2}y^{n-2}b^{n} &c. \\ -\frac{n}{4}g^{n-1}y^{n-1}\frac{1}{2}x^{\frac{n-1}{2}}g^{n-2}y^{n-2}b^{n} &c. \\ -\frac{n}{4}g^{n-1}y^{n-2}b^{n} &c. \\ -\frac{n}$ 

 de l'équation; & il faut qu'en faisant ce changement, chaque produit air toujours sa même valeur, & que cela ne la change point.

En faifant ce changement, comme on le voit dans l'équa, tion fuivante, on aura exactement la même équation changée, qui ne diffère de la précedente que dans la feule expresfion, & les termes de l'équation feront distingués par les puissances y, yy, y3, y4, y5, &c.

$$= \begin{cases} -x^3 - y^{-1}g^{3}y - \frac{1}{2}g^{-1}y^{-1}hyy - \frac{1}{2}x^{-1}g^{-1}y^{-1}hby! - \frac{1}{2}x^{-1}x^{-1}g^{-1}y^{-1}hy! \\ -\frac{1}{2}g^{-1}y^{-1}jy - \frac{1}{2}x^{-1}g^{-1}y^{-1}hy! \\ -\frac{1}{2}g^{-1}y^{-1}hy! + 0! & + 0! \\ + 0! + 0! & + 0! & + 0! \end{cases}$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour déterminer les grandeurs indéterminées 2, h, i, k, &c.

Par la premiere de ces équations y == 2, on trouvera  $g = a^{\frac{1}{n}} y^{\frac{1-n}{n}}, & gy = a^{\frac{n}{n}} y^{\frac{n}{n}}$ 

En substituant la valeur de g ou de gy dans la seconde  $\frac{b}{a}g^{n-1}y^{n-1}b=b$ , on trouvera  $b=\frac{1}{a}a^{\frac{n-1}{n}}by^{\frac{1-n}{n}}$ 

En substituant les valeurs de g,h, dans la 3º # g == 1 y == 1 } =  $-\frac{a}{1} \times \frac{a-1}{2} g^{a-1} y^{a-1} hb + c$ , on trouvera  $i = +\frac{1}{2} \times \frac{a}{1}$ 1-1 a bby " + 1 a cy "

En substituant les valeurs de g, h, i, dans la 4º - gn-1 yn-1 k = - 1 × 1-1 × 1-1 g 1-1 y 1-1 bi - 1 × 1-1 g 1-1 y 1-1 bi +d, on trouvera  $k=+\frac{1}{n}\times\frac{1-n}{2n}\times\frac{1-2n}{2n}$ 

4. Il faut fubstituer ces valeurs de g,b,i,k, dans x=gy+byg 

 $\begin{array}{l} \frac{1}{2} \times \frac{1-x}{1-x} \times \frac{1-x}{1-x} & \frac{1-x}{x} + \frac{1}{x} \times \frac{1-x}{x} \times$ 

C'est la suite qui est la valeur de ay + byy cy + dy &c. a
Ce qui étoit proposé.

## REMARQUES.

I,

223. L faut faire fur le fixième & le septieme exemple les mêmes remarques que l'on a faites fur le cinquiéme exemple, & l'on verra clairement que la premiere methode du fecond Problème étant démontrée, les formules generales pour élever deux grandeurs & une suite infinie de grandeurs à une puissance quelconque, font aussi démontrées pour tous les cas; c'est à dire, on verra clairement qu'on a demontré qu'elles servent à élever deux grandeurs & une suite infinie de grandeurs à une puissance quelconque, quelque nombre qu'en puisse être l'exposant, soit entier, soit rompu, soit positif, foit négatif; & qu'il est aussi facile d'élever par cette formule deux grandeurs ou une fuite infinie de grandeurs à une puissance fort élevée, qu'il est aisé par la methode ordinaire de les élever au quarré ou à la troisième puissance; & qu'il est aussi facile d'en extraire la racine quelconque, que d'en extraire la racine quarrée; puisqu'il n'y a qu'à substituer dans ces formules generales le nombre entier ou rompu, positif ou négatif, qui est l'exposant de la puissance qu'on veut trouver, à la place de n qui le represente, & les grandeurs dont on cherche la puissance ou la racine, à la place des grandeurs a, b, c, &c. des formules generales.

On verta aussi que quand l'exposant de la puissance à laquelle on veut élever pluseurs grandeurs, est un nombre entier positif, l'on trouve une suite sinais qu'elle est insinie dans les trois autres cas, c'est à dire, quand l'exposant dela puissance est un nombre entier négatif, & quand il est un nombre rompu positif ou négatif.

On verra l'usage de ces formules generales qui servent à élever deux ou plusseurs grandeurs, ou une suite de grandeurs à une puissance quelconque, dans les exemples suivans, & rol doit avertir ici qu'elles sont d'une extrême utilité pour trouver des formules generales qui servent à découvrir la résolution des Problèmes les plus composés.

224, 
$$P_{\text{OUR}}$$
 trouver la valeur de x dans l'équation  $x^4 - \frac{5j^{\frac{1}{2}}}{n_x^2} x^5 + \frac{j^3}{n_x} x^4 - 7nnjy xx + pp^4 = 0$ ,

r°. Il faut supposer  $x=ay^{\frac{1}{2}}+by^{\frac{1}{2}}+cy^{\frac{2}{2}+\frac{1}{2}}+dy^{3}+\frac{y}{2}$  &c. a, b, c, &c. sont des grandeurs indéterminées.

2°. Il faut substituer dans la proposée les valeurs de x, prises de cette équation indéterminée, & l'on aura l'équation chan-

de certe equation indeterminee, 
$$\infty$$
 ion arra l'Equation chan-
gée qui fuit.

$$x^6 = + d^3j^4 + 6d^3b^4 + 15d^4b^5j^5 & 6c \\
- \frac{5^2}{n^2}x^4 = -\frac{5d^4}{n^2}b^4 - \frac{25d^4}{n^2}b^5 & 6c \\
- \frac{1}{n^2}x^4 = +\frac{4n}{n^2}b^4 - \frac{1}{n^2}b^5 & 6c \\
- \frac{7nnyxx}{n^2}x = -7nnaaj^4 - 14nnabj^4 - 7nnbbj^6 & 6c \\
+ ppj^6 = +pj^8 + pj^4 \\
+ 6nj^3 = +6nj^3 + pj^4$$
2. If any inpurier change terms de certa function also

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera les équations dont on a besoin pour trouver les valeurs des indéterminées a, b, c, &c.

Par la premiere  $a^4 - 7nnaa + 6n^2 = 0$ , on trouvera que la plus petite valeur positive de a est  $n^{\frac{1}{2}}$ , car aa - n = 0, est un diviseu r exact de  $a^4 - 7nnaa + 6n^2 = 0$ .

En substituant la valeur de a dans la 2° 14nnab —  $6ab^5$  —  $\frac{5a^5}{a^5}$  + pp, on trouvera b —  $\frac{5}{8n^{\frac{1}{2}}}$  +  $\frac{pp}{8n^{\frac{1}{2}}}$  .

Hhh ii

En substituant les valeurs de a, b, dans la 3º 14mac - 6a'c  $=+\frac{a^4}{n}-\frac{25a^4}{\frac{1}{2}}b+15a^4bb-7nnbb$ , on trouvera  $c=\frac{158}{\frac{1}{2}}$  $-\frac{35}{64\pi^2}pp + \frac{p^4}{64\pi^2}$ 

4°. On substituera ces valeurs de a, b, c, dans x = ay  $+b_1^{1+\frac{1}{2}}+c_1^{2+\frac{1}{2}}\&c.\& \text{ fon aura } x=n^2y^{\frac{1}{2}}-\frac{5}{2}-\frac{1}{y^{\frac{1}{2}}}\\ +\frac{pp}{8n^{\frac{1}{2}}}y^{\frac{1}{2}}+\frac{158}{64n^{\frac{1}{2}}}y^{\frac{1}{2}}-\frac{35pp}{64n^{\frac{1}{2}}}y^{\frac{1}{2}}+\frac{p^*}{64n^{\frac{1}{2}}}y^{\frac{1}{2}}\&c.$ 

On peut continuer l'approximation autant qu'on voudra.

Application de la premiere methode du second Problème à la résolution des équations qui contiennent des differences.

# AVERTISSEMENT.

225. L E second Problème sert aussi à la résolution des équations qui contiennent des differences, & l'on peut, par la premiere methode de ce Problême qu'on a expliquée, & par la seconde qu'on expliquera dans la suite, trouver la valeur approchée à l'infini de laquelle on voudra des inconnues de l'équation, exprimée par une suite qui n'aura que les puissances de l'autre inconnue, ou des autres inconnues, s'il y en a plusieurs, avec des grandeurs toutes connues. Et comme cela donne la résolution de plusieurs beaux Problêmes de Geometrie, on va faire l'application de la premiere methode à plusieurs équations qui contiennent des differences. On suppose seulement qu'on sçait le calcul des grandeurs differentielles, qui est expliqué dans la premiere Section de l'Analyse des Infinimens Peties ; & fi on veut l'appliquer aux équations qui contiennent des secondes differences ou des troisièmes différences, &c. il faut scavoir le calcul de ces differences fecondes, troifiémes, &c. qui est expliqué dans l'Article 65 du même ouvrage.

Préparation des équations qui ont des differences, afin d'y appliquer la methode du second Problème.

226. SUPPOSANT que les équations différentielles aufquelles on veut appliquer la methode du fecond Problème, ont les deux inconnues » & y , avec leurs differences , & qu'en cherche la valeur de » par une fuire dont les termes n'ayent que les puilfances de y avec les grandeurs connues des équations il faut toujours, avant d'appliquer la methode, faire en forte par la multiplication, la division , &c. que la difference dy de la feconde inconnue, foit dans le dénominatur, & ne fois point dans le numerateur. Par exemple, si l'on propole de trouver la valeur de » dans l'équation dx + ydx - udy = 0, il faut divifer tous les termes par dy, & l'on aura l'équation préparée  $\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} - 1 = 0$ . De même si l'on propole de réoudre l'équation  $dx = \frac{100}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  de fuite le silvifer par dy, & l'on aura l'équation préparée 1  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 

= 0. Si l'on propose l'équation 
$$dx \times \frac{qr+r-q\times \nu_{rr-xx}}{2\nu_{rr-xx}}$$

=  $\frac{1}{2}dy$ , il faut multiplier chaque membre par  $2\sqrt{rr} - xx$ , & endiute les divifer par dy, & l'on aura l'équation préparée  $\frac{xq}{7} \times \frac{qr}{4r} + \frac{r}{4r} - \frac{q}{2r} \times \sqrt{rr} - xx = 0$ . Il en eft de même des autres équations differentielles.

### EXEMPLE IX.

227. Pou R trouver la valeur de x dans l'équation differentielle  $\frac{dx}{dx} + \frac{dx}{dx} - 1 = 0$ ,

1°. Il faut supposer  $x = ay + byy + cy^3 + cy^4 + fy^3$  &c. d'où l'on déduira en prenant les differences de chaque membre,  $\frac{dy}{dz} = +a + 2by + 3cyy + 4cy^3 + 5fy^4$  &c.

2°. Il faut substituer la valeur de 🚜 dans la proposée, & elle sera changée en l'équation qu'on voit ici.

$$0 = \begin{cases} +\frac{4s^2}{6s} = +a + 2by + 3cyy + 4ey^2 + 5fy \cdot &c. \\ +\frac{2s^2}{6s} = +ay + 2byy + 3cy^2 + 4ey^2 \cdot &c. \\ -1 = -1 \end{cases}$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera autant d'équations particulieres qu'on a supposé de coëscients indéterminés, lesquelles serviront à en trouver les valeurs.

Par la premiere +a - 1 = 0, on trouvera a = 1. Par la feconde +2by + ay = 0, on trouvera  $b = -\frac{1}{2a}$ . Hhh iij Par la troisième  $+3\epsilon yy + 2byy = 0$ , on trouvera  $\epsilon = +\frac{1}{2}$ . Par la quatrième  $+4\epsilon y^4 + 3\epsilon y^4 = 0$ , on trouvera  $\epsilon = -\frac{1}{2}$ . Par la cinquième  $+5\epsilon y^4 + 4\epsilon y^4 = 0$ , on trouvera  $\epsilon = +\frac{1}{2}$ .

4. En substituant ces valeurs de a, b, c, e, f, à leur place dans  $x = ay + byy + cy^2 + ey^2 + fy^2$ , on aura  $x = y - \frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y^2$  &c.

C'est la valeur approchée de x que l'on cherchoit.

#### EXEMPLE X.

228 POUR trouver la valeur de x dans l'équation xx - rr  $+ \frac{m_{dx}^{2}}{dr^{2}} = 0$ .

1°. Il faut supposer  $x := ay + by^3 + cy^5 + cy^5 + fy^5$  &c. les cofficients  $a_1, b_2, b_3$ . &c. son indeterminés. On ne peut pas supposer  $x = ay + by + cy^4 + cy^5$  &c. parceque dans cette supposition, on ne pourroit pas trouver toutes les équations particulieres, propres à déterminer les valeurs de tous les cofficients indéterminés.

En prenant la difference de chaque terme de  $x = ay + by^3 + cy^5$  &c. on aura  $\frac{dx}{dy} = a + 3byy + 5cy^5 + 7cy^6 + 9fy^3$  &c. quarrant chaque membre de cette équation, on aura

$$\frac{b^{2}}{4j^{2}} = aa + 6abyy + 9bby^{4} + 14acy^{6} + 25ccy^{8} &c. + 10acy^{8} + 30bcy^{8} + 18afy^{8}$$

quarrant aussi chaque terme de l'équation supposée x = ay + by + cy &c. on aura

$$xx = + aayy + 2aby^4 + bby^6 + 2acy^8 + 2bcy^8$$

$$+ 2acy^8 + 2bcy^8$$

2°. Il faut substituer ces valeurs de  $\frac{dx^2}{dy^2}$ , & de xx à leur place dans la proposée, & elle sera changée par cette substitution en l'équation infinie qu'on voit ici.

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera autant d'équations particulieares pour déterminer les coëscients indéterminés, qu'on a supposé de ces coessicients indéterminés. Par la premiere on trouvera aa = x, d'où l'on déduira a = +1. Par la feconde on trouvera  $b = -\frac{1}{47r}$ : par la troiféme,  $e = -\frac{1}{124r}$ : par la quatriéme,  $e = -\frac{1}{124r}$ : par la cinquiéme,  $f = \frac{1}{124r}$ :

4°. Il faut fubilituer ces valeurs de a, b, c, &c. dans l'équation supposée x = ay + by + cy &c. &c l'on aura  $x = y - \frac{y_1}{y_1} + \frac{y_2}{y_2} - \frac{y_2}{y_3} + \frac{y_3}{y_4} + \frac{y_4}{y_4}$ . Cest la valeur approchée de x que l'on cherchoit.

#### EXEMPLE XL

229. Pour trouver la valeur approchée de x dans l'équation  $1 - \frac{dx^2}{dy^2} + \frac{yydx^2}{dy^2} = 0$ ,

1°. On supposer  $x = ay + by^3 + cy^5 + cy^7 + fy^2 &c.$  d'où l'on déduira  $\frac{dc}{dy} = +a + 3byy + 5cy^4 + 7ey^5 + 9fy^3 &c.$  en quarrant chaque membre, on aura

$$\frac{ds^{2}}{ds^{2}} = + aa + 6abyy + 9bby^{4} + 14aey^{6} + 25ecy^{6} &c. + 10aey^{4} + 30bey^{6} + 18afy^{8} + 25ecy^{6}$$

2°. On fubstituera cette valeur de  $\frac{dx^2}{dy^2}$  dans la proposee, & l'on aura

$$0 = \begin{cases} -\frac{1}{2j}, & = -aa - 6abyy - 9bby^* - 14acy^4 - 15ccy^4 & & \\ & -10acy^4 - 30bcy^4 - 18afy^4 \\ & & -4bcy^4 \\ +\frac{17a^2}{2j^2} & = +aayy + 6aby^4 + 9bby^4 + 14acy^4 + 30bcy^4 \end{cases} & & & \\ & & & & \\ \end{cases}$$

3°. On supposera chaque terme de cette équation changée égal à zero.

Par ces équations particulières on trouvera a = +1,

 $b=+\frac{1}{2}$ ,  $c=+\frac{1}{2}$ ,  $c=+\frac{1}{2}$ ,  $f=+\frac{1}{2}$ ,  $d=\frac{1}{2}$ ,

### EXEMPLE XIL

230. So 1 T proposé de trouver la valeur de " — x par le moyen de l'équation + pyy — rrx — rrs — pxx = 0.

1°. Il faut supposer x = ay + by + cy &c. d'où l'on déduira 4x = + 2ay + 4by + 6cy &c. & xx = + aay + 2aby + bby &c. + 2acy\*

2°. On substituera ces valeurs de x, dx dx à leur place dans la proposée, & l'on aura

$$0 = \begin{cases} +pyy = +pyy \\ -rtx = -artyy - brry^4 - crry^6 & &c. \\ -\frac{r_0^{ds}}{2} = -2artyy - 4brry^4 - 6crry^6 &c. \\ +pxx = -4apy^4 + 2aby^5 &c. \end{cases}$$

3°. Il faut supposer chaque terme de l'équation changée égal à zero.

On trouvera par ces équations particulieres a = + 1

 $b = + \frac{p'}{1 \times 10^6}, c + \frac{3p'}{1 \times 1 \times 7 \times 20^{10}}.$ 

4°. Il faut substituer ces valeurs de a, b, c, &c. dans l'équation supposée x = ayy + by + cy &c. &c l'on trouvera  $x = + \frac{p}{3\pi/y} + \frac{p^2}{3\times 3^{2}}y^4 + \frac{2}{3\times 3\times 2}\frac{p^2}{3\times 3}y^6$  &c. d'où l'on dé duira  $\frac{r_1}{r_1} - x = \frac{r_2}{r_1} - \frac{p}{3r_2} y - \frac{p^2}{3 \times 3^{16}} y^4 - \frac{3p^4}{3 \times 3 \times 7} \frac{3p^4}{3 \times 9} e^{-y} & &c.$ Ce qui étoit proposée.

Si l'on veut supposer, pour abreger, \*\* = ", on trou $vera \frac{rr}{r} - x = n - \frac{rr}{r^n} - \frac{r^n}{r \times r^{n-1}} - \frac{ar^n}{a \times r \times r \times r^{n-1}} &c.$ 

### EXEMPLE XIII.

231. Pour trouver la valeur approchée de « dans l'équation  $\frac{dx}{dt} \times qr + t - q \times \sqrt{rr} - xx - \sqrt{rr} - xx = 0.$ 

1°. Il faut supposer  $x = ay + by^3 + cy^5 + cy^5 &cc.$  d'où l'on déduira 4x = + a + 3byy + 5cy+ + 7cy\* &c. + xx = + aayy + 2aby + bby &c. + x1 = + a1y

Il faut aussi réduire  $\sqrt{rr - xx} = rr - xx^{\frac{1}{2}}$  en la suite qui exprime cette grandeur, par le moyen de la formule gene-"203, rale, \* où il ne faut que substituer ; à la place de n, rr à la place de a, & - xx à la place de b; & l'on aura /rr - xx

$$= rr - xx^{\frac{1}{2}} = r - \frac{xx}{2r} - \frac{x^{2}}{2X+r^{2}} - \frac{x^{2}}{2X+X+r^{2}} &c.$$

Il faut concevoir cette valeur de vrr - xx à la place

de √rr -xx dans la proposée, & substituer les valeurs de dx/dr, xx, x4, x6, &c. à leur place dans la proposée, & l'on aura = + aqr + 3bqryy + 5cqry + 7eqry + to xt/rr-xx = +atr + 3btryy + sctry + 7etry arq - 3bqryy - 5cqry - 7cqry 0= &c.:

> 2X4X2r ) 2'. Il faut supposer chaque terme de cette équation changée égal à zero.

3°. On trouvera par ces équations particulieres  $a = +\frac{1}{i}$ ,  $b = -\frac{q}{6rr^4}, \epsilon = +\frac{1049-99t}{1107^5t^7}, \epsilon = -\frac{1809^7 + 50499^{1-}1259^{1t}}{50407^5t^{10}}, &c.$ 

4°. Il faut substituer ces valeurs de a, b, c, &c. dans l'équation supposée  $x = ay + by^3 + cy^5$  &c. & l'on trouvera

 $\kappa = \frac{7}{7} - \frac{qy^1}{6rrt^5} + \frac{10qq - qqt}{120r^5t^7}y^5 - \frac{280q^3 + 504qqt - 225qtt}{5040r^6t^{10}}y^7.$ 

C'est la valeur de x que l'on cherchoit.

### EXEMPLE XIV.

232. Pour trouver la valeur de x dans l'équation  $xx = \frac{v_1 dx}{dy}$  -nn + ny = 0,  $x^0$ . il faut supposer  $x = a + by + cy^3 + cy^4$ + &c. les grandeurs a, b, c, c, sont indéterminées.

2°. Il faut prendre par cette équation supposée la valeur de  $\frac{ds}{dt}$ , & l'on trouvera  $\frac{ds}{dt} = b + 2\epsilon y + 3\epsilon y + &c$ . Il faut substituer la valeur de xx & celle de  $\frac{ds}{dt}$ , dans la

proposée, & l'on aura l'équation changée suivante.

$$xx = aa + 2aby + bbyy + 2bz^3 + &c.$$

$$-\frac{va}{a} = -by^2 - 2cy^3 - &c.$$

$$+ny = +ny$$

$$-nn = -nn$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation égal à zero, & l'on trouvera par les équations particulieres que donnera cette supposition, a = n;  $b = -\frac{1}{2}$ ;  $e = -\frac{1}{2}$ ;  $e = -\frac{1}{2}$ ;  $e = -\frac{1}{2}$ ;

4°. Il faut substituer ces valeurs des indéterminées à leur place dans x = a + by + cyy + &c. & l'on aura  $x = n - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2n}y - \frac{1}{2n}y$  &c. C'est la valeur de x que l'on cherchoit.

## Seconde maniere de resoudre le même exemple.

In étoit moindre que y, il faudroit prendre une suite où les puissances de y se trouvassent des dénominateurs des termes, c'est à dire, il faudroit que les exposans des puissances de y fussent négatifs, de la maniere suivante.

1°. Il faut supposer  $x = ay + by^{\circ} + cy^{-1} + cy^{-2} + &c.$ 2°. Il faut prendre la valeur de  $\frac{dx}{dy}$  par le moyen de cette

équation, & l'on trouvera  $\frac{dx}{dy} = a - cy^{-1} - 2cy^{-1}$  &c.

Il faut fubflituer les valeurs de xx & de  $\frac{dx}{dy}$  dans la proposée, & l'on aura l'équation changée fuivante,

$$\begin{array}{rcl}
xx &=& aayy + 2aby + bb & + 2bcy^{-1} + &cc, \\
& + 2ac & + 2acy^{-1}, \\
-\frac{y_1 c_2}{s_1} &=& -ayy & + c & -2cy^{-1}, \\
& + ny &=& +ny \\
& -ny &=& -ny
\end{array}$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation égal

à zero, & l'on trouvera par cette supposition a = 1, b =

 $-\frac{1}{2}n$ ,  $c = +\frac{1}{4}nn$ ,  $c = +\frac{1}{16}n^3$ .

4°. Il faut substituer ces valeurs dans x = ay + by + cy-1 +&c. & I'on trouver  $x = y - \frac{1}{2}n + \frac{1}{4}nny^{-1} + \frac{1}{16}n^3y^{-2}$  &c. C'est la valeur de x que l'on cherchoit.

### EXEMPLE XV, Où IL Y A TROIS INCONNUES.

#### Avertissement.

233. Ly a des Problèmes de Geometrie où l'on est obligé d'employer trois inconnues x, y, z, avec leurs differences, dans l'équation qui en exprime toutes les conditions: Et il faut remarquer que cette équation qui exprime toutes les conditions du Problême, a été formée par les équations particulieres qui ont été réduites à cette seule équation qui les contient toutes; & que par consequent s'il y a trois inconnues, ou un plus grand nombre, il doit y avoir des équations particulieres qui expriment à part le rapport des unes aux autres : ces équations particulieres doivent être données ou connues dans les exemples où il s'agit de trouver la valeur de l'une des trois inconnues par une fuite qui ne contienne que les deux autres avec les grandeurs connues de l'équation.

Pour trouver, par exemple, la valeur de « dans l'équation zdx - xdy - ndy = 0, ou divisant par dy, dans l'équation  $\frac{dx}{dx} - x - n = 0$ , où l'on suppose que dans le Problème qui a donné cette équation , l'on a l'équation particuliere zdz - zdy - ydy = 0, ou  $dz = 1dy + \frac{1}{2}$ , ou  $\frac{dz}{dz} = 1 + \frac{1}{2}$ = 1 + z'y, qui exprime le rapport de z à y: pour trouver, disje, la valeur de x dans  $\frac{sdx}{dy} - x - n = 0$ ,  $1^{\circ}$ , il faut fuppoler  $x = az^{-1}y + bz^{-1}y^{1} + cz^{-1}y^{3} + cz^{-4}y^{4} + &c. a, b$ c, e, sont des grandeurs indéterminées.

2°. Il faut prendre la valeur de dx dans cette équation supposée, & l'on trouvera d'abord  $dx = az^{-1}dy - az^{-1}ydz$ + 2bz-ydy - 2bz-y'dz + 3cz-iy'dy - 3cz-y'dz + 4cz-iy'dy - &c. Il faut substituer au lieu de dz sa valeur 1dy +z-'ydy, & diviser le tout par dy, & l'on aura

$$\frac{dz}{dy} = az^{-1}dy + 2bz^{-1}y + 3cz^{-1}y^{2} + 4cz^{-1}y^{3} & c.$$

$$-az^{-2}y - az^{-1}y^{3} - 2bz^{-1}y^{3}$$

$$-2bz^{-1}y^{3} - 3cz^{-1}y^{3}$$

ANALYSE DEMONTREE.

Il faut substituer les valeurs de 4 & de m dans la propofée, & l'on aura l'équation changée

$$\begin{array}{lll}
 & = a + 2bz^{-1}y + 3(z^{-1}y^{2} + 4cz^{-1}y^{2}) & & & & \\
 & - az^{-1}y - az^{-1}y^{2} - 2bz^{-1}y^{2} & & \\
 & - 2bz^{-1}y^{2} - 3(z^{-1}y^{2}) & & & \\
 & - x = - az^{-1}y - bz^{-1}y^{2} - cz^{-1}y^{2} & & & \\
 & - x = - az^{-1}y - bz^{-1}y^{2} - cz^{-1}y^{2} & & & \\
 & - x = - az^{-1}y - bz^{-1}y^{2} - cz^{-1}y^{2} & & & \\
\end{array}$$

3°. Il faut supposer chaque terme de cette équation égal à zero, ce qui fera trouver a = n, b = n, c = \*, e =  $\frac{3.3}{1.7}n = \frac{3.1}{6}n$ .

4°. Il faut substituer ces valeurs de a, b, c, &c. dans l'équation suppose, & l'on aura  $x = n\chi^{-1}y + n\chi^{-3}y^3 + \frac{4}{3}n\chi^{-3}y^3$ + 11 nz-4y+ &c. C'est la valeur de x que l'on cherchoit.

Corollaires qui suivent de la premiere methode du second Problème .

#### COROLLAIRE L

Qui contient ce qu'en appelle le retour des suites, ou la maniere de trouver la suite inverse d'une suite donnée.

234. LORSQU'ON a la valeur de x exprimée par une suite des puillances de y, avec des coëficients connus dans tous les termes, par exemple x = ay + byy + cy' + cy' + cy' + fy' &c.ou bien  $x = ay + by^3 + cy^5 + cy^7 + fy^9 &c. ou bien <math>x = ay$ + by + cy &c. ou de quelqu'autre maniere que ce puille être; on peut, par la même methode, trouver la valeur de ; par une suite des seules puissances de x, dont les coëficients connus n'auront que les grandeurs connues a, b, c, e, &c. de la suite supposée connue. C'est ce qu'on appelle le retour des fuites.

On suppose, par exemple,  $x = ay + byy + cy^3 + cy^4 + fy^4$ &c. les coeficients a, b, c, e, f, &c. font supposes representer des grandeurs connues. Pour trouver la valeur de y, l'équation propose fera o = -x + ay + byy + cy' + cy'+ fy &cc.

1°. On supposera  $y = lx + mxx + nx^3 + px^4 + qx^5 + rx^6$ &c. les coeficients I, m, n, &c. sont supposés indéterminés.

2°. On déduira de cette supposition  $yy = llnn + 2lmx^2 + mnx^4 + 2lnx^4 + mnx^5 + 2lnx^5 + 2lnx^5 + 2mnx^5 + 2nnx^6$ 

$$y^3 = l^3 x^3 + 3 l l m x^4 + 3 l m x^5 + 3 l l p x^6 &c.$$
  
+  $3 l l n x^5 + 6 l m x^6 + m^3 x^6$ 

 $y^* = l^*x^4 + 4l^8mx^5 + 6llmmx^6 &c.$  $+4l^9nx^6$ 

 $y^5 = l^5 x^5 + 5 l^4 m x^6 &c.$  $y^6 = l^6 x^6 &c.$ 

On fubfituera ces valeurs de 3,35, &c. à place de 3,35, &c. dans la proposée, & l'on aura

+f' = +f'x' + 4el'mx' +

3°. On supposera chaque terme de l'équation changée égal à zero, de l'on trouvera par cres équations particulieres  $1 = +\frac{1}{4}$ ,  $m = -\frac{1}{4}$ ,  $n = \frac{10-m}{4}$ ,  $p = \frac{10$ 

28 achter - 28 achte + 7a 100 + 7a 16f - atg

4°. On fubflituera ces valeurs des coèficients indéterminés l, m, n, &c. à leur place dans  $y = lx + mxx + nx^2$  &c. &t l'on trouvera  $y = \frac{x}{4} - \frac{lx^2}{4} + \frac{kl^2 - k}{2}x^2 + \frac{k(k-y)^2 - kx^2}{4}x^4$ 

tel+ faale - ztable + jauce - a'f x

## REMARQUES.

235 On peut de la même maniere trouver la valeur de y dans les équations x = ay + by' + cy' &c. x = ay + by' + cy'&c. & dans les autres où les exposans des puissances de y sont en progression arithmetique.

Quand on aura les valeurs de y dans tous ces cas differens. ces valeurs serviront de formules pour trouver tout d'un conp la resolution des Problèmes qui sont les inverses de ceux qui sont exprimés par les équations où l'on a trouvé la valeur de « par une fuite qui contenoit les puissances de y, dans les exemples précedens, & dans tous les autres femblables.

Pour en faire voir ici une application, on se servira du neu-227- viéme exemple, \* qui sert dans la Geometrie à trouver le logarithme hyperbolique, representé en general par x, de tout nombre donné representé en general par 1 + y.

• L'on a trouvé le logarithme  $x = iy - \frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{2}y^4$ 

+ ? y' &c.

Pour trouver le nombre 1 + y, qu'on suppose à present inconnu, par une suite qui contienne les puissances du logarithme connux, il ne faut que supposer  $1 = a_1 - \frac{1}{2} = b_1$  $+\frac{1}{1}=c, -\frac{1}{4}=c, +\frac{1}{5}=f, &c. & fubstituer ces valeurs$ de a, b, c, &c. dans la formule  $y = \frac{x}{a} - \frac{b \times x}{a^2} + \frac{abb-ac}{a^2} \times x^2$  &c. & I'on trouvera  $y = \frac{x}{1} - \frac{1}{2}xx + \frac{3}{2}x^2 &c.$ 

Ajoutant l'unité à chaque membre, on aura r + y = r + 5 - 1 xx + 1/2 x3 &c. où x étant supposée connue, y l'est aussi. Ce qui étoit proposé.

II.

236. Sans supputer de nouvelles formules pour le retour des fuites dans les cas où les exposans des puissances des y, ne font pas dans la progression naturelle 1, 2, 3, &c. mais suivant la progression 2, 4, 6, &c. ou 1, 3, 5, 7, &c. ou une autre quelconque dont les termes font des nombres entiers; on peut se servir dans ces cas de la formule seule du 1" Corollaire; par exemple, la valeur de  $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{16} + \frac{11}{10} - \frac{x}{2}$  &c. peur fervir de formule pour trouver tout d'un ooup la valeur de y par les puisfiances de x, dans les équations infinies on les puisfiances de y feroient  $y, y^1, y^1, y^2$ , &c. en flippofant,  $x^2$ , tous les termes de la formule où le trouvent les puisfiances paires de x, comme  $xx, x^2$ ,  $x^2$ , &c. égaux à zero, & retranchés de la formule; &c en supposant,  $x^2$ , égaux à zero, et renanchés de la formule; &c en supposant,  $x^2$ , égaux à zero tous les coéficients b, e, g, &c. de l'équation supposée  $x = ay + by + cy^2 + cy^4 + f^2 + y^2$ ,  $x^2$ , &c. de l'équation supposée  $x = ay + by + cy^2 + cy^4$ 

Four trouver, par exemple, la valeur de y dans l'équation \*  $x = y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2$  &c. par le \* 219. moyen de la formule précedente, on fuppofera,  $x^2$ , les termes —  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 

On suppose x = y, as in que l'équation propose  $x = y + \frac{1}{2}y^2$  &c. soit representée par  $x = ay + byy + cy^2 + cy$ 

3°. On fubitiruera dans les termes de la formule où les puisfances de x font impaires, les valeurs précedentes de a, b, c, &c. & l'on aura  $y = x - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{120}$  &c. C'est la valeur de y que l'on cherchoit.

On peut de même se servir de la valeur de  $y = \frac{14}{a} - \frac{1}{a^2}$ 

2 37. Si » n'étoit pas lineaire dans la fuite directe » = ay + byy + cy + cmais qu'il y jette par exemple » = ay + byy + cy + co. ou en general » = ay + byy + cy co. il faudroit dans ces cas commencer par élever chaque membre à la puilfance ; ou ;, ce qui rendroit » il neaire dans le premier membre, co enfuite on trouveroit la valeur de y exprimée par une fuite où il n'y auroit que les puilfances de « avec les coêficients de l'équation proposée, comme dans le premier Corollaire.

## COROLLAIRE IL

2.38. Solt une équation dont chaque membre contienne une fuite infinie, comme  $ax + bxx + cx^3 + dx^4 + cx^5 + fx^6 &c$ .

=  $ly + myy + ny^2 + py^4 + qy^5 + ry^6$  &c. dont les coefficients font supposés representer des grandeurs connues, & dont chaque membre ne contient qu'une inconnue, c'est à dire, que l'inconnue d'un membre ne se trouve point dans l'autre membre: On peut, par la même methode, trouver la valeur de l'une des deux inconnues, par exemple de x, exprimée par une suite infinie qui ne contiendra que les puissances de y, avec des coeficients connus. Cette équation peut le remarquer ainsi par transposition, ax + bxx + cx2  $+ dx^4 + ex^5 + fx^6 &c. - ly - myy - ny^5 - py^5 - qy^5$ 17 &c. == 0.

Pour trouver la valeur x,  $1^{\circ}$ , il faut supposer x = Ay+ Byy + Cy' + Dy' + Ey' + Fy' &cc. les coëficients A, B. C, &c. font indéterminés.

On substituera cette valeur de x, & les puissances de cette valeur à la place de x & de ses puissances dans la proposée, & l'on aura l'équation changée suivante.

2°. Il faut supposer chaque terme de l'équation changée égal à zero.

3°. Il faut déterminer par ces équations particulieres les coeficients indéterminés A, B, C, &c. & l'on trouvera A=!  $B = \frac{m-kAA}{n}$ ,  $C = \frac{An-kAB-kA^2}{n}$ ,  $D = \frac{n-kBB-kAC-kABB-kAC}{n}$ 

On trouvera de même la valeur des autres.

Pour abreger le calcul, on laisse les capitales A.B.C.D. &c. qui font les coëficients indéterminés, au lieu de leurs valeurs qui les précedent, & ces capitales les representent.

4°. Il faut substituer ces valeurs de A, B, C, D, &c. dans  $\star = Ay + Byy + Cy^2 + Dy^4 &c.$ 

å

& I'on aura  $x = \frac{1}{4}y + \frac{n-1}{4}y + \frac{n-1}{4}y + \frac{n-1}{4}y$ 2-138-21AC-36ABB-4A 8CC

C'est la valeur de a que l'on cherchoit.

# REMARQUES.

139. CETTE valeur de « peut servir de formule pour trouver tout d'un coup la valeur de x dans les cas où les exposans des puissances des x & des y sont dans une autre progression arith-

metique que celle des nombres naturels 1, 2, 3, &c.

Dans les cas, par exemple, où les exposans des puissances des x & des y font impairs, comme 1, 3, 5, 7, &c. il faudra fuppofer, 1°, dans l'équation ax + bxx + cx1 + dx4 + ex1  $+fx^{6} &c. = ly + myy + ny^{3} + py^{4} + qy^{5} + ry^{6} &c.$  les coëficients b, d, f, &c. m, p, r, &c. des puissances paires des x &c. des y, égaux à zero: Ét, 2°, retrancher de la formule  $x = \frac{1}{2}y$ yy &c. tous les termes où les puissances de y sont paires, scavoir le 2°, le 4°, le 6°, &c. comme étant égaux à zero.

S'il étoit proposé, par exemple, de trouver par le moyen de la formule précedente, la valeur de « dans l'équation  $x + \frac{1}{6}x^{3} + \frac{1}{40}x^{3} + \frac{1}{112}x^{7} + \frac{15}{112}x^{9} & c = ty + \frac{1}{6}y^{5} + \frac{15}{40}y^{5}$ + 11 y + 115 y &c. il faudroit supposer, afin que cette équation fust representée par  $ax + bxx + cx^3 + dx^4 + cx^5$ + fx' &c. = ly + myy + my' + py' + qy' + ry' &c. que a = r, $b=0, c=\frac{1}{6}, d=0, c=\frac{1}{60}, f=0, &c. l=t, m=0$  $n = \frac{1}{4}, p = 0, q = \frac{11}{40}, r = 0, s = \frac{11}{112}, &c.$  Il faudroit encore supposer que les termes des puissances paires de y, sçavoir le 2°, le 4°, le 6°, &c. de la formule = 1 y + -- 14 yy &c. en sont retranchés, étant égaux à zero; & substituer ensuite les valeurs de a, b, c, d, &c. dans la formule, & l'on auroit la valeur de x dans l'équation proposée exprimée par une suite infinie où il n'y a que des y; ce qui est facile.

#### II.

140. Ce second Corollaire contient le premier, c'est à dire, la formule que fait trouver ce second Corollaire, contient la Kkk

formule ou la valeur de x du premier Corollaire; il n'y a qu'à mettre dans l'équation  $ly + my^2 + ny^3 + &c. = ax + bx^2$ + cx2 + &c. x au lieu de y dans le premier membre, & y au lieu de a dans le second membre; & supposer dans le premier membre l= 1, & m=0, n=0, c'est à dire, supposer que le premier membre ne contient que le premier terme. & cette équation deviendra  $1x = ay + by^2 + cy^2 + dy^4 + ey^5$ + &c. qui est l'équation du premier Corollaire. Ce qui fait voir que la formule du second Corollaire deviendra la formule du premier, en supposant dans cette formule du second Corollaire x à la place de y & y à la place de x, & l=1, m =0, n=0, p=0, q=0, &c.

## COROLLAIRE

241. () N peut par la même methode trouver la valeur de x dans l'équation by + myy + ny' + py' + qy' &cc. =  $\alpha x + \beta yx$  $+\gamma\gamma\gamma x + \delta\gamma^i x + \epsilon\gamma^i x &c. + \delta x x + \zeta\gamma x x + \eta\gamma\gamma x x + \beta\gamma^i x x$ + xy xx &c. + cx + xyx + xyyx + yyx + py x &c.  $+dx^4 + \tau y x^4 + v y y x^4 + \varphi y^3 x^4 + \chi y^4 x^4 &c.$  dont tous les ccéficients sont supposés representer des grandeurs connues, & où les deux inconnues & & y font mêlées ensemble; on peut, dis je, trouver la valeur de x par une suite infinie qui ne contienne que les puissances de y avec des coeficients connus.

Pour trouver la valeur de «, aprés avoir mis par transposition le premier membre dans le second, il faut, 1°, suppofer x = Ay + Byy + Cy' + Dy' &c. les coëficients A, B, C, &c. sont indéterminés.

Il faut ensuite substituer les valeurs de x, xx, x1, &c. qui se déduisent de cette supposition, dans l'équation proposée, & l'on aura l'équation changée qui fuit,



443

2º. Il faut supposer chaque terme de l'équation changée égal à zero.

3°. Il faut trouver les valeurs des coêficients indéterminés A, B, C, &c. par le moyen de ces équations particulieres.

4°. Il faut fubstituer ces valeurs de A, B, C, &c. à leur place dans  $\kappa = Ay + Byy + Cy'$  &c. & l'on trouvera

 $x = \frac{1}{3} \int \frac{\pi - \rho A - \rho A - \rho A}{\pi - \rho A} \int \frac{\pi - \rho B - \gamma A - \rho A - \rho A}{\pi - \rho A} \int \frac{\pi - \rho B}{\pi - \rho A}$ 

C'est la valeur de « que l'on cherchoit.

On a laissé, pour abreger, les lettres capitales à la place de leurs valeurs.

Cette valeur de x peut servir de formule pour resoudre toutes les équations qui peuvent être representées par la proposée.

## REMARQUE.

2.4.1. ∑ ε troiféme Corollaire contient le fecond Corollaire, λε par confequent il contient aufil le premier Corollaire, c'eft à dire, la formule de ce troifiéme Corollaire deviendra celle du tecond Corollaire, en fispofant dans cette formule du troifiéme Corollaire, β = 0 γ = 0, β = 0, ξ = 0, ξ = 0, η =

## COROLLAIRE IV.

2.43. Pour trouver les formules des Corollaires précedents, on peut se servir de la methode de prendre les chifres d'une maniere indéterminée de M de Liehnists, qui est dans les Actes de Lipsic \*. Par exemple, pour avoir la formule du \*de l'an second Corollaire qui sert à trouver la valeur de x dans tou-1700. tes les équations representées par ax + bxx + cx + dx\* &c. = ly + my + ny + py &c. qui est l'équation du second Corollaire, où l'on suppose que les coëficients a, b, c, &c. l, m, n, &c. representent des grandeurs connues, on supposer tautes les mêmes équations representées par 10x + 10xx + 20x² + 40x² + 50x², &c. = 01y + 02yy + 03y² + 04y² + 05y² &c.

Le premier chifre du rang le plus à gauche dans chaque terme represente le coësicient de la puissance de x dans ce Kkk ii terme; par exemple dans le terme 30x², le chifre 3 du rang à gauche represente le coëficient du terme do 4 el x², dans le terme 40x², le chifre 4 represente le coeficient du terme do est x², &c ainsi des autres: Et comme il n'y a point de x dans le second membre, il n'y a que des zeros dans le rang à gauche de chaque terme de ce second membre.

Les chifres du premier rang, c'est à dire du rang le plus à droite dans chaque terme, representent les coëscients des termes où sont les puissances de y. Par exemple, dans le terme 39<sup>1</sup>, le chifre 3 represente le coéscient du terme de l'équation où est p<sup>1</sup>, dans le terme ouy<sup>1</sup>, le chisfre 4 represente le coé-

ficient du terme où est yt, & ainsi des autres.

Par exemple, l'équation  $1 \cos + \cos x + 3\cos^2 + 4\cos^2 + 5\cos^2 & \cos - \sin y + \cos y$ 

Les valeurs de 2,3,4,8c. des chifres de l'équation 1 ce + 20xx + 30x<sup>3</sup>, 8c. = 01 + 02y + 03y), 8c. fervent en lement à faire reconnoître quels font les coéficients qu'ils reprefentent, parceque 2, par exemple, dans 20xx, ctant à l'expofant de la puilfance xx dans 20xx, quand dans la réfoint on aura 20, cela fera connoître que 20 reprefente le coéficient du terme où eft xx.

De même dans 031, le chifre 3 étant égal à l'exposant de la puissance y, fera connoître dans la résolution que 03 represente le coëficient du terme où est y, & ainsi des autres.

Pour trouver une formule qui represente la valeur de x dans les équations representées par  $10x + 20xx + 30x^3$  &c.

= 01y + 02yy + 03y' &c.

r°. Il faut supposer 2 == 1019 + 10299 + 1039<sup>3</sup> + 1049<sup>4</sup> &c. les coëscients 101, 102, &c. sont indéterminés, & ils ont trois rangs pour saire reconnoître que ce sont les coëscients indéterminés.

Les chiffes 1, 2, 3, 4, &c. du premier rang à droite, fervent à faire cononître les termes & à les diflinguer, le chiffe 1 marquant le premier terme où est y, le chifre 2 marquant le sécond terme où est y, le chiffe 3 marquant le troisseme terme où est y, &c.

If faur fublituer dans la propofée  $10x + 20xx + 30x^3$  &c.  $-01y - 02y - 03y^3 = 0$ , à la place de x, xx,  $x^3$ , &c. leurs valeurs prifes dans l'équation (huppofée indéterminée  $x = 101y + 102yy + 103y^3$  &c. & l'on aura l'équation chan-

gee qui fuit,

| 10 | X | | 10 | X | 10

égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres qui fervent à trouver les valeurs des coëficients indéterminés 101, 102, 103, &c.

4<sup>5</sup>. Il faut substituer ces valeurs des coëficients indéterminés 101, 102, &c. à leur place dans l'équation supposée  $\alpha = 101y + 102yy + 103y$  &c. & l'on aura

 $x = \frac{1}{10}y + \frac{2-3-3-3(1-1)}{10}y + \frac{2-(-3-3)-3(1-1)}{10}y + \frac{2-3-3(1-1)}{10}y + \frac{2-3$ 

formule generale qui fert à trouver la valeur de x dans toutes les équations representées par 10x + 20xx + 20x1 &c. = 017 + 0277 + 0373 &cc. Il n'y aura plus qu'à substituer dans cette formule les coëficients des équations qu'on voudra resoudre, à la place des coëficients de la formule qui les representent, & l'on aura la valeur de x que l'on cherche exprimée par une fuite où il n'y aura que des y.

#### AVERTISSEMENT.

Es chifres 1 & 3 renfermés par des parentheses, ne sont pas reprefentatifs comme les autres, mais veritables; par exemple dans la grandeur - (2) × 20 × 101 × 102, le chifre 2 marque qu'il faut prendre le produit 20 x 101 x 102 deux fois; de même 3 dans - (3) x 30 x 101 x 102; marque qu'il faut prendre trois fois le produit representé par 30 x 103 x 102, & ainsi des autres.

## COROLLAIRE V.

244. Pou R avoir une semblable formule qui serve à trouver la valeur de x dans les équations representées par celle du troifiéme Corollaire, où les & font mêlés avec les y, on suppofera que ces équations sont representées par l'équation 10x + 11/x + 12/1x + 13/x + 14/4x &c. + 20xx + 21/xx + 2277xx + 2372xx + 2474xx &c. + 30x3 + 317x3 + 2277x3 + 2 2 y 2 x + 24 y 2 x 1 CC. + 40x + 4 1 yx + + 42 yyx + + 4 2 y 2 x 4 + 44y x 4 &c. = 01y + 02yy + 03y + 04y + 05y &c. Les coëficients de chaque terme representent les coëficients donnés des termes de chaque équation donnée, qui est representée par celle-ci. Pour les distinguer & les reconnoître, il y a deux chifres dans le coëficient de chaque terme, celui qui est le plus à gauche est égal à l'exposant de la puissance de x, & celui qui est le plus à droite est égal à l'exposant de la puisfance de y par laquelle la puissance de « est multipliée.

Par exemple, dans 347 x3, le chifre 3 est égal à l'exposant de la puissance at, & le chifre 4 est égal à l'exposant de la puisfance ye, mais les deux ensemble 34 marquent simplement, ou representent le coëficient donné du terme de l'équation donnée

Pour trouver la formule qui represente la valeur de x, exprimée par les seules puissances de y, & par les coeficients donnés representés par ceux de l'équation précedente,

1°. Aprés avoir mis le second membre dans le premier par transposition, on supposers  $x = 101y + 102yy + 103y^3$ + 1047 &c. les coeficients 101, 102, &c. font indéterminés, & ils ont trois rangs pour les faire reconnoître. Les chifres 1, 2, 3, &c. du rang le plus à droite, servent à en distinguer les termes, le chifre I marquant le premier terme où est y. 2 marquant le second où est yy , 3 marquant le troisième où eft y &c.

On substituera ensuite dans la proposée 10x + 11yx + 127/x &c. à la place de x, xx, x1, &c. leurs valeurs prises dans l'équation indéterminée x = 101y + 102yy + 103y &c.

& l'on aura l'équation changée qui fuit,

```
10 X x = 10 X 1017 + 10 X 10277
                                      - 10 X 10371
                                                          +10×1049+ &c.
                                                          +11×1037 &c.
+11 ×7x =
                    # 11 X 10177
                                      +11 X 101y1
                                                          +12 X 102y &c.
                                      +12 X 10 171
+12)yx =
+13y'x =
                                                          ₩13X10194 &c.
   ðcc.
+10xx =
                 20 X 101 7944 (2) X 10 X 101 X 10247
                                                          +20X102 94 &c.
                                          -2 +(2) X20 X101 X10314 &c.
+117×× =
                                    +21X101 y + (2) X21 X101 X1019+ &c.
                                                                --- 2
+1277XX ==
                                                         +22 X101 y4 &c.
  &c.
                                                           -2
+10x1 =
                                     +30×101 y + (3) ×30 ×101 ×102y &c.
+317x1 =
                                                           31 X 101 y+ &cc.
  čcc.
→40x<sup>9</sup> =
                                                          +40×101 yº &c.
                                                               -049 8xc_
```

019-0299-0391-0479&c,=-019 2°. On supposera chaque terme de cette équation changée égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres pro-

3°. Par la premiere de ces équations particulieres, qui est 10 x 101 = 01, on trouvers 101 = 01 ; par la 2º 10 x 102 +11×101+20×101 =02,00 aura 102 = 02-11×101-30×101 par la 3° 10 × 103 + 11 × 102 + 12 × 101 + (2) × 20 × 101 × 102 + 21 × 101 + 30 × 101 = 03, on aura 103 \_\_\_\_ 0]-11X102-12X101-(2)X20X101X102-21X101-10X101

pres à déterminer les coëficients indéterminés 101, 102, &c.

par la 4" + 10 x 104 + 11 x 103 + 12 x 102 + 13 + 101

+20×103+(2) ×20×101×103+(2) ×21×101×102 +22×101+(3) ×30×101×102+31×101+40×101 =04,01 trouvera 104=(4-1/X101-12X101-11X101-10X101

(a) X20 X :01X103-(2)X21X101 X182-22 X101-(1)X30X101X102-J1X101-40X101

4. On fubitiuera ces valeurs des coéficients indéterminés 101, 101, &c. à leur place dans x = 101y + 102y)

+ 103y &c. & l'on aura x = 01y + 02=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101=10 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 × 101

- 1-11 ×

Cest la valeur de x que l'on cherchoit, ou plutôt c'est la formule generale qui sert à trouver la valeur de x dans toutes les équations representées par l'équation proposée 10x + 11yx + 12yx + 12xx +

Il n'y aura qu'à lubitiuer dans cette formule les coëficients des équations qu'on voudra refoudre, à la place des coëficients de la formule qui les reprefentent, & l'on aura la valeur de x que l'on cherche exprimée par une fuite où il n'y aura que des x.

Il faut faire ici la même remarque fur les chifres 2, 3, &c; renfermés par des parenthese, qu'on a faite dans l'avertissement. On a laisse dans la formule les grandeurs indéterminées 101, 102, &c; à la place de leurs valeurs, pour abreger le calcul.

## COROLLAIRE VI.

2.45. On peut rendre plus generaux les Corollaires précedens, 
\*106.par le moyen des formules generales \* pour élevre deux 
grandeurs & une fuite infinie de grandeurs à une puifance 
quelconque; on prendra ici pour exemple le fecond Corollaire: car au lieu de l'équation du fecond Corollaire ax + bix bc. = bj + my + mj \* Cc. on peut propofer l'équation 
generale ax + bix\*\* + cx\*\* + dx\*\* bc. = bj + mj\*\* + m

Pour trouver la valeur de « dans cette équation generale , ou la formule generale qui represente cette valeur ,

1°. Il faut supposer  $x = Ay + Byy + Cy^2 + Dy^4$  &c. les

coeficients A, B, C, &c. font indéterminés.

2°. Il faut trouver par le moyen de la formule generale \* les° 206. valeurs de x',  $x'^{+1}$ ,  $x'^{+1}$ ,  $x^{+2}$ ,  $x^{+2}$ ,  $x^{+2}$ ,  $x^{+3}$ ,  $x^{+2}$ ,  $x^{+3}$ ,  $x^{+4}$ 

Il faut ensuite substituer ces valeurs de  $x^i$ ,  $x^{i+1}$ ,  $x^{i+2}$  &c. à la place de  $x^i$ ,  $x^{i+1}$  &c. dans l'équation proposée, &t l'on au-

Ta l'équation changée fuivante,
$$ax' = aA'y' + \frac{1}{4}aA^{-1}By^{+4} + \frac{1}{4}x \frac{y-1}{4} \times aA^{-2}BBy^{+4} + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & \\ + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & \\ + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & \\ + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & \\ & & + \frac{1}{4}aA^{-1}Cy^{+4} & & \\$$

3°. Il faut supposer chaque terme de certe équation changée égal à zero, ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour trouver les valeurs des coëficients indéterminés: On trouvera par la première A = ½, &

$$A = \frac{1}{a^{\frac{1}{4}}}$$
; par la feconde,  $B = \frac{m - bA^{n+1}}{taA^{n-1}}$ , par la troifié-

me, 
$$C = \frac{n - cA^{t+2} - \frac{t+1}{1}bA^{t-2} - \frac{t}{1} \times \frac{t-1}{3} \times aA^{t-2}BB}{ctaA^{t-2}}$$

On laisse, pour abreger le calcul, les lettres A, B, C, &c, à la place de leurs valeurs déja trouvées.

 $4^{\circ}$ . Il faut substituer ces valeurs de A, B, C, &c. à la place de A, B, C, &c. dans  $\alpha = Ay + Byy + Cy^{\circ}$  &c.

& I'on aura 
$$x = \frac{f^2}{a^2}y + \frac{m - bA^{t+1}}{taA^{t-1}}yy +$$

$$\frac{n-cA^{r+s}-\frac{r+1}{r}bA^{r-s}-\frac{r}{r}\times\frac{r-1}{r}aA^{r-s}BB}{taA^{r-s}}y^{s} &c.$$

C'est la valeur de « que l'on cherchoit , ou plutôt c'est la formule generale qui la represente , & qui sert à la trouver.

Il n'y aura plus, pour la trouver, qu'à substituer dans cette formule les coëficients, & les exposans des puissances de x & de y marqués par t des équations qu'on voudra resoudre, representés par ceux de l'équation generale ax  $+bx^{t+1}+cx^{t+2}&c_{*}=ly^{t}+my^{t+1}+ny^{t+1}&c_{*}$ 

Remarques où l'on explique la maniere de connoître les exposans des puissances de la quantité y qui doit distinguer les termes de la suite qui est la valeur de x.

- 2 4 6. 1°. I L faut que toutes les grandeurs de l'équation proposée dans lesquelles l'inconnue x, dont on cherche la valeur, ne fe trouve point, foient employées dans l'équation changée, c'est à dire, il faut que dans les équations particulieres que l'on trouve en supposant chaque terme de l'équation changée égal à zero, chacune des grandeurs de l'équation proposée ou x n'est point, serve à déterminer la valeur des indéterminées; d'où il fuit que si quelqu'une de ces grandeurs ne peut servir à déterminer ces valeurs, ce qui arrive lorsqu'elle fait seule un terme de l'équation changée, il est certain que les exposans des puisfances de y ne sont pas dans la progression arithmetique qu'il faut, dans la valeur de « que l'on a supposée; c'est à dire, que l'équation proposée ne peut pas être resolue par cette valeur de x qu'on a supposée; ou bien que l'équation proposée a besoin de préparation pour être resolue par cette methode du second Problème. & qu'elle ne le peut pas être dans l'état où elle est.
  - 2°. Il faut que dans l'équation changée on puisse faire une équation de chaque terme, qui serve à déterminer les valeurs des indéterminées qu'on a supposées; & si cela n'arrivoit pas, on en concluroit les mêmes choses que dans l'article précedent ; ainsi il faut que dans chaque terme de l'équation changée il y ait au moins deux grandeurs différentes.
  - 3°. Les exposans des puissances de la quantité qui distingue les termes font, comme on l'a vu dans les exemples, en progreffion arithmetique; & cette progression arithmetique va en augmentant quand ces exposans sont positifs, & en

augmentant pour ainfi dire en négation, quand ils font tous négatifs: mais quand les premiers exposans des mêmes puifsances sont positifs & deviennent au second terme, ou aux autres termes, négatifs i les positifs vont en diminuant, & les négatifs en augmentant dans leur négation.

4°. On voit par là qu'il fuffit de trouver les exposans des puissances de la quantité qui distingue les termes de la valeur de x dans les deux premiers termes, pour avoir tous les autres.

#### 11

## Pour les équations qui n'ont pas de differences.

1. QUAND il y a une quantité toure connue dans l'équation propofée, comme 21<sup>nt</sup> dans le premier exemple, & qu'on veut chercher la valeur de x par une fuite dont les termes font diffingués par les puissances de y qui ont leurs exposans positis; il faut que le premier terme de la suite indétermi née qu'on doit supposer pour la valeur de 2, n'ait qu'une grandeur indéterminée sans aucun y, ce qui est la même chofe, l'exposant de y doit être ze on au premier terme; a insis on

fuppofera dans ce cas  $x = ay^2 + &c.$ 

Pour trouver dans ce cas l'expofant de y dans le fecond teme, il n'y a qu'à confiderer attentivement quel expofant doit avoir y dans le fecond terme de la valeur indéterminée de x = a + by + &c. afin qu'on puiffe avoir par la fubilitution des deux termes a + by ondiferés comme la valeur de x, à la place, de x dans l'équation propofée, un fecond terme de l'équation changée, qui étant fuppofé égal à zero, donne une équation par laquelle on puiffe déterminer la valeur de b; & l'on verre dans le premier exemple qu'il faut fuppofer y dans le fecond terme de la valeur indéterminée de x. Ainfi l'on voir dans le premier exemple qu'il faut fuppofer x = a + by + cy + &. En appliquant le même rainoncement aux cas femblables , on trouvera la fuite des expofans de y, qu'il faut fuppofer dans la valeur indéterminée de x.

3°. Quand il n'y a aucun terme qui foit tout connu dans l'équation proposée, comme dans le huitième exemple 2°

$$-\frac{5y^{\frac{1}{2}}}{n^{\frac{1}{2}}}x^{i} + \frac{y^{i}}{n}x^{i} - 7nnyxx + ppy^{i} + 6n^{i}y^{i} = 0,$$
L11 ij

& qu'on veut trouver la valeur de x par une suite où les exposans de y soint être dans le premier terme de la valeur indéterminée de x. Pour avoir l'exposant de y dans le premier terme de cette valeur indéterminée de x.

terminche de  $x = aj^{\frac{1}{2}} + &c$ . il faut avoir égard à la grandeur  $+ 6aj^{\frac{1}{2}}$ , dans laquelle  $j^{\frac{1}{2}}$  est au moindre degré san qu'il y ait de x, & voir quel est l'exposant qu'il faut donner

à y dans le premier terme de  $x = ay^2 + \&c$ . afin qu'en élevant l'équation indéterminée  $x = ay^2 + \&c$ . à la fixiéme puissance, x' = a'y' + &c. lo no puis éavoir la quantité ay' qui fasse avec la quantité ay' de la proposée le pressier terme de l'équation changée, de maniere qu'en supposée ce premier terme de l'équation changée, de maniere qu'en supposée de premier terme fegal à zero, on puissé déterminer la valeut de la premiere indéterminée a. Or il est évident dans le huitième exemple, qu'il saut supposée x = ay' + &c. L'on des déte dés la premier profèt de sui les sur plus resonue societé de sui les sur plus sur plus de sur plus resonue societé de sui les sur plus resonue societé de sui les sur plus resonue societé de sui les sur plus sur plus plus de sur plus resonue societé de sui les sur plus resonue societé de sui plus sur plus sur

huitième exemple, qu'il faut supposer  $x = ay^{\frac{1}{p}} + \&c.$  L'on a donc déia le premier exposant de y, il ne faut plus trouver que le second.

4°. Pour trouver ce second exposant de y dans la valeur

indéterminée de  $x = a_0^{\frac{1}{2}} + b_1^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} + &c_c$ , il faut voir quel est celui qu'on peut supposer pour avoir ces deux choses; la premiere, que la grandeur + ppy de l'équation problec dans laquelle x n'est point, se puisse trouver dans un des termes de l'équation changée avec quelqu'antre grandeur qui contienne quelques unes des indéterminées; car sans cela pp ne pourroit être employée dans la resolution de l'équation : La seconde, qu'en sissant la substitution de ap?

requation? La recome, qu'en anima la funditation le  $xy + y^{1-x-\frac{1}{2}} + \delta c. = x$ , à la place de x dans la proposée, on trouve un s'econd terme dans l'équation changée, qui étant sipposé égal à zero, donne une équation particuliere par laquelle on puisse déterminer la valeur de la séconde indéterminée b. Or l'on découvre aissement qu'en supposant

 $x = y^{\frac{1}{4}} + by^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{2} + &c.$  l'on aura ces deux chofes; ains  $1 + \frac{1}{4}$  et le second exposant de y dans l'équation indéterminée  $x = y^{\frac{1}{4}} + by^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{2} + &c.$  ce qui donne tous les autres s'uivans.

Cet Remarques fufficat pour apprendre aux Lecteurs elles qu'll faut faire dans tous les cas femblables, pour découvrir les expofans qu'il faut donner aux  $\gamma$ , dans la valeur indéterminée de  $\kappa$ , qu'il faut fuppofer pour en découvrir la veritable valeur par cette methode; & apres s'être rendu cette méthode bien familiere en l'appliquant à beaucoup d'exemples, il découvriron sifément les expofans qu'il faut donner aux  $\gamma$ , dans la valeur indéterminée de  $\kappa$ , loriqu'on veut chercher cet te valeur par des yout les expofans foient négatifs;  $\kappa$  dis pourront facilement l'appliquer à toutes les équations qui auront deux ou plufeurs inconnues, fans qu'ils foit necessaire d'en groffit ce Traité.

## III.

## Pour les équations qui ont des differences :

Es Regles que l'on a données dans les articles de la premiere remarque pour prendre les exposans des y tels qu'il faut dans la fuite indéterminée que l'on doit supposer pour la valeur de x, conviennent aussi aux équations qui ont des differences; c'est à dire que pour résoudre les équations différentielles, il faut supposer une suite indéterminée égale à x, où les exposans des y soient en progression arithmetique, & aillent en augmentant, quand ils sont positifs, & en augmentant, pour ainsi dire, en négation, quand ils sont négatifs, & que s'ils commencent par être politifs, ils aillent d'abord en diminuant, & ensuite en augmentant en négation des qu'ils deviennent négatifs; que ces exposants des y dans la suite indéterminée qu'on suppose, soient tels, 1°, que toutes les grandeurs de l'équation propolée le trouvent employées dans l'équation changée, & y servent à déterminer les valeurs des indéterminées; 2°, qu'on puisse faire de chaque terme de l'équation changée une équation particuliere en le supposant égal à zero, laquelle serve à trouver la valeur de quelque indéterminée, & qu'ainsi chaque terme de l'équation changée ait au moins deux grandeurs differentes; 3°, & qu'enfin si on ne peut trouver de progression arithmetique des y, foit positive, soit négative, propre à remplir ces deux conditions, on foit affuré que l'équation propofée ne peut pas être résolue telle qu'elle est, du moins si l'on n'y fait quelque préparation.

LII iij

exposans sont en progression arithmetique, qui va en augmentant quand ils sont positifs, qui va en augmentant, pour aind dire, en négation, quand ils sont négatis, & qui va d'abord en diminuant quand ils sont au commencement positifs, & qu'ils deviennent ensuite négatis, & elle augmente après en négation.

On donnera une methode uniforme pour trouver chaque terme de la valeur de x, c'ch' à dire, la maniere de trouver le premier terme de certe valeur, fera aussi celle qu'on employera à trouver le fecond terme, le troisseme, ét cous les autres. Cela rendra la methode plus facile à concevoir & à pratiquer; cependant on enseignera dans les Remarques comment aprés avoir trouvé le premier terme de la valeur de x, on peut trouver le second, le troisseme, & tous les autres suivans par la quartiséme & par la cinquiéme methode d'approximation du sixième Livre, art. 159 & 166. Voici en quoi conssiste econde methode.

#### SECONDE METHODE.

248. Pour trouver le premier terme de la valeur de x, 1°, il faut supposer une indéterminée a pour le coësicient de ce premier terme; on supposera cette indéterminée seule, ou, ce qui est la même chose, multipliée par yo, s'il y a quelque grandeur toute connue sans y dans l'équation proposée, & qu'on veuille que les exposans des puissances de y, qui doivent distinguer les termes de la suite qui est la valeur de x, soient positifs, & aillent en augmentant. S'il n'y a aucune grandeur toute connue fans y dans la proposée, on suppofera l'indéterminée a multipliée par une puissance de y, qui foit telle, qu'en substituant le produit de a par cette puissance de y à la place de x dans la proposée, l'on puisse trouver aprés la substitution au moins deux grandeurs différentes dans lesquelles la seconde inconnue y soit au même moindre degré, pour en faire une équation propre à déterminer la valeur de l'indéterminée a . Cette grandeur indéterminée a seule ou multipliée par une puissance de y, representera le premier terme de la fuite qu'on cherche, qui doit être la valeur de a.

> 2°. Il faut substituer cette grandeur indéterminée qui represente le premier terme de la valeur de x, à la place de x,

dans l'équation propolée; supposer toutes les grandeurs dans lesquelles y ne se trouve point, aprés la substitution, égales à zero; ét si pé trouve en toutes, supposer égales à zero celles où y est au même moindré degré; ét trouver la valeur de l'indéterminée a par l'équation que donne cette suppossition, èt ce sera le premier terme de la valeur de x que l'on cheche, si on a suppossé l'indéterminée a se suppossé l'indéterminée a se un tiple l'andéterminée a pr y, multipliant cette valeur de a par la même puissance de y par laquelle on voir multiplié l'indéterminée a, le produit sera le premier terme de la valeur de x.

3°. Il faut supposer le premier terme de la valeur de x qu'on vient de trouver plus une inconous f, égale à x, & subtituer cette valeur de x à sa place dans l'équation proposée, & l'équation qui en viendra sera la premiere transformée, qui

fervira à trouver le 2º terme de la valeur de x.

Pour trouver ce second terme de la valeur de x, 1°, il faut prendre une indéterminée b, & la multiplier par une puissance de y, qui foit telle, qu'en substituant le produit de b par cette puissance de y, à la place de f dans la premiere transformée, on ait au moins deux grandeurs differentes dans lesquelles y soit au même moindre degré. Ce produit de b par cette puissance de y, representera le second terme de la valeur de « que l'on cherche. 2°. Il faut substituer ce produit qui represente le second terme de la valeur de x, à la place de f dans la premiere transformée; faire une équation des grandeurs dans lesquelles y est au même moindre degré, trouver par cette équation la valeur de l'indéterminée b. & multiplier cette valeur par la même puissance de y par laquelle b est multipliée; & le produit sera le second terme de la valeur de x. 3º. Il faut supposer ce second terme plus une nouvelle inconnue g, égal à l'inconnue f de la premiere transformée, & substituer cette valeur de f à sa place dans la premiere transformée, & l'équation qui viendra de la substitution fera la fecende transformée; on trouvera par son moyen le troisième terme de la valeur de x, de la même maniere qu'on a trouvé le premier & le fecond; & ce troisième terme fervira à faire une troisième transformée; qui fera de même découvrir le quatrieme terme de la valeur de x, & ainsi de suite à l'infini.

Quand les exposans des puissances de y qui doivent distinguer les termes de la valeur de x, commencent par être positifs. & deviennent ensuite négatifs; pour trouver le premier terme de la valeur de x, il faut multiplier la premiere indéterminée a par une puissance de y, qui soit telle, qu'en substituant le produit de a par cette puissance de y, à la place de x dans l'équation proposée, on puisse avoir au moins deux grandeurs differentes dans lesquelles y soit à la même puissance la plus élevée : & pour trouver le second terme, il faut multiplier la seconde indéterminée b par une puissance de y, qui soit telle, qu'en substituant le produit de b par cette puissance de y, à la place de l'inconnue f de la premiere transformée, dans la premiere transformée, on ait au moins deux grandeurs dans lesquelles y soit à la puissance la plus élevée; & faire le reste comme on l'a marqué pour la recherche des deux premiers termes de la valeur de x, quand les exposans des y de cette valeur font politifs.

Les expofans des puissances de  $\gamma$  qui diffinguent les termes de la valeur de x, devant être en progression arithmetique, il suffit d'avoir les exposans de  $\gamma$  dans les deux premiers termes de cette valeur, pour avoir tous les autres: Cest pour quoi quand on a découvert ces deux premiers exposans, il faut supposée x égale à une suite indéterminée dont chaque terme contienne une indéterminée multipliée par la puis fance de  $\gamma$  qui convient à ce terme. Par exemple, pour trouver la valeur de x dans l'équation  $x^1 \leftrightarrow yyx - y^2 = 0$ , a prés  $+ yyx - y^2 = 0$ , a prés  $+ yyx - y^2 = 0$ , a prés  $+ yyx - y^2 = 0$ .

avoir trouvé que la puissance de y qui doit multiplier le premier terme de la valeur de x, doit être y', celle qui doit multiplier le second terme, doit être y', on supposéra  $x = ay^n$ . + by' + ay' + ay' + by' + bc. a, b, c, &c. font indéterminéer que, yi staudra que les exposárs des yommencent par être positis à cause de y', &c deviencent ensuite négatis; &c après avoir trouvé que les exposáns de y dans les deux premiers termes de la valeur de x, doivent être ay' + by'', on supposéra x = ay' + by'' + cy''' + dy''' + &c., a, b, c, &c. font indéterminéer.

De même pour avoir la valeur de x dans l'équation  $x^6$   $5yx^4 + \frac{y^4x^6}{2} - 7nnyyxx + ppy + 6n^2y^4 = 0$ , quand on aura trouvé que les expolans de y dans le premier & le second Mmm terme de la valeur de x, font  $j^{\frac{1}{2}}$ ,  $j^{2}$ , on supposera que  $x = \sigma_{j}^{\frac{1}{2}}$  $+bj^{2}+cj^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}+dj^{2}+cj^{\frac{1}{2}}+\frac{2}{2}+\frac{2}{3}c.$  a,b,c,&c. son indeterminets. Il en est de même des autres exemples.

On aura par ce moyen la fuite indéterminée qui represente la valeur de x; il ne faudra plus pour avoir la valeur déterminée de x, que trouver la valeur de chacune des indéterminées, ou de chaque terme indéterminé; on la trouvera cette valeur déterminée, 1°, en substituant ce terme indéterminé dans la proposée, à la place de », si c'est le premier terme, ou dans la transformée qui convient à ce terme, si ce n'est pas le premier, à la place de l'inconnue de cette transformée; 2°, faisant une équation des grandeurs dans lesquelles y se trouve au même degré le moindre de tous, si les exposans des y sont tous positifs ou tous négatifs ; & le plus élevé, si les exposans doivent commencer par être positifs, & devenir ensuite négatifs, & qu'on fasse la recherche des premiers : 3°, déterminant par cette équation la valeur de l'indéterminée du terme que l'on cherche, aprés quoi ce terme sera connu; & enfin , 4°, en supposant ce terme qu'on vient de connoître plus une nouvelle inconnue, égal à l'inconnue de la transformée qui a fait trouver ce terme ; & substituant cette valeur à la place de l'inconnue dans cette transformée, on aura la transformée suivante, par le moyen de laquelle on trouvera le terme suivant de la valeur de x.

On ne fera la recherche des deux premiers termes que dans le premier exemple, pour apprendie la maniere de trouver les expofans de y dans les deux premiers termes; & pour abreger dans les autres exemples, on suppostera la suite indéterminée de la valeur de x, & on déterminera les valeurs des indéterminées de cette suite de la maniere qu'on vient d'expliquer.

Application de la seconde methode aux exemples.

#### EXEMPLE I.

249.  $\sum_{i=1}^{n} o_i T_i$  proposé de trouver, par cette seconde methode, la valeur de x dans l'équation  $x^1 + nyx - y^1 = 0$ .

1°. Pour avoir le premier terme de cette valeur, il faut le fupposer representé par l'indéterminée a multipliée par 3°,

c'est à dire, multipliée par l'unité, ou seule sans y, à cause de la grandeur toute connue 2n3.

2°. Il faut substituer a dans la proposée à la place de x, & I'on aura l'équation changée  $a^1 + nya - y^2 = 0$ . Il faut + nna - 2n1

faire une équation de toutes les grandeurs dans lesquelles la seconde inconnue y ne se trouve point; & trouver par cette équation, qui est a1 + nna - 2n' = 0, la valeur de a, qui est + n. C'est le premier terme de la valeur de x qu'on cherche : & l'on a déja  $x = +ny^{\circ}$ , ou x = 1n.

3°. Il faut supposer n + f = x, & substituer cette valeur de x à sa place dans la proposée, & l'on aura la premiere transformée  $-y^3 + nyf + 3nff + f^3 = 0$ , qui servira à +nny + 4nnf

trouver le fecond terme de la valeur de x.

Pour trouver ce second terme de la valeur de x, 1°, on le fupposera representé par l'indéterminée b multipliée par y', parceque substituant by à la place de f dans la premiere transformée, on aura les deux grandeurs + mny + 4nmby dans lesquelles y est au même moindre degré. 2°. On substituera by à la place de f dans la premiere transformée, & faifant une équation des deux grandeurs + nny + 4nnby == 0, dans lesquelles y est au même moindre degré aprés la subflitution, on trouvers par cette équation b = - 1; mettant cette valeur de b dans le second terme indéterminé by de la valeur de x, on aura pour le second terme de cette valeut - i y's l'on a donc déja x = + n - i y'. 3°. On supposera  $-\frac{1}{2}y + q = f$ ; & fubstituant cette valeur de fà sa place dans la premiere transformée, on aura la seconde transformée fuivante,  $-\frac{51}{64}y^3 + \frac{1}{16}y^3g - \frac{1}{4}ygg + g^3 = 0$ ,

- 1 ny - 1 nyg + 3ngg

+ 4nng qui servira à trouver le troisième terme de la valeur de a.

A present qu'on a trouvé les exposans o & 1 de y dans les deux premiers termes de la suite qui doit être la valeur de x, on a tous les autres; & pour abreger, on supposera que la valeur indéterminée de x est x = ay + by + cy + dy + &c. les valeurs de a & de b sont déja trouvées; il faut trouver les valeurs des indéterminées suivantes, qui sont c, d, e, &c.

Mmm ij

Pour déterminer le troiséme terme  $g^*$  de la valeur indéterminée de  $x_i$  il faut fubliture  $g^*$  à la place de g dans la feconde transformée (il fufit de concevoir  $g^*$  fubliture à la place de g, fans qu'il foit neceflaire de le fubliture altuelment, ce qu'il faut remarquer pour la fuite)  $g^*$  faire une équation des grandeurs  $\frac{1}{12} p_1^{**} + 4pn p_1^{**} = 0$ , dans lefquelles  $g^*$  et au même moindre degré,  $g^*$ . I'on trovera par cette équation  $e^* = \frac{1}{12} \frac{1}{12}$ 

Il faut supposer  $+ \frac{1}{4\pi} \frac{1}{2} + b = g$ , & substituter cette valeur de g à la place dans la seconde transformée, & l'équation qui en viendra sera la troisseme transformée, qui servira à déterminer le quatrième terme + dy de la valeur indéter-

minée de x.

Il est évident qu'on peut continuer à l'infini l'approximation de la valeur de « par cette seconde methode, les opetions qu'on vient de faire suffisent pour la faire concevoir clairement.

## Seconde maniere de resoudre le même exemple.

250. Si la grandeur » étoit moindre que y, il faudroit trouver une valeur de x qui fût telle, que les y se trouvassent dans les dénominateurs des termes de cette valeur, afin que ces retrmes sussent des fractions, de allassent en diminuant de valeurs ous, ce qui est la même chose, il faudroit que les exposans des y qui distinguent les termes de la valeur de x, sustent négatifs. Voici la maniere de trouver cette valeur par cette séconde methode.

gee  $a^i y^i \rightarrow nay^i \longrightarrow y^i \Longrightarrow 0$ , les deux grandeurs  $a^i y^i \longrightarrow yy^i$ ,  $+ nnay \longrightarrow 2n^i$ 

dans lesquelles y est au même degré le plus élevé. Il faut en faire l'équation  $a^i y^i = i y^i$ , d'où l'on déduira a = i, ainsi le premier terme de la valeur de x est i y.

Il faut supposer j + f = x, & substituer cette valeur de x à sa place dans la propose , & l'on trouvera la première transformée suivante  $+ m^2 + 3y^2f + 3yff + f^3 = 0$ ,

$$+ n'y + nyf$$

$$- 2n' + n'f$$

qui servira à trouver le second terme de la valeur de x.

Il faut fuppofer  $-\frac{1}{3}n + g = f$ , & fubflituer cette valeur de f à fa place dans la 1" transformée, & l'on trouvera la 2° transformée  $+n^2y + 3y^2g + 3ygg + g^3 = 0$ ,

$$-\frac{64}{17}n^3 - nyg - ngg$$

$$+ \frac{2}{17}n^3 - ngg$$

qui servira à trouver le troisième terme de la valeur de x.

Les expolars de y dans le premier & le second terme de la valeur de x êtant connus, on peut supposér pout la valeur de x la suite indéterminée  $x = ay + by^a + cy^{-1} + dy^a + cy^a + dy^a + cy^a + dy^a + cy^a + dy^a + cy^a +$ 

Il faut supposer  $-\frac{1}{2}n^{2}y^{-1} + b = g$ , & substituer cette valeur de g à sa place dans la seçonde transformée, & l'on trouvera la troisséme transformée qui suit,

$$\begin{array}{lll} -\frac{1}{27}n^4y^{-1} + \frac{1}{2}n^4y^{-2}b - n^2y^{-1}b^2 + b^4 = 0, \\ -\frac{1}{2}n^2y^{-2} + \frac{1}{2}n^2y^{-1}b - nb^2 \\ -\frac{1}{2}n^4y^{-1} - \frac{1}{2}n^2b + 3yb^2 \\ -\frac{1}{27}n^4 - nyb \\ +3y^2b \end{array}$$

qui servira à trouver le quatrième terme de la valeur de x.

Mmm iij

Pour trouver ce quatrième terme de la valeur de x, il faut concevoir  $\phi^{-}$  fublituée dans la troifiéme transformée à la place de b, & supposér égales à zero les grandeurs —  $\frac{1}{2} p^{0} + \frac{1}{3} d = 0$ , dans lesquelles  $\gamma$  ne se trouve point , ou bien dans lesquelles l'exposant de  $\gamma$  est zero, & l'on aura  $d = \frac{1}{2} n^{0}$ . Ains le quatrième terme de la valeur de x est  $x = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} x$ 

On peut continuer l'approximation à l'infini , en sippofant  $+\frac{1}{2}\pi^{3}y^{-1}+i=b$ ; & substituant cette valeur de hà sa place dans la trossième transformée, il en viendra une quatrième transformée, dans laquelle concevant  $g^{-1}$  substitutée à la place de i, & staffant une équation des grandeurs dans lesquelles y aura pour exposant -1, c'est à dire, dans lesquelles il y aura  $y^{-1}$ , on déterminera par cette équation le cinquième terme de la valeur de x, & ainsi à l'infini. Les operations que l'on à sites suffisent pour faire clairement concevoir la séconde methode.

## REMARQUES.

T.

2.51. On peut abreger de beaucoup le calcul 'de cette methode', 1°, en nécrivant point les équations changées, mais en concevant feulement que le terme de la fuite indéterminée qui reprefente la partie de la valeur de « que l'on cherche, eft fublitué à la place de l'inconne; car on remarquera aifement quelles sont les grandeurs dans lesquelles, aprés cette sublitution conque, l'inconnue y ne se trouvera point, ou bien celles où y se trouvera au moindre degré; cê les supposant égales à zero, on aura l'équation propre à trouver la partie de la racine que l'on cherche.

2°. On peut même remarquer qu'il n'est pas necessaire d'écrire le terme indéterminé dans les grandeurs qui étant supposées égales à zero, servent à faire trouver la partie de la raci-

ne que ce terme indéterminé represente.

Par exemple, au lieu d'écrite  $a^i + nna - 2n^i = 0$ , dans la premiere refolution , on auroit pu former l'équation particulière qui fert à trouver la premiere partie de la valeur experfencée par a, en fuppofant les termes  $s^2 + nnx - 2n^2$  = 0, fans mettre a au leu de s; car l'on autoit également

trouvé par cette équation , que la premiere partie de la valeur de  $\kappa$  que l'on cherche , perpetentée par a, elt n, puisque  $\kappa - n = 0$  et un divifeur exact de  $\kappa^2 + nn\kappa - 2n^2 = 0$ , ainfi  $\kappa = n$ , c'est à dire , n est la premiere partie de la valeur de  $\kappa$ .

3º. Dans chaque transformée il fuffit de divider la grandeur du dernier terme, dans laquelle y est au moindre degré, par la grandeur du penultième terme où y est aussi au moindre degré; car le quorient, après en avoir changé le signe, (ser la partie de la valeur de « que l'on cherche.

Ainsi dans la premiere transformée de la premiere resolution, en divisant + nny par + 4nn, on a pour quotient  $+ \frac{1}{2}y$ ; & changeant le signe +, on aura  $-\frac{1}{2}y$  pour la seconde par-

tie de la valeur de x que l'on cherche.

De même dans la feconde transformée de la première refolution, en dividant  $-\frac{1}{n}$ , ny par +4nn, on auta  $-\frac{1}{n-n}$ ); & changeant le figne, on auta  $+\frac{1}{n-1}$ , y pour la troifiéme artie de la valeur de x que l'on cherche; & ainfi des autres transformées. La raifon de cet abregé est évidente par l'operation même.

Quand on fe sera rendu cette methode bien familiere, on verra qu'on peut negliger dans le calcul beaucoup de grandeurs dans les transformées, ce qu'un peu d'usage apprendra mieux qu'un long discours.

## II.

2 52. Ce qu'on a dit dans le troifiéme article de la Remarque précedente, fait voir que la maniere de trouver la feconde partie, la troifiéme, & toutes les autres parties de la valeur de x par cette feconde methode, revient à la quatrième methode dapproximation du fixième Livre, art. 75,0 ceft à dire, qu'aprés avoir trouvé la premiere partie de la valeur de x, qu'on nommera a, par le premier article de la Ceonde methode, pour trouver la feconde partie, qu'on nommera b, il faut faire la premiere transformée, en lubilitranat a+ f= m à la place de x dans la propofée, divifer le premier terme par le coéficient du fecond terme de cette transformée, et le quoitent, après en avoir changé le figne, fera la feconde partie b de la valeur de x. (On nomme ci le premier terme de chaque transformée celui où n'est point l'in-mère terme de chaque transformée celui où n'est point l'in-mère reme de chaque transformée celui où n'est point l'in-mère reme de chaque transformée celui où n'est point l'in-

connue f de la transformée; le second, celui où l'inconnue f eft lineaire; & ainfi des autres. ) Pour avoir la troisième partie de la valeur de  $\varkappa$ , qu'on nommera  $\epsilon$ , il faut faire la seconde transformée , en súbstituant b+g=f à la place de f dans la premier transformée, diviére le premier terme par le cefficient du second terme de cette seconde transformée , & le quotient, aprés en avoir changle le signe , fera la troisiéme partie  $\epsilon$  de la valeur de  $\varkappa$ . On peut continuer cette approximation à l'insin, comme on la expliqué dans la quarième methode 159. On peut même rendre chaque partie de la valeur de  $\varkappa$  plus approchante , comme on la enseigné dans cette quariéme methode d'approximation la l'insin en methode d'approximation la l'année methode d'approximation

#### III.

Aprés avoir trouvé la premiere partie de la valeur de x par le premier article de la feconde methode, on peut aufit trouver la feconde partie, la troiféene, & toutes les parties fuivantes de la valeur de x, par la cinquiéme methode d'approximation 166. Par exemple, a yant trouvé que la première partie de la valeur de x dans l'équation x'+nyx\_y\*

= 0, ell + 11, pour trouver les autres parties, il faut partager l'inconnue x en deux parties x & x, & fuppolant x + x = x, il faut fublituer cette valeur de x à x a place dans la propolée, & l'onaura l'équation x + x = x + x = x + x = x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x +

+ nne + nnz

Ce fera la transformée indéterminée qui fera trouver, la premiere partie étant fuppofée connue, toutes les autres parties de la valeur de x les unes aprés les autres : resprefentera toutes les parties déja découvertes, & z ce qui refteà en découvir; & à meltare qu'on découvirat ces parties pour 
trouver la fuivante, il n'y aura qu'à fublituer la formme de 
toutes les parties déja découvertes à la place de s, & aprés 
la fublituation, divifer le premier terme par le coefficient du 
fecond terme, le quotient, aprés en avoir changé le figne, 
fera la partie fuivante que l'on cherche.

Ainsi pour trouver la seconde partie de la valeur de x,

il faut fubstituer la premiere partie n connue par le premier article de la seconde methode, à la place de e, & l'on aura + nny + 4nnz + 3nzz + z' = o; il faut divifer le premier  $-y^1 + nyz$ terme + nny - y' par le coëficient + 4nn + ny du second terme ( il suffit de diviser + nny par + 4nn ) & le quotient + ty, après en avoir changé le figne, fera la seconde partie - 1/4 de la valeur de & que l'on cherche. Pour trou-

ver la troisième partie de cette valeur de x , il faut substituer la somme des parties + n - 1 y déja découvertes, à la place de e dans la transformée indéterminée; & aprés la fubstitution, on trouvera cette troisième partie comme l'on a trouvé la seconde partie; & ainsi à l'infini.

#### ΙV.

S'il arrivoit dans la pratique de cette seconde methode, que le premier terme de quelque transformée, c'est à dire, le terme dans lequel l'inconnue de cette transformée ne se trouve point, fût égal à zero, toutes les grandeurs dont ce premier terme est composé se détruisant par des signes contraires , il est évident \* que toutes les parties de la valeur . 161. de » déja découvertes, en seroient la valeur exacte.

#### AVERTISSEMENT.

A PR E's avoir enseigné dans l'énoncé de la seconde methode, la maniere de trouver les exposans de y dans les termes de la suite qui doit être la valeur de x, pour abreger, dans les exemples suivans, on supposera d'abord la suite indéterminée qui represente la valeur de x.

#### EXEMPLE II.

255. ROUVER la valeur de x dans l'équation xx + yy - rr = 0; c'est l'équation du second exemple de la premiere methode, art. 184. où l'on a changé zz en xx, & xx en yy.

1°. Il faut supposer  $x = a + byy + cy^4 + dy^6 + cy^8 &c. les$ grandeurs a, b, c, d, &c. font indéterminées, & elles representent avec les puissances de y, les parties de la valeur de & que l'on cherche, & elles serviront à les faire trouver: a est

Nnn

fans y dans le premier terme, parcequ'il y a rr dans la pro-

posée, qui est une grandeur toute connue sans y.

2º. Pour trouver la premiere partie de x representée par a, i divide au lieu de x dans la propo1ée, & supposée au - r, qui sont les grandeurs où y n'est 
point, égales à zero; & l'équation au - rr = 0, donneta a = r, ainsi e est la premiere partie de la valeur de x 
qu'on cherche.

On supposer r+f=x, f est une inconnue; & substituant r+f dans la proposée, on aura la premiere transformée

 $r+f=x \begin{vmatrix} \alpha x \\ +yy \\ -yy \\ -rr \end{vmatrix} = -rr$   $|x|^{2} \tan x + yy + 2rf + ff = 0.$ 

 $-\frac{1}{2777} + g = f$   $+\frac{21}{2777} + g = f$   $+\frac{21}{2777} = \frac{1}{2777} + \frac{1}{277$ 

Il faut supposer  $-\frac{1}{1+r}y^4 + b = g$ , b est une inconnue; & substituant  $-\frac{1}{1+r}y^4 + b$  à la place de g dans la seconde transformée, on aura la troisséeme transformée,

$$\begin{array}{c|c} -\frac{1}{17}y^{5}+b=g \\ gg \\ -\frac{5}{17}g \\ +\frac{1}{17}y^{5}-\frac{1}{17}y^{5}b+bb \\ +\frac{1}{17}g \\ +\frac{1}{17}y^{5}=\frac{1}{17}y^{5} \\ +\frac{1}{17}y^{5} \\ +\frac{1}{17}y^{5} \\ +\frac{1}{17}y^{5} \\ +\frac{1}{17}y^{5} \\ +\frac{1}{17}y^{5} \\ -\frac{1}{17}y^{5}b=0. \end{array}$$

5°. Pour trouver la quatrième partie de la valeur de  $\varkappa$ , reprefentée par  $\partial f^*$ , il faut concevoir  $\partial f^*$  à la place de  $\partial f^*$  and ans cette troisseme transformée,  $\delta c$  saire l'équation  $+\frac{i}{i} x^{i} + 2 d f^* = 0$ , des grandeurs où g est au moindre degré;  $\delta c$  divisant chaque membre de  $+ 2 r \partial f = -\frac{i}{i r} f^*$  par  $2 r f^*$ , on aura  $d = -\frac{i}{i r} f^*$ ,  $\delta c$   $d f^* = -\frac{i}{i r} f^*$  est la quatriéme partie de la valeur de  $\varkappa$  que l'on cherche.

Prenant la fomme des parties de la valeur de x que l'on a trouvées, on aura  $x = r - \frac{1}{r_0}y_0 - \frac{1}{1+r_0}y_0^4 - \frac{1}{1+r_0}y_0^2$  &c. On en peut continuer l'approximation tant qu'on voudra.

## EXEMPLE III.

256. TROUVER la valeur de x dans l'équation  $\delta = xx - a$  -by - cyy - dy! - ey\* &c. c'est le troisséme exemple de la première methode, att. 185.

1º. Il faut supposer x = p + qp + rp + rp + tp &c. les grandeurs p, q, r, s, t &c. sont indéterminées ; elles representent, avec les purssances de p, les parties de la valeur de x que l'on cherche , & elles serviront à les saire trouver.

2°. Pour trouver la premiere partie de x representée par p, il faut concevoir p substitutée à la place de x dans la proposée, & faire une équation des grandeurs pp - a, dans lesquelles p ne se trouve point, & l'on aura pp = a; par consequent  $p = a^{\frac{1}{2}}$ .

On supposer  $a^{\frac{1}{a}} + f = x$ , & en substituant  $a^{\frac{1}{a}} + f \lambda$ N n n ij 468 ANALYSE DEMONTRE'E'. la place de x dans la propose, on aura la premiere trans-

$$\begin{vmatrix} xx & = a + 2a^{\frac{1}{2}}f + ff \\ -a & = -a \\ -by & = -by \\ -9y & = -6y \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

3°. Pour trouver la scoode partie de la valeur de  $\varkappa$ , representée par y, il faut concevoir y substituée à la place de f, & faire une équation  $\imath a^i g = b^i$  des deux grandeurs dans lesquelles y est au même moindre degré ; & divisant chaque membre par  $\imath a^i y$ , on aura  $q = \frac{b}{2a^i}$ , par consequent  $g = \frac{b}{b^i}$ , est la seconde partie de la valeur de  $\varkappa$ 

II faut suppose  $\frac{b}{2a^2}$   $y \rightarrow g = f$ ; & substituant  $\frac{b}{2a^2}$   $\frac{1}{2a^2}$   $\frac{1}{2a^2}$ 

4°. Pour trouver la troisseme parie de la valeur de  $x_1$  representée par  $yy_2$ , il faut concevoir  $y_1$  substituée à la place de g dans la séconde transformée, & supposer les grandeurs  $+\frac{ib}{4}, y_1 - \epsilon y_1 + 2a^2 y_1$ , dans lesquelles y est au même moindre degré, égales à zero, ce qui donnera l'équation  $2a^2 \cdot y_1 = -\frac{ib}{4} \cdot y_1 + \epsilon y_1$ ; & divisant chaque membre par  $2a^2 \cdot y_1$  on aura  $r = -\frac{bb}{8a^2} + \frac{\epsilon}{2a^2}$ ; par consequent  $y_1 = -\frac{bb}{8a^2}, y_1 + \frac{\epsilon}{2a^2}$  y est la troisseme partie de la

valeur de x.

Pour continuer l'approximation, on supposera —  $\frac{bb}{3a^2}$  yy  $+\frac{c}{2a^2}$  yy +b = g; & en substitutant —  $\frac{bb}{3a^3}$  yy  $+\frac{c}{2a^2}$  y  $+\frac{c}{2a$ 

## EXEMPLE IV.

257. TROUVER la valeur de x dans l'équation o = x\* - ay - by - cy dy - cy êxc. c'elt le feptième exemple de la première methode, art 222. On va y appliquer la feconde methode, pour faire voir qu'elle peut s'appliquer à coates les équations qu'on peut refoudre par la première methode, cet exemple contenant une difficulté particulière.

1°. Il faut supposer  $x = py + qyy + ry^1 + ry^2 + ry^4 + ty^4$  &cc. p,q,r,t, &cc. font des grandeurs indéterminées, qui representent avec les puissances de y dont elles sont les coefficients, les parties de la valeur de x, & servent à les trouver.

2°. Pour tronver la premiere partie de la valeur de x, representée par py, il faut concevoir py substituée à la place de x dans la proposée, & l'on aura p°y^ — ay — byy &c. — o.

Afin que l'inconnue y soit au même dégré lineaire dans p° p° & dans — ay, il faut mettre au lieu de p° p°, la grandeur p° 1 p° y qui lui est égale, & supposer les deux grandeurs Nnn iij

470 ANALYSE DEMONTRE'E.

 $p^{n-1}p^n p = ay$ , dans lesquelles y est au même moindre degré, égales à zero ; ce qui donnera l'équation  $p^{n-1}p^n p = ay$ , d'où l'on déduira  $p = a^{\frac{n}{2}p^{n-1}}$ , &c par consequent  $py = a^{\frac{n}{2}p^{n-1}}$  est la premiere partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Il faut supposer  $a^{\frac{1}{n}}y^{\frac{1}{n}} + f = x$ , & substituer  $a^{\frac{1}{n}}y^{\frac{1}{n}} + f$  à la place de x dans la proposée, & l'on aura la première transformée,

$$a^{n} = a \cdot y + \frac{1}{2} \frac{1}{y^{n}} \frac{1}{f} + \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \frac{1}{a^{n}} \frac{1}{y^{n}} \frac{1}{f} + \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \frac{1}{a^{n}} \frac{1}{y^{n}} \frac{1}{f} \stackrel{\text{def}}{\&c},$$

$$-ay = -ay$$

$$-by = -by$$

$$-t^{1} = -ct^{1}$$

&c. = &c.

z fignifie que la grandeur que cette morque precede est esfacie, Plus on prendra de termes de la puissance  $a^{\frac{1}{n}} J^{\frac{1}{n}} + f = x^n$ , & plus on trouvera de parties de la valeur de x que l'on cher-le. Les quatre termes qu'on en a pris dans cette transformée, suffichet pour faire concevoir l'application de la seconde methode à cet exemple.

3°. Pour trouver la seconde partie de la valeur de x, repre

fentée par gyy, il faut concevoir gyy fublituée à la place de f dans la premiere transformée, & fupposer les grandeurs  $+\frac{\pi}{4}\frac{a-1}{a}y^{-1}\frac{ayy}{y^{-1}}-byy$ , dans lesquelles y est au même moindre degré, égales à zero; ce qui donnera l'équation  $\frac{\pi}{4}\frac{a^{-1}}{a^{-1}}\frac{y^{-1}}{y^{-1}}\frac{gyy}{yy}=byy$ ; & divisant chaque membre par  $\frac{\pi}{4}\frac{a^{-1}}{y^{-1}}\frac{y^{-1}}{y^{-1}}\frac{x}{x}$ , l'on aura  $q=\frac{1}{4}\frac{a^{-1}}{a^{-1}}\frac{y^{-1}}{y^{-1}}\frac{b}{b}$ ; par consequent  $\frac{gyy}{4}=\frac{1}{4}\frac{a^{-1}}{a^{-1}}\frac{y^{-1}}{y^{-1}}\frac{byy}{b}=a^{-1}\frac{by}{a^{-1}}\frac{by}{a^{-1}}\frac{by}{a^{-1}}\frac{by}{a^{-1}}$  est la seconde partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Pour avoir la feconde transformée, il faut remarquer que la feconde partie de la valeur de « qu'on vient de trouver » peut s'exprimer de ces trois manieres  $\frac{1}{n} a^{\frac{1-n}{n}} \frac{1}{p^{\frac{n-n}{n}}} \frac{1}{p$ 

à la place de f dans la premiere transformée, & l'on trouvera

la feconde transformée,  $(+; x = 1, a_0) \rightarrow 0$   $x = a_0 \rightarrow 0$  $x = a_0 \rightarrow 0$ 

 $\begin{array}{lll}
(x - a & y) & & & & & \\
+ \frac{a^{n-1}}{4} & \frac{a^{n-1}}{2} & & & & \\
- by & & & & & \\
- by & & & & \\
- by & & & & \\
- cy & & & & \\
- cy & & & & \\
- cy & & & & \\
\end{array}$ 

a signific que la grandeur que cette marque précede, est esfacée.

&c. = &c.

4º. Pont trouver la troisséme partie de la valeur de x, representée par 17º, il faut concevoir 17º substituée à la place
de g dans la seconde transformée, & supposér égales à zero

– dy⁴

les grandeurs  $+\frac{1}{a} \times \frac{n-1}{a} a^{-1} bby^3 + \frac{n}{a} \frac{n-1}{n} \frac{n-1}{y^n} ry^3 - cy^3$ , dans lesquelles y est au même moindre degré; ce qui donnera

l'équation  $\frac{n-1}{2}a^{\frac{n-1}{n}}y^{\frac{n-1}{n}}ry^3 = -\frac{1}{n} \times \frac{n-1}{2}a^{-1}bby^3 + cy^3; &$ 

divifant chaque membre par  $\frac{n}{1}$   $a^{\frac{n-1}{n}} y^{\frac{n-1}{n}} \times y^{3}$ , on trouvera  $\mathbf{r} = -\frac{1}{n} \times \frac{n-1}{10} a^{\frac{1-2n}{n}} bby^{\frac{1-n}{n}} + \frac{1}{n} a^{\frac{n-1}{n}} cy^{\frac{1-n}{n}}$ ; par confequent

 $7y^{2} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2n} \frac{1}{a} \frac{1}{a}$ 

 $\frac{n-1}{2} \frac{a^n}{n} y^n by + \frac{1}{2} \frac{a^n}{n} y^n cy$ , est la troisième partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Pour avoir la troisième transformée, il faut supposer  $-\frac{1}{2}x \frac{n-1}{2} \frac{1}{a^{-n}} y^n \frac{1}{b} y + \frac{1}{b} \frac{1}{a^{-n}} y^n + b = g$ , & substituer cette valeur de g à la place de g dans la feconde transformée, & l'on trouvera la troisième transformée

Mais comme il n'y a plus d'autre difficulté dans le refte de l'operation, que celle qui vient de la peine du calcul, il eft inutile de la continuer ici, les operations précedentes fuffifiant pour faire concevoir l'application de la feconde methode à cet exemple.

### Remarques où l'on donne la démonstration de la 2º methode.

258. On peut appliquer cette seconde methode à tous les exemples de la premiere; & aprés s'estre rendu l'une & l'autre

Don Caler Crossile

representée par ay, il faut concevoir ay substituée à la place de x dans la proposée de cette maniere; il faut supposée x = ay; en prenant les disterences de chaque membre on aura dx = ady, &  $\frac{da}{2} = a$ , &  $\frac{da}{2} = aa$ .

Il faut concevoir as substituée à la place de  $\frac{4\pi}{12}$ , les deux grandeurs où n ne se trouve point font x - as, il faut les supposer égales à zero, & son aura l'équation as = x; par consequent s = x; a sins as = x; pet la première partie de la valeur de x que son cherchoir.

Pour avoir la premiere transformée, il faut supposer 1g + f = x, f est un inconune ou variable; en prenant les differences de chaque membre, on aura 1dy + df = dx; & divisant par dy, on aura  $1 + \frac{df}{dx} = \frac{dx}{dx}$ ; & quarrant chaque membre, on aura  $1 + \frac{df}{dx} = \frac{dx}{dx}$ . If sur substitute dans la propose  $1 - \frac{dx}{dx} + \frac{dx}{dx} = \frac{dx}{dx} - 1$  faut substitute dans la propose  $1 - \frac{dx}{dx} + \frac{dx}{dx} = \frac{dx}{dx}$  a la place de  $\frac{dx}{dx}$ , & on aura la premiere transformée.

$$+ \frac{\eta dx^{1}}{dy^{1}} = 1\eta y + \frac{3\eta dy}{dy} + \frac{\eta dy}{dy^{1}}$$
$$- \frac{dx^{2}}{dy^{2}} = -x - \frac{1}{2}\frac{dy}{dy} - \frac{dy^{2}}{dy^{2}}$$

3°. Pour trouver la seconde partie de la valeur de «, representée par b<sup>3</sup>, il faut concevoir b<sup>3</sup> substituée à la place de f dans la première transformée.

Pour faire cette fublitution, on supposera  $b^{ij} = f_i$  prenant les differences de chaque membre, on aura  $3b\eta dj = df_i$ , &  $3b\gamma = \frac{df_i}{dr_i}$ . & quarrant chaque membre, on aura  $9bbj^* = \frac{df_i}{dr_i}$ .

Concevant à prefent 3by fublituée à la place de  $\frac{4t}{2}$  dans la première transformée, & 9bby à la place de  $\frac{4t}{2}$ , les grandeurs dans lesquelles y est au même moindre degré, sont  $+1yy-2 \times 3by$ ; il sant les supposér égales à zero, & l'on aura l'équation bby=1y; divilant chaque membre par byy=1y; divilant chaque membre par byy=1y; divilant chaque membre par byy=1y; de la seconde partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Pour avoir la seconde transformée, il faut supposer  $\frac{1}{2}$   $\frac{$ 

par dy,  $\frac{1}{2}y + \frac{dy}{dz} = \frac{dy}{dz}$ ; quarrant chaque membre, on autra  $\frac{1}{2}y^2 + \frac{2dy}{dz} + \frac{dy}{dz} = \frac{dy}{dz}$ . If faut à present subdituer les valeurs de  $\frac{dy}{dz}$  & de  $\frac{dy}{dz}$  and la premiere transformée, & l'on autra la seconde transformée,

$$\begin{array}{lll} + \frac{y_1 d_1}{y_1} = + \frac{1}{4} y^2 + y_3^4 d_3^2 & + \frac{y_1 d_3^2}{y_1^2} \\ - \frac{y_1}{y_1^2} = - \frac{1}{4} y^2 - \frac{y_2^2}{y_2^2} & - \frac{y_3^2}{y_1^2} \\ + \frac{y_1 d_1^2}{y_2^2} = + y^2 + \frac{y_2 d_3^2}{y_3^2} \\ - \frac{y_2 d_1^2}{y_2^2} = - \frac{y_2 d_2^2}{y_3^2} \\ + y_1^2 = + y_1^2 \end{array}$$

z signiste que la grandeur que cette marque précede est essacée.

4. Pour avoir la troiléme partie de la racine reprefentée par σ', il faut concevoir σ' fubfituée à la place de g dans la feconde transformée : mais pour faire cette fubfituition, il faut fuppofer σ' = 21 par confequent 5σ' dy = dg, & 5σ' = - dg, > 5σ' =

Il faut à prefent concevoir  $sy^*$  fublituée à la place de  $\frac{s_0^*}{s_0^*}$  &  $\frac{s_0^*}{s_0^*} = \frac{s_0^*}{s_0^*} = \frac{s$ 

On resoudra de la même maniere toutes les équations differentielles.

#### EXEMPLE VI

260. Pour trouver la valeur de « dans l'équation différentielle «xdy»—yøyd«—nndy» + nydy = 0, il faut d'abord diviére chaque terme par dy, & l'on aura l'équation préparée «x—"y" — nn + ny = 0, dans laquelle la différence dy est dans le dénominateur. Après cette préparation.

1°. Il faut supposer x = a + by + cyy ey &c. a, b, c, e, &c font indeterminées, & representent avec les puissances de y, les parties de la valeur de x, & elles servent à les trouver.

2°. Pour trouver la premiere partie representée par a, il faut concevoir a subditiuse à la place de x dans la proposée, & supposer aa—nn = 0, d'où l'on aura a = n, ains n est la premiere partie de la valeur de x.

Pour avoir la premiere transformée, il faut supposer n+f=x, d'où l'on déduira df=dx, & substitutant les valeurs de x & de dx dans la proposée, on aura la premiere trans-

formée.

de f, & supposer ensuite  $2nby - \frac{y_1 k}{dy} = -\frac{y_2 k}{dy} = -\frac{y_3 k}{dy}$  fera la seconde partie de la valeur

de x que l'on cherche.

Pour avoir la feconde transformée, il faut fuppoler  $-\frac{1}{2}y + g = f$ , d'où l'on déduira  $-\frac{1}{2}dy + dg = df$ ,  $g - \frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}dy = \frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}dy = \frac{1}{2}dy + \frac{1}{$ 

5°. Pour trouver la troisié. Seconde transformée.

me partie de la valeur de  $z_1 + ff = +\frac{1}{2}yy - y_2 + gg$  reprefentée par  $\epsilon yy$ , il faut  $+2\pi f = -2\pi y + 2\pi g$  concevoir  $\epsilon y$  fublitinée à la  $+yy = +2\pi g$  place de g dans la feconde  $-\frac{y_1^2}{2} = +\frac{1}{2}yy - \frac{y_2^2}{2}$  transformée, & fuppofer  $2\pi \epsilon yy$  déduira  $\epsilon = -\frac{1}{2}$ , &  $\epsilon yy = \frac{1}{2}yy + \frac{y_2}{2}y + \frac{1}{2}yy + \frac{y_3}{2}y = 0$ , d'oi l'on déduira  $\epsilon = -\frac{1}{2}$ , &  $\epsilon yy = \frac{1}{2}yy + \frac{$ 

5°. Pour trouver la 4° partie de la valeur de  $x_1$  reprédentée  $+8g = +\frac{x_1}{2}y^2 - \frac{1}{4+y}yh + \frac{1}{h}b$  fublituée à la place de b, &  $+2g = -\frac{1}{4+y}y + \frac{1}{2}b$  fublituée à la place de b, &  $+2g = -\frac{1}{4+y}y + \frac{1}{4+y}y +$ 

= 0, d'où l'on déduira  $e = -\frac{\rho}{16\pi n}$ , &  $ey^3 = -\frac{\rho}{16\pi n}$  y' fer la 4° partie de la valeur de x.

On a donc  $x = n - \frac{1}{2}y - \frac{1}{12}yy - \frac{9}{16nn}y^{3} &c.$ 

On peut continuer l'approximation autant qu'on voudra.

Seconde maniere de resoudre le même exemple.

261. Si n est moindre que y dans l'équation xx — ute — nn → ny = 0, il saut que les exposans des y qui doivent distinguer les termes de la valeur de x, deviennent négatifs; c'elt à dire, que les y se trouvent dans les dénominateurs des termes de la valeur de x, afin que ces termes aillent en diminuans de valeur. Voici la maniere de le saire par la séconde methode.

Il faut supposer que la valeur indéterminée de  $\kappa$  es  $\ell x = sg$   $\kappa + bg^* + sg^* + kg^* + kf^* - k \& c. a, b, \epsilon, \& c. font des indéterminées. Pour en trouver les valeurs, <math>1^*$ , il faut concevoir le premier terme indéterminé + sg fublituée à la place de  $\kappa$  de différence de sg, qui est asg, tubilituée à la place de  $\kappa$  is k faire une équation des grandeurs  $asg^* - sg^*$  —  $sg^*$  —  $sg^$ 

Il faut pour faire la premiere transformée, fuppoler  $y \to f = x$ , d'où l'on déduira  $\phi_1 \to df = dx$ , & 1  $+ \frac{df}{dx} = \frac{df}{dx}$ , & fublituer dans la propolée ces valeurs de x & de  $\frac{df}{dx}$ , & place, & l'on aura la premiere transformée  $+ \frac{df}{dx} = \frac{df}{dx}$ ,  $\frac{df}{dx}$ 

 $+2yf+ff=\sigma$ .

Pour trouver le fecond terme de la valeur de  $x_1$ , reprefente par by\*, il faut concevoir by\* fublituée à la place de f dans la premiere transformée, f la difference de by\*, qui est zero, fla place de  $dx_1$ ; f caire une équation des grandeurs  $+m_1 + 2f$  $-m_2$ , dans lefquelles y est au même degré le plus élevé f, on trouvera par cette équation f  $= -\frac{1}{2}m_1$  ainsi le second terme éel la valeur de x est f! x f x.

Pour faire la feconde transformée, il faut fuppofer —  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{m}{2}$  = f, d'ôù l'on déduira  $\rightarrow dg = df$ ; & fubliturer les valeurs de f & de df à leur place dans la premiere transformée, & l'on aura la feconde transformée —  $\frac{1}{2}$   $\frac{m}{2}$  —  $\frac{m}{2}$   $\frac{m}{2}$  —  $\frac$ 

- 12

Pour trouver le troiléme terme de la valeur de  $\kappa$ , reprefenté par  $\phi^{-1}$ , il faut concevoir  $+ \phi \gamma^{-1}$  fubilitué à la place de g dans la fectonde transformée,  $\phi$  la difference de  $+ \phi \gamma^{-1}$ , qui eft  $- \phi \gamma^{-1}\phi$ , fubilituée à la place de  $\phi_3$ ;  $\delta$ c faire une équation des grandeurs  $-\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}c=0$ , dans lefquelles  $\gamma$ ne fe trouve point,  $\delta$ c l'on en déduirs  $c=+\frac{1}{2}m\gamma$ , ainfi le troiliéme terme de la valeur de  $\kappa$  eft  $+\frac{1}{2}m\gamma^{-1}$ .

Pour faire la troiféme transformée, il faut suppoter  $+\frac{1}{2}n\eta^{-1}+b=g$ , d'où l'on déduira  $-\frac{1}{2}n\eta^{-1}+\frac{b}{2}=\frac{1}{2}$ ; & fublituer ces valeurs de g & de  $\frac{1}{2}$ à leur place dans la seconde transformée, & l'on trouvera la troisfeme transformée  $-\frac{1}{2}n^2y^2-\frac{1}{2}+2jb$  +bb=0.

+ inny-th

Pour trouver le quarrième terme de la valeur de x, reprefenté par  $+ gr^{-}$ , il faut concevoir  $+ gr^{-}$  fubilitué dans la troilième transformée à la place de b, & la difference de  $+ gr^{-}$ , qui elt  $- zgr^{-}$ , fubilituée à la place de db, & la difference de  $+ gr^{-}$ , qui elt  $- zgr^{-}$ , fubilituée à la place de db, & fait eune équation des grandeurs  $- \frac{1}{2}gr^{-} + 4gr^{-} = 0$ , dans lesquelles y elt au même moindre degré négatif, & lon en déduira  $x = + \frac{1}{2}rn^{2}yr^{-}$ , à l'on a dégi  $x = + y - \frac{1}{2}rn^{2} + \frac{1}{2}rn^{2}yr^{-}$ , \text{ on Paul en continuer l'approximation par cette feconde methode tant qu'on voudra, & les operations qu'on vient de faire suffisient pour faire clairement concevoir la maniere d'appliquer la feconde methode aux équations qui contiennent des differences quand les exposans des y dans la suite qui el la valeur de x, doivent être positifs, & quand ils doivent être négatifs.

On peut facilement appliquer la même methode aux équations qui contiendront des secondes différences, des troissémes différences, &c.

# Remarques pour les équations differentielles.

I,

2.62. LA feconde methode fait trouver, pour les équations differentielles, la fuite des exposans des 9 qui doivent distingue les termes de la valeur de «, avec la même facilité de la même certitude qu'elle les fait découvrir pour les équations qui Ooo jii

n'ont point de differences; & voici ce qu'on doit confiderer pour les avoir. 1°. Les exposans des y dans la valeur de & doivent être en progression arithmetique, & aller en augmentant quand ils font tous politifs, & en augmentant, pour ainsi dire, en négation, quand ils sont tous négatifs; & commencer par diminuer quand ils commencent pas être politifs , & augmenter ensuite en négation, dès qu'ils deviennent négatifs . 2° le premier & le second y , & même tous les suivans, la methode étant uniforme, doivent être pristels que les quantités où l'inconnue x ne se trouve point, viennent à être détruites par d'autres semblables qui ayent des signes. contraires dans la fuite de l'operation, & qu'elles servent à former les équations qui doivent déterminer les termes de la valeur de x les uns aprés les autres, de maniere qu'il ne reste pas de ces quantités qui soient inutiles à la resolution. 3°. Il faut avoir égard à la proprieté particuliere des differences, qui est que la différence d'une quantité constante est zero; ainsi étant substituée, elle rend égale à zero la quantité où elle est substituée; que la différence d'un produit qui contient une puissance de y, divisée par dy, est ce produit même où l'exposant de y est diminué d'une unité s'il est positif , & augmenté d'une unité s'il est négatif; d'où il suit que la difference de av . divisée par dy , est la seule constante a sans y.

#### II.

Après ces confiderations on n'aura aucune difficulté à trouver les exposans des y dans la valeur de x; par exemple si les exposans des y deivent être positifs, qu'il y ait une quantité toute connue sans y dans une équation proposée, & que la quantité où el t-ff, n'ait que des constantes, le premier terme de la valeur de x dert avair y, & si lle saut supposér représenté par ay, car la disférence de ay divide par dy étant a, on pourra saire une équadon de a & de la quantité de la proposée qui est sans y, laquelle servira à déterminer a. Mais si es mêmes chosé stant supposées y l'inconnue y se trouve dans la quantité où est ff, comme dans le sixième exemple, où l'on a 2½, il faut que le premier terme de x soir expresente par le seule constante a sans y.

Dans le même cas des exposans positifs de y dans la valeur

de x, pour avoir l'exposant de y dans le sécond terme de la valeur indéterminée de x, dont le coëficient est represente par b, il faut le sinposér est éce exposant de y dans ly, qu'en substituant by à la place de l'inconnue f dans la premiere transformée, on puisse avoir au moins deux quantités dans lesquelles y soit au même moindre degré. On trouvera de même les exposans des y dans les termes suivans: mais comme ils sont en progression arithmetique, dont on a les deux premiers termes, on les à tous sans les chercher.

Ces remarques suffisent à ceux qui se sont rendu la seconde methode samiliere, pour trouver les exposans des y dans la valeur de x, dans tous les cas qui peuvent se presenter.

Quand en suivant les regles qu'on a prescrites, on ne peut pas trouver de valeur de x, c'elt une marque que l'équation ne peut pas être resolue, du moins sans preparation.

# EXEMPLE VII. dans lequel il y a trois inconnues.

263. Pour trouver par la feconde methode la valeur de x dans l'équation  $\frac{x}{2} = x - n = 0$ , où  $\frac{x}{2} = x + x - \frac{x}{2} = 1$ , the fuppofer que la valeur indéterminée de x et  $x = ax^{-1}y + bx^{-1}y^2 +$ 

480

proposée les valeurs de  $x & de \frac{dx}{dy}$ , & l'on aura la premiere transformée —  $2n\chi^{-1}y + \frac{zdf}{dy} + f = 0$ .

- nz y

Pour trouver le second terme de la valeur de «, representé par + bz y, il faut substituer + bz y dans la premiere transformée, à la place de f, & la différence de bz"y divisée par dy, ( qui est 2bz-y fubstituant la valeur de  $\frac{dz}{dy}$ , de vient  $+2bz^{-2}y - 2bz^{-1}y^2$ . - 2bz-4y1, ) à la place de df ; & faire une équation des grandeurs —  $2n\chi^{-1}y + 2b\chi^{-1}y = 0$ , dans lesquelles y est au même moindre degré, & l'on en déduira b = +n; ainsi le fecond terme de la valeur de x est + nz-1y2, & l'on a déja  $x = + n \chi^{-1} y + n \chi^{-1} y^{2}.$ 

Pour avoir la seconde transformée, il faut supposer + nz 23 + g = f; on en prendra la différence, qu'on divisera par dy & l'on aura  $2my^2y - \frac{2mz^2y^2dz}{dz} + \frac{dy}{dy} = \frac{df}{dy}$ ; & en y mettant la valeur de  $\frac{dz}{dy}$ , on aura  $2nz^{-2}y - 2nz^{-1}y^2 - 2nz^{-1}y^3$  $+\frac{dg}{dy} = \frac{df}{dy}$ ; il faut substituer ces valeurs de f & de  $\frac{df}{dx}$  dans

la premiere transformée, & l'on trouvera la seconde transformée  $-4\pi \zeta^{-1} y^{2} + \frac{z dg}{dt} + g = 0$ .

Pour trouver le troisième terme de la valeur de a, reprefenté par + cz j , il faut substituer dans la seconde transformée + cz y au lieu de g, & la différence de cz y divifée par dy, (qui est + 302-13 - 302-131dx, & qui, en y mettant la valeur de  $\frac{dz}{dy}$ , devient  $+3cz^{-1}y^3 - 3cz^{-1}y^3$ - 302 y, ) à la place de 4; & faire une équation des

grandeurs  $-4nx^{-1}y^{3} + 3cx^{-2}y^{3} = 0$ , dans lesquelles y est au même moindre degré; & l'on en déduira  $e = \frac{4}{1}n$ ; ainsi le troisième terme de la valeur de a est + 1nz-1y. Pour avoir la troisième transformée, il faut supposet  $+\frac{4}{3}n\chi^{-1}y^{2}+h=g$ ; on en déduira, en prenant les diffe-

rences

rences & divisant par dy,  $\Rightarrow 4nz^{-1}y^1 - \frac{dy}{dy} + \frac{dx}{dy} = \frac{dx}{dy}$ ; & mettant au lieu de  $\frac{dx}{dy}$  fa valeur  $1 \Rightarrow x^{-1}y$ ,  $x^{-1}y$  and  $x^{-1}y = x^{-1}y + x^{-1}y = x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y = x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y = x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y = x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y + x^{-1}y = x^{-1}y + x$ 

On trouvera le 4° terme de la valeur de x, reprefenté par  $(x, y^*)$ , en substituant dans cette 3° transformée  $+x_2^* y^*$ , divide par de 1 la place de b, & la difference de  $+x_2^* y^*$ , divide x per dy, dy (qui est  $+4x_2^* y^* - \frac{4x_2^* - y^* dx}{2}$ , & qui , en mettant la valeur de  $\frac{dx}{dy}$ , devient  $+4x_2^* - y^* - 4x_2^* - y^* - 4x_2^* - y^*$ ,  $-\frac{4x_2^* - y^*}{2}$ ,

On peut continuer l'approximation de la valeur de x tant qu'on voudra; les operations qu'on vient de faire sufficent pour faire clairement concevoir la maniere d'y appliquer la seconde

methode.

#### SECTION VI.

Application des metbodes du second Problème aux équations déterminées, c'est à dire aux équations qui n'ont qu'une seule inconnue.

#### AVERTISSEMENT.

Les methodes du fecond Problème peuvent s'appliquer aux équations qui n'ont qu'une feule inconnue, en prenant une des lettres connues de l'équation pour tenir lieu de la feconde inconnue y. & quand les lettres connues de la proposée n'ont pas les dispositions qu'il faut pour ces methodes, il faut la leur donner, & préparer l'équation comme on le verra dans se fecond exemple.

#### EXEMPLE L

264. TROUVER la valeur approchée de x dans l'équation x<sup>1</sup> + npx - p<sup>1</sup> = 0, & continuer l'approximation à l'infini. + nnx - 2n<sup>1</sup>

On prendra la lettre connue p pour tenir lieu de la feconde inconnue p, & ensuite on trouvera la valeur approchée de  $\approx$ par laquelle on voudra des deux methodes du second Problême.

### PREMIERE METHODE.

1°. On supposer  $x = a + bp + cpp + dp^2 + ep^4$  &c. a, b, c, d, &c. sont des grandeurs indéterminées.

On prendra les valeurs de x par le moyen de cette équation indéterminée, on les substituera dans la proposée à la place de x, & on aura l'équation changée suivante.

2°. On supposera chaque terme de cette équation changée égal à zero; ce qui donnera les équations particulieres dont on a besoin pour trouver les valeurs des indéterminées a, b, c, &c.

3°. Par la premiere de ces équations  $a^n + nna - 2n^n = 0$ , on trouvera a = n, car a - n = 0, est un diviseur exact de cette équation.

En substituant n à la place de a dans la seconde 3 aab +nnb = -na, on trouvera  $b = -\frac{1}{4}$ , &  $bp = -\frac{1}{4}p$ .

En substituant les valeurs de a & de b dans la troisséme aac + nnc = -3abb - nb, on trouvera  $c = +\frac{1}{2}$ .

En fubstituant les valeurs de a,b,c,dans la quatrième 3 aad  $+nnd = -b^3 - 6abc - nc + 1,$  on trouvera  $d = +\frac{11}{1000}$ 

4°. On fublituera les valeurs de a, b, c, d, &c. dans x = a + bp + cpp + dp &c. & l'on aura  $x = n - \frac{1}{12}p + \frac{1}{4}\frac{1}{12}p^2$  &c. On peut continuer l'approximation autant qu'on voudra.

# SECONDE METHODE.

 $\mathbf{P}_{o}$  ur trouver par la seconde methode la valeur approchée de x dans l'équation  $x^i + n\rho x - \rho^i = 0$ ,

+ nnx —  $2n^3$ 1. On supposer  $ax = a + bp + cpp + dp^2$  &c. les grandeurs a, b, c, d, &c. of thickerminées, &c elles representent avec les puissances de p, les parties de la valeur de x

que l'on cherche, & elles servent à les trouver.

2. Pour avoir la premiere partie de la valeur de x, reprenntée par a, il faur concevoir a fublituée à la place de x dans la proposée, & fuppoler les grandeurs a\* + nna - nn\*, dans lesquelles p ne se trouve point, égales à zero, & lon aux l'équation a\* + nna - nn\* = 0, dont a - n = 0 est un divifeur exact; ainsi a = n est la premiere partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Pour avoir la premiere transformée, on supposera n+f= x; on substituera n+f à la place de x dans la proposée, & l'on aura la premiere transformée,

$$n + f = x$$

$$x^{2} = xn^{2} + 3nnf + 3nff + f^{2}$$

$$+ npx = + nnp + npf$$

$$+ nnx = + xn^{2} + nnf$$

$$-p^{2} = -p^{2}$$

$$-2n^{2} = -p^{2}$$

que lagrandeur que cette marque précede est effacés.

3°. Pour trouver la feconde partie de la valeur de  $\times$ , repreientée par  $b\rho$ , il faut concevoir  $b\rho$  fublituée à la place de f dans la premiere transformée, & fupposér égales à zero les grandeurs  $4mb\rho+mp=0$ ; ce qui donnera  $b=-\frac{1}{4}$ , &  $b\rho=-\frac{1}{4}\rho$  est la feconde partie de la valeur de  $\times$  que l'on cherchoit.

Pour avoir la feconde transformée, on supposera —  $\frac{1}{2}p + g = f$ ; on substituera —  $\frac{1}{4}p + g$  à la place de f dans la premiere transformée, & on aura la seconde transformée,

$$\begin{array}{lll} -\frac{1}{4}\rho+g=f, & f = -\frac{1}{4\pi}\rho^2+\frac{1}{4\pi}\rho\rho g-\frac{1}{4}\rho g g+g^2\\ & +3nff = -\frac{1}{4\pi}n\rho\rho+n\rho g\\ & +nff = -\frac{1}{4\pi}n\rho\rho+n\rho g\\ & +4nnf = -nn\rho+4n\rho g\\ & +nn\rho = +nn\rho\\ & -\rho^2 = -\rho^2\end{array}$$

 $4^{\circ}$ . Pour trouver la troisième partie de la valeur de x, representée par epp, il faut concevoir epp fubliturée à la place de g dans la Georde transformée,  $\mathcal{K}$  inposer égales à zero les grandeurs  $4mepp - \frac{1}{12}mpp = 0$ ; ce qui donnera  $e = \frac{1}{12}m$ ,  $\mathcal{K}$ ,  $epp = \frac{1}{12}mp$  fera la troisième partie de la valeur de x que l'on cherchoit.

Pour avoir la troisième transformée, on supposera  $\frac{1}{4+a}pp$  +b=g; & on substituera  $\frac{1}{4+a}pp$  +b à la place de g dans la seconde transformée, & l'on aura la troisième transformée,

5°. Pour trouver la quatriéme partie de la valeur de x , reprefentée par dp', il faut concevir dp' fublituée à la place
de b, & tupoleré égales à zero les grandeurs spandp' — 144p'
= 0, d'où l'on déduira d = + 1412; par confequent dp' =
+ 1412 p' eft la quatriéme partie de la valeur de x que l'on
cherchoir.

L'on a donc  $x = +n - \frac{\tau}{4p} + \frac{\tau}{6+n}pp + \frac{\tau}{1+2n}p^{\gamma}$  &c. On peut continuer l'approximation autant qu'on voudra.

## AVERTISSEMENT.

Si n étoit moindre que p, il faudroit trouver une valeur de a dans laquelle les p fuffent au dénominateur s céft à dire il faudroit que les expolans des p dans la fuite qui est la valeur de x, fuffent négatifs; ce qui est si facile à faire par la premiere & par la feconde methode du fecond Problème, après tous les exemples ausquels on les a appliquées, qu'il est inutile de s'y arrêter.

Cet exemple fuffit pour faire entierement concèvoir la maniere d'appliquer les deux methodes du fecond Problème aux équations qui n'ont qu'une feule inconnue, jorfique la lettre connue qui tient lieu de la feconde inconnue 7, le trouve difpotée comme i faut dans l'équation propofé.

Voici un fecond exemple où il faut préparer l'équation proposée, où l'on apprendra la maniere de la préparer. 265. TROUVER la valeur approchée de « dans l'équation »

- 3mx + n' = 0.

On ne sçauroit appliquer les methodes du second Problème à cette équation, dont les racines sont incommensurables. Il faut la preparer, c'est à dire, il faut la changer en une équation qui foit la même, de maniere que les coëficients ou produitts connus de la propofée confervent toujours la même valeur dans ce changement, & que cependant les grandeurs de ces produits connus foient telles qu'on y puisse appliquer les methodes du second Problème. Par exemple, on pourra changer la proposée x3 - 3nnx + n3 = 0, en cette équation  $x^3 - 3pqx + ppr = 0$ , qui sera la même que la proposée, en supposant - 3pq = - 3nn, & + ppr = + n. Ce changement fe fera dans cet exemple, en prenant une grandeur connue arbitraire p tant petite qu'on voudra, & faifant cette proportion p. n: n.q, on aura - 3pq = - 3nn; mettant pq au lieu de nn dans n', on aura n' = npq; & faifant p. n::q.r, on aura pr = nq, & par consequent for = n3.

Pour trouver à present la valeur approchée de « dans l'équation préparée » — 3ρρ » + ρρν = 0, on prendra ρ pour tenir lieu de la séconde inconnue y, & on se servira de celle qu'on voudra des deux methodes du sécond Problème. On employra iel sa séconde ce le l'entre de la séconde problème de la sé

i°. On supposera x = ap + bpp + cp &c. a, b, c, sont des grandeurs indéterminées, & elles representent les parties de la valeur de x que l'on cherche.

2°. Pour trouver la première partie reprefentée par ap, il faut concevoir ap fublituée à la place de x dans l'équation préparée, & luppoler -3appq + pp = 0; d'oil l'on déduira  $a = \frac{1}{17}$ , r, & par confequent  $ap = \frac{1}{17}$  p ell la première partie de la valeur de x que l'on cherchoir.

Pour avoir la premiere transformée, on fupposera  $\frac{1}{12}p + f = x$ , & on substituera  $\frac{1}{12}p + f = h$  la place de x, & l'on aura la premiere transformée,

$$\frac{r^{1}}{27q^{1}}p^{1} + \frac{rr}{9}ppf + \frac{r}{9}pff + f^{1} = 0.$$

$$- 3pqf$$

# 486 ANALYSE DEMONTRE'E.

3°. Pour trouver la feconde partie de la valeur de π reprentée par bpp, il faut concevoir bpp fublititée à la place de f, δc fuppoler <sup>122</sup>/<sub>122</sub> p² — 3bp² = 0, d'où l'on déduira b = + <sup>122</sup>/<sub>122</sub>; par confequent <sup>122</sup>/<sub>122</sub> pp est la feconde partie de la valeur de π que l'on cherchoit. Le reste de l'operation est facile, δc il est inutile d'en grossire et raité.

#### REMARQUE.

266. Lorsou'EN cherchant la premiere partie de la valeur de κ dans les équations qui ont deux inconues κ & f, on trouve qu'il faut refoudre une équation compofée dont la racine et incommensurable, on pourra preparer l'équation comme dans l'exemple précedent, & entiute on trouvera la valeur approchée de la premiere partie de la valeur de κ que l'on cherchoit, par la même methode; ou bien on la trouvera cette valeur approchée par le premiere Problème.



# NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli inquisitore nel Libro inticolato: Analyse demontrée, ou la mettode de resourke ils Problèmes des Mathematiques tre. Ulage de l'Analyse, ou la maniere de l'appliquer Ce. par un Peters de l'Oratiore Tome 2, non v'esser cosalcona contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Atteslato del Segretario Nostro; niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a Frances(po Piteris Siampatore, che possa escribenta del Segretario Nostro; official del Segretario Nostro; niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a Frances(po Piteris Siampatore, che possa escribenta de folite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. 5. Gennaro 1737.

( Gio: Franc. Morosini Cav. Rif. (Gio: Emo Proc. Rif.

Agostino Gadaldini Segr.

1737. 14. Gennaro. Registrato nel Magistrato Eccellentis, della Bestemmia. Angelo Legrenzi Segrès,

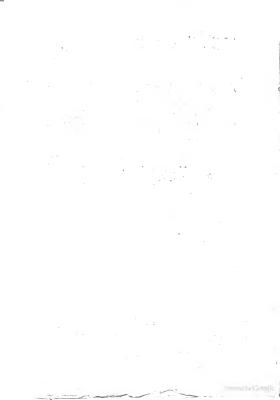

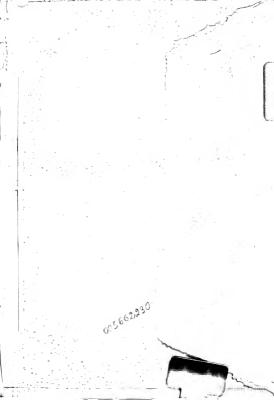

